







## CORRESPONDANCE

# NAPOLÉON I

## CORRESPONDANCE

DE

# NAPOLÉON I\*\*

PUBLIÉE

PAR ORDRE DE L'EMPEREUR NAPOLÉON III

TOME VIII





PARIS

IMPRIMERIE IMPÉRIALE

M DODG LAI

#### CORRESPONDANCE

DΕ

## NAPOLÉON PREMIER.

6259.

#### ARRÊTÉ.

Paris, 1" fructidor an s (10 sout 1801).

Abricia 1". Il sera réservé six millions de biens nationaux dans les quatre départements réunis du Rhin', et dix millions dans les six départements de la 27 division militaire 2, pour être donnés en récompense aux officiers et soldats qui ont été blessés dans la guerre.

Ant. 2. Le ministre des finances fera dresser les élats de ces biens par département. Il fera choisir par les administrateurs généraux cinq emplacements dans la 26' division militaire, et cinq dans la 27', propres à établir des camps de vélérans, composés chacun au moins de 300 individus, avec des terres pour leur dotation.

Aar. 3. Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire.

6260. DÉCISION.

Paris, a fractidor an a (so sout 1809).

Lo ministre de l'intérieur demande qu'un sénatus-consulte autorise le Gouvernement Renvoyé à la section de législation, pour avoir l'opinion du Con-

1 26° division militaire.

2 Turie.

9101.

à concéder le titre de citoyen français, comme récompense nationale ou motif d'encouragement, aux étrangers qui s'établiraient en France et qui, par leurs services, lui paraîtraient mériter cette faveur. seil d'état sur la question de savoir s'îl ne conviendrait pas de proposer un sénatus-consulte ayant pour but d'accorder aux habitants des villes d'Auvers et de Mayence, pendant cinq ans, le privilége de devair citoyens français après un an de domicile et sur une simple autorisation du Gouvernement.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire

6261.

AU CITOYEN ABRIAL,

WINISTRE DE LA JESTICE.

Paris, 3 fructidor an x (21 août 1800)

Fai l'honneur de vous adresser, Citoyen Ministre, une expédition de l'arrêté portant que le bref du Pape qui rend à la vie séculière et laique le citoyen Charles-Maurice Talleyrand aura son plein et entier effet. Je vous invite à vouloir bien le faire insérer au Bulletin des lois, quoiqu'il ne porte pas cette disposition.

Par ordre du Premier Consul,

Archives de l'Empre.

6262.

DÉCISION.

Para, 5 fructidor en 1 (13 soût 1801).

L'érêque de Mesux <sup>1</sup> demande l'agrément du Premier Cousul pour passer quelque temps à Paris, afin de soigner un mal d'yeux. moins des affaires de son diocèse.

BONAPARTS.

trehires de l'Empire.

· Barral.

#### 6263.

#### DÉCISION.

Paris, 5 fractidor en t (s3 soût 1802).

Cazeneuve, archevêque de Saint-Domingue, demande au Premier Consul le jour où il pourra lui prêter serment de fidélité.

Renvoyé au citoyen Portalis, pour lui demander pourquoi il prend le titre d'archevêque, et, s'il l'est, qui l'a nommé.

BOXAPARTE.

Archives de l'Empire

#### 6264.

## AU CITOYEN CHAPTAL,

Paris, 5 fructidor on x (a3 août 1809).

On me porte des plaintes, Citoyen Ministre, contre les officiers municipaux de Château-Renard, Eyragues et Fontvieille, sous-préfecture de Tarascon, département des Bouches-du-Rhône. Je vous prie d'écrire au préfet, pour qu'il pourvoie à composer les autorités de ces communes d'hommes attachés au Gouvernement et qui ne soient animés par aucun esprit de parti.

BONAPARTE.

Archives de l'Empere

#### 6265.

#### ORDRE.

La Malmaisen, 6 fructidor au 1 (s h août 1805).

Le président de la République italienne ordonne de demander au ministre de la guerre 'qu'il envoie au président, tous les mois, un petit livre de toutes les tronpes de la République italienne, avec des notes qui lui fassent connaître leur force, leur situation et les noms des ches

Trivolti.

4 CORRESPONDANCE DE NAPOLÉON I". — AN X (1802).
qui les commandent, ainsi que les noms des généraux et leurs états de

Par ordre du Premier Consul.

Archises du gouvernement à Milso

service.

6266.

AU GÉNÉRAL BERTHIER,

MINISTRE DE LA GUERRE.

Paris, 6 fractidor an x (ah soult 1802).

Dans l'état que vous m'avez remis, Citoyen Ministre, de l'emplacement des troupes au 1 fuctidor, je vois, portés comme commandants d'armes et adjudants, des officiers morts depuis plusieurs mois.

BONAPARTE.

Paris, 6 fructidor an x ( a 5 août 180 a).

Dépôt de la guerre.

6267.

AU GÉNÉRAL BERTHIER.

Il paraît nécessaire, Gitoyen Ministre, de former de l'artillerie de la République italienne, de celle de la 57 division militaire et de celle de la République de Génes, une seule inspection d'artillerie, et de charger le général Lacombe Saint-Michel de s'occuper uniquement de faire approvisionner et mettre en hon état l'immess matériel d'artillerie que

nous avons dans cette partie.

Il faudrait le charger de former un plan, qui me serait soumis, sur le placement de l'artillerie que nous avons en Italie, soit artillerie de campagne, soit artillerie de siége, soit artillerie de place, soit approvisionnement d'artillerie de l'intérieur.

Je vous prie de me faire connaître si l'administration des poudres de la République a étendu sa direction sur les moulins à poudre de la

<sup>1</sup> Torio.

27° division militaire. Si elle ne l'a pas fait, il est instant qu'elle prenne des mesures pour les diriger et les mettre dans la plus grande activité.

Enfin, il est également essentiel que l'inspecteur Lacombe Saint-Michel présente un projet pour la refonde des pièces qui se trouvent dans les places d'Italie, en mettant tous les canons aux calibres de 6, 1 a et sé, et tous les mortiers à 8 et 1 a pouces. Je désire que, dans la dernière décade de fructidor, vous me présentiez un travail sur ces différents objets.

BOYAPABTE.

Comm. par M. le prince de Wagrass

#### 6268.

#### AU GÉNÉRAL BERTHUER.

Paris, 6 fractidor an 1 (a5 soid 1800).

Je vous prie, Citoyen Ministre, de donner ordre aux trois bataillous de la 54°, aux deux bataillous de la 17° de ligne, à deux compagnies d'artillerie à pied du 7° régiment, qui se trouvent en Hollande, à deux escouades d'ouvriers d'artillerie, à une compagnie du bataillon du train d'artillerie, à un ecadron de 560 dragons, de se tenir prêts à partir sous les ordres du capitaine grárial Victor. Ces troupes s'embarqueront à Dankerque, Vous ne les ferez sortir de Hollande que lorsque tout sera prêt à Dankerque, et qu'elles navone plas qu'à s'embarquer. Donnez des ordres en conséquence au gráséral de división Rivaud, aux généranx de brigade Gareau, Gratien et Boivin, à l'adjudant commandant Céars Berier, à des officiers d'artillerie et du génie, et à des administrateurs, ce qu'il en sera jugé nécessaire à un corps de troupes de la force ci-dessas.

Vous réunirez buit pièces de 4 avec un double approvisionnement, quatre de 8, quatre de 1 s, buit obusiers de 6 pouces, avec s,500 fuisif français et 500 étrangers, 600,000 cartouches et des outils de pionniers, à Dunkerque, où ils seront à la disposition du ministre de la marine, pour l'expédition aux ordres de général Victor.

Je suppose que le général divisionnaire Rivaud désire faire partie de

cette expédition. Le général Victor m'avait demandé le général Colfi; faites-lui connaître que j'ai des vues sur ce général, et que j'ai besoin qu'il continue à rester en Europe.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire.

6269.

AU CONTRE-AMIRAL DECRÉS, MINISTRE DE LA MARINE ET DES COLONIES.

Paris, 6 froctidor an a ( \$4 août +80 a ).

Le ministre de la guerre a ordre de tenir à votre disposition, à Dunkerque, cinq bataillons d'infanterie composés des 54° et 17° de ligne, deux compaguies d'artillerie, seize pièces de canon, 3,000 fusils, un général de division, trois généraux de brigade, pour être employés à l'expédition de la Louisiane. Je désirerais que cette expédition pût partir dans la première décade de vendémiaire, immédiatement après les vents de l'équinoxe, afin qu'elle pût encore profiter des bonnes mers.

BOXABABTE

Archives de l'Empère,

6270.

AU CITOYEN FOUCHÉ. MINISTRE DE LA POLICE GÉNÉRALF.

Paris, 7 fructidor na s ( a5 moút 180 e ).

Je vous ai parlé, dans le travail d'hier, Citoyen Ministre, du désir que j'avais de connaître toutes les menées qui avaient eu lieu pour tirer de l'argent des princes allemands. Des escrocs, dont cette grande ville abonde, compromettent l'honneur du Gouvernement et dupent d'infortunés étrangers.

Voici les renseignements que j'ai : il doit y avoir à Paris un nommé Aach et un monsieur Lubau, qui sont chargés des affaires de la duchesse de Brunswick, lesquels ont donné de l'argent pour être compris dans les indemnités. Mettez tout en œuvre pour connaître ces étrangers et tirer d'eux, sans bruit et sans aucune intervention directe, tous les renseignements qu'il m'importe d'avoir.

BONAPARTE.

Archives de l'Empere.

6271.

ABBÉTÉ.

Paris, 9 fructider on x (27 sout 1502).

Article 1". Afin de favoriser l'usage de la langue française dans les départements compris dans l'ancienne basse Bretagne, il sera reçu au Prytanée quarante élèves choisis dans les départements du Morbihan, du Finistère et des Côtes-du-Nord.

Aar. 2. Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire.

6272. DÉCISION.

Paris, g fructidor ao t (27 août 1801).

Rapport du ministre de l'intérieur tendant à appliquer à la 27° division militaire les lois françaises relatives aux d'imes et redevances féodales. Renvoyé à la section de législation, pour présenter un projet d'arrété portant publication, dans le Piémont, des lois relatives à la suppression des dimes et des redevances fédodales, en indiquant parmi ce lois celles qui sont le plus d'accord avec les principes de la propriété.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire.

#### 6273. A S. S. LE PAPE.

Paris, le samedi so fructidor an x (28 août 1802).

Très-saint Père, j'ai lu avec la plus grande attention la lettre que Votre Sainteté a bien voulu n'écrire, en date du 18 août. Je ne puis qu'approuver et témoigner à Votre Sainteté ma satisfaction de l'intention où elle est de nommer un de ses sujets pour grand maître de Malte.

Je vois avec quelque peine que Votre Saintelé ne croit pas devoir établir un concordat avec la République italicinen. Si soi un intention est immunable sur cet objet, je la prie alors de donner des pouvoirs au cardinal-légat pour que nous puissions régler, par différents brefs, tout ce qui est relatif à la religion dans la République italienne, pour que le mai r'empire pas et que tout puisse aller selon les désirs et à la satisfaction de Votre Sainteté.

Les cardinaux que je proposerai à Votre Sainteté sont les archevêques de Paris' et de Lyon<sup>2</sup>, les évêques de Troyes<sup>2</sup> et d'Antun<sup>4</sup>. Votre Sainteté connaît l'archevêque de Paris; il est plein de vertus, et, quoique âgé de quatre-vingt-treize ans, il conserve encore de la mémoire et de la force.

L'archevêque de Lyon, jeune et moins méritant, est un ecclésiastique distingué par la sévérité de sa morale et l'attachement particulier que je lui porte, étant mon proche parent.

L'évêque d'Autun est un vieillard respectable, de quatre-vingt-quatre ans; il a beaucoup soullert dans la révolution, ayant été longtemps trainé dans les prisons. Ses vertus l'ont rendu supérieur à toutes les vicissitudes.

L'évêque de Troyes est celui qui s'est prononcé, avec le plus de force, pour porter les évêques, à Londres, à adhérer aux ordres de Votre Sainteté. Il est aussi très-âgé, il a parfaitement réussi dans son diocèse. C'est

De Belloy

<sup>\*</sup> La Tour-du-Pin Montauben.

<sup>&#</sup>x27; Fesch.

<sup>\*</sup> Fontanges.

un des hommes les plus distingués par son érudition et son savoir que l'Église gallicane ait eus.

Votre Sainteté voit que je ne lui présente point l'évêque d'Orléans' et je dois lui dire ingénument que je désirerais qu'elle lui ît nonnaître qu'elle le pommera à la première occasion; mais je ne crois pas utile au biene de la religion, dans ce moment-ei, de nommer cardinal un homme qui nous a reudu de trée-grends services, mais qui, dans des temps mal-heureux, a trop marqué par la part aetive qu'il a prise à la guerre civile; li résulterait, pour la politique de l'État, dans le moment actuel, plus d'inconvénients que d'avantages de cette nomination. Mais, comme je lui ai en quelque sorte promis de faire, un jour, à Votre Sainteté, la denande de cette place pour lui, elle pourra le nommer à la première vaence, qui ne doit pas tarder, puisque, sur quatre que je présente à Votre Sainteté, frois ont Juste de quater-civingte ans.

Il m'est revenu indirectement que Votre Sainteté éprouvait heaucoup de peine pour les afiaires de Busie. Je crois qu'elle doit, avec cette puissance, gegner le plus de temps possible. L'empereur n'attache, en réalité, aucune importance aux demandes qui ont été faites arson cabinet; et . si Votre Sainteté se trouve obligée de répondre, il vaut mieur qu'elle le fasse directement, par un bref adressé à l'empereur, que pur une note de cabinet à cabinet. L'empereur Alexandre est juste, bon et pacifique, et son cabinet est bienne. L'empereur cell seule.

Je dois faire part à Votre Sainteté que je viens d'obtenir du dey d'Alger la liberté d'un grand nombre de chrétiens, dont plusieurs sont sujets de Votre Sainteté; cela est venn à la suite d'arrangements faits avec ee dey pour réparer l'insulte qu'il avait faite au pavillon français.

l'ai fait remettre sous la protection de la France le Saint-Sépulcre, tous les chrétiens de Syrie, ainsi que toutes les églises qui existaient à Constantinople. J'ai reçu plusieurs demandes des évêques d'Arménie et des chrétiens persécutés en Valachie; j'en ai éerit au sultan Selim, avec qui

Bernie

je suis en correspondance directe, et qui me paraît animé du désir de faire ce qui est juste.

Le désirerais de donner une nouvelle activité aux missions de la Chine, et je ne cacherai pas à Votre Sainteté qu'indépendamment du bien général de la religion, j'y suis porté par le désir d'ôter aux Anglais la direction de ces missions, qu'ils commencent à s'attribuer.

L'électeur de Bavière me prie de l'aider dans ses affaires ecclésiastiques. Je prie Votre Sainteté de me dire ce qu'elle veut accorder et ce qu'elle veut faire pour ce prince. Elle peut être assurée que je n'en ferai qu'un usage utile à l'Église et à la paix.

Je suis, avec un respect filial, de Votre Sainteté le très-dévoué fils.

Archives de l'Empire.

BONAPARTE,

#### 6974

#### A L'ARCHEVÈQUE DE PARIS.

Paris, 10 fructidor an 1 (+8 soit 1801).

Je me fais faire un rapport sur les différentes demandes relatives aux seurs de la Charidé. Mon intention est de redonner à ces bonnes filles toutes les prérogatives qu'elles avaient, afin de les mettre à même de continuer à faire le bien qu'elles ont fait, témoignage que je me plais à leur rendre.

J'ai la avec la plus grande attention la note que vous nivez envoyée relative à la mission de la Chine; j'en seus l'importance. Le désire que vous me fassies un rapport plus défaillé, qui me fasse connaître où en sont nos missionaniers, et ce qu'il y aurait à faire pour rendre leur zèle mille à la religion et à l'Elat. Vous pouvez assurer tous ceux qui s'adresserout à vous que mon intention est d'apir anx Indes et à la Chine comme je viens de le faire dans la Syrie et dans le Levant, où j'ai remis sous notre protection spéciale le Saint-Sépulcre et tous les chrétiens de l'Orient.

Je désire, Monsieur l'Archevêque, que vous continuiez à vous bien

porter, car vos vertus et votre attachement à ma personne me sont nécessaires.

BOXAPARTE.

Archives de l'Emesee

#### 6275.

#### AU CITOYEY MELZI.

TICE-PRÍSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENAE.

Paris, so fructidor an s. (+8 août +80+).

Citoven Melzi, Vice-Président de la République italienne, je vous prie de faire connaître à la Consulte d'état, au Corps législatif et à la nation, que je viens d'obtenir du dey d'Alger que le pavillon de la République italienne serait respecté par ses corsaires à l'égal du pavillon français, Les bâtiments de la République peuvent donc hardiment faire le commerce dans toute la Méditerranée, ils n'ont rien à craindre; il suffira qu'ils soient munis de passe-ports qui constatent qu'ils appartiennent à la République italienne, conformes au modèle que le ministre des relations extérieures vous enverra. Cet avantage, que le commerce de la République italienne va avoir sur les autres puissances d'Italie, portera, je l'espère, les spéculateurs du côté des ports de l'Adriatique et surtont des bouches du Pô. Je désire aussi que vous me fassiez connaître les mesures possibles pour accroître la navigation du commerce des petits ports de Massa-Carrara. A cet effet, il serait convenable de réparer les routes de l'Apennin. Vous sentez que, par ce privilége que se trouvera avoir le pavillon de la République italienne sur Livourne, Naples et Gênes, notre commerce peut considérablement s'accroître. Je fais les mêmes demandes au bey de Tripoli; il n'y a aucune difficulté à craindre de sa part.

BOXAPARTE.

Je joins ici le paragraphe de la lettre que j'ai reçue du dev d'Alger, relativement à la demande directe que je lui avais faite :

7° Vous demandez que je sois ami de la République italienne : je respecterai son pavillon selon vos désirs, comme je ferai toujours du

» pavillon français. Si toute autre puissance m'eût fait une pareille demande, je ne l'aurais pas acceptée pour un million de piastres. »

Archives de l'Empire

#### 6276.

## AU CITOYEN TALLEYRAND,

Paris, 11 fructidor en 1 (19 solt 1801)

Le désire, Citoyen Ministre, que le citoyen Selastiani, accompagné du sercfaire interprêté Janbert, et du capitaine Berge, aide de camp du général Songis, s'embarque sur une frégate à Toulon, pour se rendre à Tripoli, chargé auprès du Bey d'une mission tendant à faire reconnaître le pavillon de la République italienne. Il se rendra de là à Alexandrie, pour reconnaître l'état des affaires en Égyple; de là à Jaffa, pour y reconnaître l'état des affaires dans la Palestine; de là à Soint-Jeane. Aêre, à Suryne, à Zante, Cybalonie, Cofrou, et de là en France.

Vous lui donnerez une lettre de vous au bey de Tripoli, pour l'enpager à reconnairte la République italienne; une lettre de vous au pacha du Caire, pour lui faire connaître que le commissaire général des relations extérieures va se rendre à Mesandrie et au Caire. Il est nécessaire d'envoyer-auparvant un officier, pour souir si les Anglais noi cheacué l'Égypte, conformément au traité; si tout est trauquille, et s'il n'y a naueun inconvénient à ce que le commissaire général parte. Il serait bou qu'il fût portient d'une lettre de l'ambassadeur ottoman au pacha du Caire, qui fit connaître que le priucipal but de sou voyage est d'observer si les Anglais out évacé d'Ateandrie.

Vous donnerez au citoyen Sebastiani une instruction pour s'assurez, à Jaffa el à Saint-Jean-d'Arez, si les chrétiens de la Syrie, qui sont sous onter protection, n'éprouvent aucune vexation, et si le couvent de Nazareth jouit de tous les priviléges que lui a toujours procurés la protection de la France. Il serait hon que tous les commissaires des relations extérieures qui doirent se reundre dans le Levant profitassent de cette occasion pour

13

s'embarquer sur cette frégate. Les vents sont sur le point de changer, et il n'y a pas de temps à perdre; il est donc nécessaire que la frégate mette à la voile avant le 19 septembre.

La frégate sera accompagnée d'un aviso qui sera expédié d'Alexandrie avec toutes les nouvelles relatives à la position des Anglais et qui peuvent nous intéresser sur l'état de l'Égypte.

BONAPARTE.

Archives de l'Empure

6277

AU CONTRE-AMIRAL DECRÈS,

Paris, 11 fruction an 1 (19 août 1801).

Je vous prie, Citopen Ministre, de donner ordre qu'une honne frégateavec un aviso, soit prête à mettre à la voile, de Toulon, avant le 1 septembre. Un officier porteur de dépêches du Gouvernement, et les différents commissaires des relations extérieures qui doivent se rendre dans le Levant, s'embarqueront sur cette frégate.

Elle se rendra d'abord à Tripoli, où l'officier a une mission qui pourra le retenir trois jours; de là il se reduze à Alexandrie, où il a une mission qui pourra le retenir dix à douze jours; de là à Jaffa, où il pourra rester deux jours; de là à Saint-Jean-d'Acre et à Smyrne, où il pourra rester trois jours dans chaque endroit; enfin de là à Zante, Géphalours, et Corfou, où às mission exigere un séjour d'une quinazine de journe.

Donnez des ordres pour que la division du confre-amiral Leissègues soit sur-le-champ ravitaillée à Toulon, et qu'elle puisse partir immédiatement après l'équinoxe pour Constantinople.

L'aviso qui accompagnera la frégate partira d'Alexandrie pour apporter directement des nouvelles d'Égypte.

BOYAPARTE.

Archives de la marine.

#### ea=0

#### A L'EMPEREUR DE RUSSIE.

Parts, as fructidor an a (so solt after).

Le colonel Caulaincourt m'a appris les bontés que Votre Majesté a bien voulu avoir pour lui.

A l'heure qu'il est, la note relative aux affaires d'Allemagne doit être présentée à Batisbonne par le ministre de Votre Majesté et par celui de France. Sur ces entrefaites, l'électeur de Mayence étant venu à mourir, il ne reste plus qu'un seul électeur ecclésiastique à placer.

Jai refiré toutes les troupes de Fllebétie, des états du Pape et du royaume de Naples. Sous peu je comple retirer celles qui se trouvent dans la Toscane, la Ligurie et la Blatavie. Le pirierai, à cette occasion, Votre Majesté de vouloir permettre que le roi d'Étrurie lui écrive, ce prince attachant un grand pris à être définitivement reconu par Votre Majesté.

La République ligurienne se trouvant organisée, si Votre Majesté voulait faire connaître qu'elle est satisfaite du système qui a été établi, elle ferait un grand plaisir à ces peuples.

La très-petite République de Lucques serait également flattée que Votre Majesté voulût manifester qu'elle agrée et reconnaît son existence.

Le dey d'Alger, après sori exigé de l'Espagne une forte somme d'argent pour le continuation de la pair, « dé serce ode pour me faire dire que si, dans quarante jours, je ne lui envoyais pas deux millions, il déclarerait la guerre à la France. Celt conduite est d'autont plus inouir que ces pirates, sentant combine la France est proche d'eux. L'avaient loujours ménagée danantage. J'ai envojé trois vaisseaux de guerre à Alger, et J'espère que le Dey accédera à toutes les réparations que j'ai le droit de demander!

L'existence de ces pirates est une honte pour toutes les grandes puissances de l'Europe, et il serait à désirer que l'on pût s'entendre pour les faire vivre en honnêtes gens: car, puisque la croix ne fait plus la guerre

<sup>&#</sup>x27; Cette lettre à l'empereur de Russie, dictée expédiée que le 13 fructidor, (Voir la pièce par le Premier Consul le 30 thermidor, n'a été n° 6575.)

au croissant, pourquoi souffrir que la réciprocité n'ait pas lieu? Les côtes de Barbarie sont fertiles; leurs habitants pourraient vivre tranquilles et cultiver leurs terres sans commettre des pirateries.

Je prie Votre Majesté de croire à l'estime toute particulière que j'ai pour elle.

BONAPARTE.

Comm. per S. M. l'empereur de Bassir. (En moute out Arch. de l'Emp.)

6279.

AU ROI DE NAPLES.

Para, 11 fractador en 1 (19 août 1805).

J'ai reçu la lettre de Votre Majesté, du 31 mai. J'ai appris avec grand plaisir son arrivée à Naples. Je la remercie des choses aimables contenues dans sa lettre.

L'ambassadeur de Votre Majesté m'ayant fait connaître qu'un bâtiment applitain avait été pris sons le canon d'Hyères par des corsaires algériens, j'ai exigé du dey d'Alger qu'il restinals le bâtiment et mit l'équipage en liberté; et, à l'heure qu'il ext, vingt-buit Napolitains, qui se trouviseta au bagne, doivent être rendus chec sur.

Votre Majesté peut être persuadée que, toutes les fois que ces pirates feront quelque insulte aux bâtiments napolitains sur les côtes de France, je ferai rendre justice.

Je prie Votre Majesté de recevoir mon compliment sur son alliance avec la Maison d'Espagne, et de croire au désir que j'ai de lui être utile.

BONAPARTE.

Arrhives de l'Empsee

6280.

AU ROI DE TOSCANE.

Paris, 11 fructifor an 1 (59 and 1805).

J'ai reçu les lettres de Votre Majesté, des 30 juillet et 16 août, par lesquelles elle m'apprend qu'elle va partir pour Barcelone. Je soubaite que la reine supporte bien les fatigues de la mer. l'espère qu'au retour de Votre Majesté nous pourrons faire sortir de Toscane ce qui reste de troupes françaises, Sa Majesté le roi d'Espagne ayant donné des ordres pour l'occupation de la Louisiane.

Votre Majesté sent bien que, por l'arrangement qui a eu lieu entre l'Epagne et la France, le duché de Parme se trouve à na disposition. Il serni facile de faire avec le roi d'Espagne un traité par lequel les duchés de Parme, de Plaisance et de Guastalla seraient réunis au royaume d'Étrurie, moyenant que Sa Majesté le roi d'Espagne réunirait la Floride à la Louisiane.

Au reste, Votre Majesté peut compter, dans tous les cas, sur le désir que j'aurai constamment de lui être utile.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire.

#### 6281. A L'ÉLECTEUR DE RAVIÈRE.

Paris, 11 frectidor an 1 (19 anit 1801).

M. de Cetto vient de me remettre les lettres de Votre Altesse Sérénissime, des 15 et 22 août.

Je l'ai engagé à voir sur-le-champ M. de Lucchesini, afin que, de concert avec le citoyen Talleyrand, il fasse un acte de garantie pour toutes les nouvelles possessions qui sont accordées à Votre Altesse Sérénissime.

J'approuve et je trouve tout à fait convenables les mesures qu'a prises Votre Altesse pour se mettre en possession de ce qui lui est échu.

Je n'oublierai rien de mon côté pour que Passau ne reste pas à l'Autriche, et pour qu'il fasse partie de la Bavière. Votre Altesse Sérénissime peut compter sur toute l'influence et même, dans l'occasion, sur l'assistance des armées (maçaises, si, ce qui n'est pas probable, la cour de Vienne violait la paix en attaquant la Bavière.

Je fais faire à Rome les démarches convenables pour aider votre

<sup>1</sup> Ministre plénipotentiaire de l'électeur de Barjere.

17

Altesse Sérénissime, autant qu'il me sera possible, dans ses arrangements intérieurs.

Je m'empresserai de lui faire connaître ce que Sa Sainteté m'aura répondu.

Je prie Votre Altesse Sérénissime de croire au désir que j'aurai toujours de lui être agréable.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire

#### 6282. AU MARGRAVE DE BADEN.

Paris, 21 fructidor on 2 (29 soil 1802).

J'ai reçu la lettre de Votro Alteses Sérénissime, du 24 juillet. Elle va se trouver placée au rang qu'exigeaient l'Illustration de ses alliances et le véritable intérêt de la France. Je me félicite d'avoir trouvé cette occasion éclatante de témoigner à Votre Alteses Sérénissime l'estime que j'ai pour elle.

L'Autriche, la Russie et la Bavière ayant chacune occupé les possessions qui leur reriennent, il me parait instant que Votre Altesse Sérénissime occupe les pays qui lui sont échus. S'il se présentait quelque obtacle, je n'oublierais rien pour le lever promptement. J'apprendrai avec plaisir que Votre Altesse Sérénissime jouit paisiblement de ses nouveaux états.

Je la prie d'être persuadée du plaisir que j'aurai toujours de lui être agréable.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire.

#### 6283. AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE BATAVE.

Paris, 11 fructidor an 1 (19 sout 1801).

Citoyen Président du gouvernement d'état de la République batave, j'ai reçu votre lettre du 12 août. Je vous prie de faire agréer au gouvernement

unique by Larryle

#### CORRESPONDANCE DE NAPOLÉON I". - AN X (1802).

d'état mes remerciments des choses aimables qu'elle contient. Je me trouve heureux que les circonstances m'aient permis d'être utile à votre nation. Je saisirai loujours avec empressement ce qui pourra contribuer à sa prospérité et à son bonheur. Croyex à la sincérité de ces sentiments.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire.

6284.

#### AU CITOYEN TALLEYBAND,

MINISTRE DES RELATIONS EXTÉRIECRES.

Paris, 11 fractidor an x (19 août 1801).

J'ai vu M. de Cetto; je l'ai engagé à voir Lacchesini, et, si ce ministre y consent, à dresser dans la journée, de concert, un acte de garantie, et convenir des démarches à l'aire relativement à Passau. Si Lucchesini ne le veut pas faire, il est bon que vous fassies voir jusqu'à l'évidence que c'est de nous seuls que la Bavière tient son agrandissement, et que ce n'est que près de nous qu'elle peut trouver appui.

BONAPARTE.

Archives des affaires étrangère

6285.

#### AU CITOYEN TALLEYRAND.

Paris, 11 fructidor en x (10 noút 1801).

Il est convenable, Citoyen Ministre, d'établir à Raguse un sous-commissaire des relations extérieures. Depuis que le pays vénitien et la Dalmatie appartiennent à la Maison d'Autriche, et que nous exerçons en Italie une influence aussi directe, ce point devient d'un nouvel intérêt.

C'est à Raguse qu'il faut adresser les lettres à notre agent à Corfou, et toute notre correspondance pour ce pays.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire.

#### 6286.

#### AU GÉNÉRAL CLARKE,

#### MINISTEE PLÉNIPOTENTIAIRE À PLOSENCE.

Paris, sa fructidor an x (sg andt 180s).

Vous recevrez une lettre en réponse pour M. de Saint-Maran, qui est udoit se rendre à Horence. Vous pouvez, Citopen Général, lui dire confidentiellement que l'Autriche, la Russie et la Prusse ont, par des articles secrets, reconnu la possession du Prémont; qu'il perdra sa fortune, son existence, sans aucum moifi; qu'au contraire, le Prémont ayant des places à donner dans toutes les autorités de la République, il peut se trouver en position d'être utile à son pays; qu'il serait bien absurde que, lorsque les émigrés français, même ceux qui ont été le plus attachés aux Bourbons, rentrean pour ne trouver que les débris de leur fortune, il voutils perdre la sienne sans acume espèce de raison.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire.

#### 6287.

#### A M. DE SAINT-MARSAN.

Paris, 11 frectidor on 1 (29 soit 1802).

Monsieur de Saint-Marsan, j'ai reçu votre lettre du 17 août. Le Piémont ne peut plus apparteuir au duc d'Aoste. Au moment où vous recevrez cette lettre, la loi de réunion des six départements du Piémont au territoire de la République aura été rendue.

Vous avez rempfi fidélement vos devoirs envers le roi de Sardaigne qui vient de se démette. Vous devez à votre familie, à vos cafants, à votre pays, de suivre son sort et de chercher, dans cette nouvelle circonstance, à lui être utile. Par l'estime particulière que je vous porte depuis longtemps, vous éten plus propre que personne à lui rendre des servicies.

Le Piémont est nécessaire à la France, la Maison d'Autriche possédant l'état de Venise; la loi d'incorporation engagerait la nation à soutenir une 0.0

guerre, s'il le fallait, pour s'en assurer la possession. Mais, bien loin d'en venir là, les puissances ne prennent aucun intérêt à voir réablir un roi qui, se trouvant placé entre quatter républiques plus puissantes que lui, serait un sujet de troubles pour l'Europe, qui a cependant besoin de repos et de tranquillité.

Rentrez dans votre patrie; croyez qu'elle ne peut plus trouver de bonheur que française et par l'attachement de ses principaux citoyens à la République.

BONAPARTE.

Comm. par le comte Cavour. (En minete est Arch. de l'Emp.)

6288.

A M. TROENDLIN,

Paris, 11 fructidor an 1 (ng août 1801).

Monsieur le Président des états du Frickthal, j'ai reçu voire lettre en date du 9 août. J'ai vu avec une vive satisfaction que les peuples du Frickthal sont contents de leur sort et qu'ils seront heureux dans leur nouvelle position. Faites-leur connaître qu'ils ne me seront jamais indifférents, et que la France, en intervenant pour changer leur situation, a par là contracté l'obligation de prendre intérêt à ce qui peut les regarder.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire.

6289.

NOTE POUR LE MINISTRE DE LA GUERRE.

Paris, 11 fructider on 1 (19 audt 1802).

Les députés <sup>1</sup> seront présentés au ministre de la guerre, qui leur donnera à dîner et les sera présenter chez tous les ministres par nn de ses officiers; ils seront présentés aux généraux de la garde, au gouverneur du

Les trois députés de l'île d'Elbe.

21

palais, aux prefets du palais, anx inspecteurs des différentes armes; ils me seront présentés le 15. Le ministre de la guerre leur fera donner à chacun 3,000 rienaes; il leur fera connaître qu' laur présentation du 15 ils pourront faire un petit discours, dans lequel ils parleront du plaisir qu'ont les habitants de l'île d'Elbe d'être réunis à la France et de faire partie de cette grande nation.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire.

#### 6290.

## AU CITOYEN CHAPTAL,

Paris, se fructidor en x (3o soit 1 See ).

Vous trouverez ci-joint un mémoire sur Pontivy; je désire :

1° Que vous me présentiez un projet d'arrêté pour établir à Pontivy une école secondaire, et céder, à titre d'encouragement, le local demandé dans le mémoire:

9° Que vous me fassiez connaître ce qu'il y aurait à faire pour encourager les différentes branches d'industrie qui commencent à fructifier; je désire employer pour ce seul objet, dans le courant de l'an xi. 50,000 francs;

3° Que vous me présentiez un projet pour construire à Pontivy deux maisons : une pour y placer le tribunal civil et criminel, le juge de paix et les prisons l'autre pour y placer le sous-préfereure et les archives

harsons: l'autre pour y placer la sous-préfecture et les archives;

4° Que vous me présentiez un arrêté et un projet pour achever, dans

le courant de l'an xi, la navigation du Blavet;

5° Que vous me proposiez les mesures les plus propres à former, dans
cette petite ville, un foyer d'instruction, et à accroître la population.

Comme le ministre de la guerre a ordre de construire à Pontivy des casernes pour 3,000 hommes, et une maison pour un général commandant, il est convenable que vous chargiez un ingénieur de coordonner tous ces différents travaux.

Archives de l'Empire.

BONAPARTE.

6291.

#### DÉCISION.

Paris, sa fructidor en x (3o août 1808).

Vestris demande la permission de s'abseuter six mois par an et de passer e temps en Angleterre, où on lui offre 1,300 guinées par saison. Ses dettes, qu'il porte à do,000 francs, rendent ce voyage indispensable.

Renvoyé au ministre de l'întérieur. Il ne paraît pus convenable que Vestris s'en aille. Je désire que, lorsqu'il ne jouera plus, il lui soit accordé une pension convenable. Le ministre de l'întérieur fera un rapport sur la demande du citoyen Vestris, pour ses dettes.

BONAPARTE.

Archives de l'Empure.

6292.

#### AU CITOYEN TALLEYBAND.

MINISTRE DES RELATIONS EXTÉRIECRES.

Paris, 19 fructidor on 1 (30 solt 1801).

Le citoyen Schimmelpenninck, Citoyen Ministre, m'a présenté, à la dernière parade, deux Français, et entre autres un colonel Prade, qui est un très-nauvais sujet. Le vous prie de lui en faire connaître mon mécontentement. Des étrangers ne doivent pas me présenter des Français, quand même ils les auraient à leur service, à moins d'une explication narisculière.

RONAPARTE

Archives des effeires etranzires

6293.

#### AU GÉNÉRAL BERTHIER,

MINISTRE DE LA GUERRE.

Paris, 18 fructidor an 1 (30 sout 1808)

Vous écrirez, Citoyen Ministre, au général Turreau, que j'ai appris

avec peine qu'il y a dans le Valais des assemblées où l'on s'agite pour demander la réunion à la République française. Le général Turreau doit faire connaître aux Valaisans que toute réunion à la France est impossible, et qu'ils doivent joindre leurs efforts pour s'organiser en petite république indépendante.

BONAPARTE.

Comm. par M. le prince de Wagram.

6294.

## AU CONTRE-AMIRAL DECRÈS,

Paris, 12 fructidor an x (30 solt 1802).

Le règlement du général Leclerc, du 6 messidor an x, pour l'admistration des domaines et revenus nationaux, a répandu l'inquistude parmi les propriétaires. Je désire que vous me présentiex un projet d'arrêté portant que tous ceux qui ont des propriétés à Saint-Domingue qui sont sous le séqueste àndresseront au ministre de la marine pour en demander la levée. Si ces propriétaires sont nés à Saint-Domingue, ou y avaient leur domicile avant la révolution, ils seront tenus dy retourner dans le plus court délai, afin de contribuer au rétablissement de l'ordre et à l'organisation des noirs. Ceux qui n'étaient point dans l'habitude de demeure à Saint-Domingue seront obligés d'envoyer un gérant blanc de France; ce gérant devra savoir lire et écrire et avoir les qualités nécessires pour condrire une habitation.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire.

6295.

#### AU CONSUL LEBRUN.

Paris, 13 fructidor an 1 (31 rodt 1809).

Je vous envoie, Citoyen Consul, des idées pour un projet de sénatus-

BONAPARTE.

#### PROJET DE SÉNATUS-CONSULTE.

- 1° Les départements du Pô, de la Doire, de la Stura, de la Sesia, de Marengo et du Tanaro, sont réunis au territoire de la République francaise.
- 2° lls sont classés dans les cinq séries, conformément au tableau cijoint.
- 3° Ils auront au Corps législatif vingt députés répartis conformément au tableau ci-joint.
- h° Ces départements nommeront, pour la première fois, dans le courant de l'an xi, leurs députés, qui seront renouvelés dans les années où s'opère le renouvellement dans la série où ils seront placés.
  - 5° Les ministres, etc.

Archives de l'Empere.

24

#### 6296.

#### AU CITOYEN LACÉPEDE,

VICE-PRÉSIDENT DE SÉNAT.

Paris, 13 fructidor an 1 (31 soût 1802).

Vous trouverez ci-joint, Citoyen Sénateur, le pouvoir en vertu duquel vous présiderez le Sénat pendant toutes les sénaces nécessaires pour opérer le classement des membres du Corps législatif entre les différentes séries et pour la désignation des membres du Tribunat qui doivent sortir. Vous désignerez le jour et l'heure où le Sénat se réunira pour ce travail

Il suffira que vous me fassiez connaître par un billet, à la fin de chaque séance, le jour où le Sénat se réunira. Ces séances doivent être uniquement destinées aux opérations qui font l'objet de la convocation.

Plusieurs membres du Sénat ayant témoigné le désir de changer leur

costume, le Sénat peut nommer une commission qui lui fera un rapport à l'effet d'en déterminer un différent.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire

#### 6297.

## AU CITOYEN TALLEYRAND,

Paris, 13 froctider on 1 (31 audi 1801

M. de Cobentl m'a remis, Citoyen Ministre, la leitre de l'Empereur: il m'a exposé for au long la situation de la Maison d'Autriche et acs désirs. Par la lettre de l'empereur de Russie, co prince m'a paru désirer une augmentation pour le grand-duc de Toscene. Le roi de Prusse est porté aussi d'inclination à secorder quelque chose à la Maison d'Autriche.

Nous n'avons pas de fortes raisons, puisque la Maison d'Autriche s'en est remise à nous, d'être de notre côté plus inflexibles que les autres.

Je pense donc que vous devez négocier et signer un arrangement avec M. de Cobenzi, stipulant les articles suivants :

Que S. M. l'Empereur demandera à la Diète, pour rendre compléte l'indemnité du grand-due de Toscane, une augmentation de quelques abbayes dont vous conviendrez avec M. de Cobenzl; il faut que ces abbayes soient prises bors du cercle de Souabe, ne se tiennent pas entre elleet soient éloignées au moins de vingil lieue des frontières de la Bohème; la population de ces abbayes ne devrait pas passer de quarante à soitante millé ames; que nous l'apouierons.

Que, de son côté, l'Autriche s'engagerait

A envoyer sa ratification dens l'espace de deux mois,

A remettre Passau au duc de Bavière,

Enfin, vous inséreriez dans cette convention qu'il n'y aurait que trois électeurs protestants; le but serait d'exclure, mais sans en parler, Mecklenbourg.

Si le prince de Modène refusait absolument de faire la renonciation à son duché, l'Empereur s'engagerait, par un article secret, à ne jamais

Character Coulde

réclamer, comme chef de la Maison d'Autriche, le duché de Modène; alors le Brisgau serait mis en dépôt entre les mains du grand-duc de Toscane, qui en jouirait en toute souveraineté, jusqu'au moment où le duc de Modène jugerait à propos de faire sa renonciation.

Il faut faire comprendre à M. de Cobenzi que nous ne voulons rien céder, soit sur l'Inn ou ailleurs, qui puisse diminuer la puissance réelle de la Bavière.

Enfin il me semble que cette augmentation pour la Maison d'Autriche pourrait être prise, moitié dans ce qui est cédé au duc de Bavière, en Franconie, et l'autre moitié sur quelques autres petits princes.

Il faudrait que cet arrangement se trovat conclu dans la journée de demain, parce que cela nous éviterait de conclure celui avec le roi de Prusse, relatif à Passau et à la Bavière. Il n'y aurait même pas d'inconvénient à laisser entrevoir à M. de Cobenal la nécessité de terminer dans la journée de demain, parce que l'occupation de Passau nécessiterait quelques arrangements qui alors deviendraient inutiles.

Il faudrait y ajouter que S. M. l'Empereur reconnaît les différents arrangements qui ont eu lieu en Italie depuis la paix de Lunéville, et s'engage à ne présenter jamais, ni directement ni indirectement, des réclamations relatives auxidis arrangements.

\*BOXAPARTE

Archives de l'Empire

6298.

AU CONTRE-AMIRAL DECRÉS, MINISTRE DE LA MARIJE ET DES COLONIES

Puris, 13 fractidor en x (31 soit 1801).

Les deux bâtiments que vous enverrea su Pape, Citoyen Ministre, sont le Colbiri et le Speedy, Vous les ferez baptiser, l'un du nom de Saint-Pierre et l'autre du nom de Saint-Pierre et l'autre du nom de Saint-Pierre Premier Consul Bosoparte au Pape Pte VIII. Vous donneres ordre qu'ils se rendent sans délai à Cività-Vecchia, où lis seront remis aux équipages du Pape. Ils seront armés, approvisionnés

avec toutes leurs rechanges, et peints à neuf, de manière qu'il n's sit rien à y faire. Faites faire quelques peintures dans les chambres. Ordonnac à un troisième brick de se rendre à Cività-Veechia, pour reprendre nos équipages, sans qu'il en coûte rien au Pape.

Vous écrirez au secrétaire d'étal, à Bome, une lettre dans laquelle vous lui ferre connaître le jour du départ de ces bâtiments, leurs noms et leur qualité. Vous euverrez un officier de la marine, qui sit de l'usage, pour en faire la consignation et rapporter l'inventaire, signé, de tout ce qui en formers l'armement et l'équipement.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire

6299.

#### RÉPONSE DU PREMIER CONSUL A UNE DÉPUTATION DE LA VILLE DE MARSEULE

Paris, 15 fructidor an x (s septembre : 80 s).

Je suis sensible à ce témoignage des sentiments de la ville de Marseille, et je vois avec plaisir sa députation.

Le Gouvernement a sans cesse les yeux ouverts sur cette grande cité, et prend un vif intérêt à sa splendeur. Par le tesité de paix qui vient d'être conclu avec le Grand Seigneur, la République a obtenu la libre navigation de la mer Noire. Les relations commerciales de la Méditerranée s'accroissent ainsi, et vont être plus avantageuses que jamais.

le désire que le commerce de Marseille ne néglige point une autre source de prospérité : les houches du Pè lui sont ouvertes; les bâtiments peuvent remonter jusqu'à Ferrare, pénétrer au sein de la 27 division militaire, et, de là, fournir des savons et des autres produits de l'industrie de Marseille la Sinisse et une partie de l'Allemagne.

Extrait do Monteus

### 6300.

### DÉCISION.

L'évêque d'Orléans expose au Premier Consul le dénûment absolu de la cathédrale de cette ville; il le prie d'ordonner les réparations indispensables de cette église. Paris, 16 fructidor an x (3 septembre 1802). Renvoyé au citoyen Portalis, pour

me faire connaître les sommes indispensablement nécessaires pour mettre cette calhédrale dans un état décent.

BONAPARTE.

Archives de l'Empère.

#### 6301.

#### ARRÈTÉ.

Paris, s6 froctidor an t (3 septembre 1803).

ARTICLE 1er. Il est créé trois corps d'éclaireurs dans la 27e division militaire .

- Ant. 2. Chaque copps d'éclaireurs sera composé de soo hommes dinfanterie, de 6 o hommes de cavalerie et de 3 o gendarmes, commandé par un officier supérieur, et aura à us unite une commission militaire extraordinaire, composée de cinq officiers et présidée par un officier supérieur.
- Aar. 3. Chacun de ces corps d'éclaireurs sera chargé de parcourir deux départements. Il se rendra alternativement dans toutes les communes qui ont opposé résistance à la gendarmerie depuis le 1" vendémiaire an x, procédera à leur désarmement, fera arrêter et traduire devant la commission militaire extraordinaire tous les individus prévenus d'avoir, à main armée, repoussé la gendarmerie.
  - Ast. 4. Au 1er frimaire an x1, ces commissions militaires cesseront

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Turin

leurs fonctions, si elles ne sont conservées par un arrêté du Gouvernement.

- Ant. 5. Les préfets feront connaître par des proclamations aux habitants le respect qu'ils doivent porter à la gendarmerie et les malheurs qu'ils encourent en opposant résistance.
- Ast. 6. Les ministres de la justice, de la guerre, de l'intérieur, et de la police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire

6302. DÉCISION.

Paris, 16 fractidor an x (3 septembre 1802).

Rapport du ministre de la marine au Premier Consul sur les individus arrivés de Saint-Domingue à bord du Fondreyant et de l'Uranie. Faire un rapport à l'effet de traduire devant les tribunaux ceux d'entre eux qui ont signé l'acte d'indépendance appelé Constitution.

BONAPARTE.

Archives de la marine.

6303

NOTE POUR LE MINISTRE DE LA MARINE.

Ptris, 16 fractidor en x (3 septembre 1801).

- 1° L'amnistie promise par le général en chef de l'armée de Saint-Domingue aux individus qui avaient pris les armes contre la République est confirmée quant aux personnes.
- 2° Tous les biens des noirs ou gens de couleur qui ont porté les armes, et auxquels il est accordé amnistie par l'article précédent, seront réunis aux propriétés publiques.

Par ordre du Premier Consul.

Archives de la marine.

## 6304. ARRÈTÉ.

Paris, 16 fructidor an 1 (3 septembre 1801).

Arraca 1<sup>st</sup>. Les fernes d'habitations, maisons et magasins. à Saint-Domingue et à la Gnadeloupe, syant été généralement adjugées à vil prix dans le cas de l'émigration ou de l'absence, elles demeurent résiliées à compter de la publication du présent arrêté dans la colonie, tant au présente de l'absence de l'absence de l'absence qu'est de la propriétaire, lorsqu'il y a lieu de remettre ce dernier en possession; ce qui sere exécuté, queque terme qui ait été stipulé à la durée du bail à

ART. 2. Il ne sera donné aucune atteinte aux arrangements particuliers qui auraient pu intervenir, de gré à gré, entre le fermier et un propriétaire rentré en possession.

ART. 3. Le ministre de la marine et des colonies est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Bulletin des lois.

BONAPARTE.

Archis es de l'Empire

6305.

DÉCISION.

Paris, 16 fructidor an E (3 septembre 1801).

Gourand, caporal dans la garde des Consuls, écrit à son colonel pour fui faire connaître sa résolution de se tuer. Le général Caffarelli verra ce chasseur et l'interrogera pour savoir les raisons qui le portaient à se détruire.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire

### AU GÉNÉRAL BERTHIER,

MINISTRE DE LA GUERRE.

Paris, 17 fractidor an 1 (4 septembre 1801).

Le rapport que vous m'avez fait, Citoyen Ministre, sur la situation d'Atexandrie, ne ne paraît pas asse détaillé Joigez-y le plan, ci faitemoi connaître ce qui a été fait dans l'année et ce que l'on doit y faire dans l'an 11. Mon intention est qu'au lieu de 50,000 l'anes par mois, à compter du « vendémiaire, il y soit dépensé 100,000 l'annes par mois, pendant tout l'an 11. Cet argent doit être employé à augmenter les ouvrages et les magasins cassemantés.

La ciadelle d'Alexandrie doit renfermer des magasins capables de contenir 50 on milliers de poudre, deux millions de cartouches, 20 à 30,000 fusils, l'approvisionnement complet d'un équipage de campagne de 200 bouches à l'eu, 5,000 hommes de garnison, boulangerie et approvisionnement complet pour un an, deux hojistux de 500 malades chacun. Tous ces établissements, ainsi que les approvisionnements de l'artillerie employée à la défense de la place, doivent être à l'abri de la bombe; les fronts les plus faibles doivent être considérablement augmentés, et enfin tont le terrain à la portée du canon, nivelé et arrangé de manière à ne favoirse re rine l'ennemi.

Les plans de la citadelle, de la ville, et à 2,000 toises autour, doivent ètre levés aur une très-grande échelle, mon intention étant de n'épargner ni argent ni travaux pour que cette place reste défendable par 5 à 6,000 hommes, et puisse se défendre autant de temps que possible. L'art ne doit rice d'apragner pour la potre à son deraite degré de force. Cette place devant réunir tous les magasias de l'armée, il faut la fortifier de manière qu'elle puisse arrêter assez l'ennemi pour donner le temps de reformer de nouvelles armées et de venir à son secours.

Je vous prie également de me faire connaître pourquoi il n'a été dépensé que 140,000 francs en l'an x; cependant il a été affecté pour

ces dépenses 50,000 francs par mois, c'est-à-dire 600,000 francs pour l'année.

BONAPARTE.

Cabinet de l'Empereur. (En minute sex Arch. de l'Emp.)

6307.

AU GÉNÉRAL BERTHIER.

Paris, 17 fractidor an 1 (4 septembre 1801).

Le vois, Citoyen Ministre, dans le rapport du 14, que le général commandant la 14 division militaire <sup>1</sup> a fait passer à Dunkerque les hommes qui étaient au service de l'Angleterre, débarqués à Cherhourg, pour les faire entrer dans nos troupes. Cette disposition est contraire au tois, et le général commandant la 14 division ne peut être autorisé à donner cet ordre. Faites sentir à tous les commandants, sur nos côtes, qu'on ne doit faire entrer dans nos troupes aucun déserteur étranger ou français.

BONAPARTE.

Dépêt de la guerre

6208. AU CITOVEN SERASTIANI

Paris, 18 fractidor en x (5 septembre 1801).

Le citoyen Sebastiani se rendra, sur la frégate que lui destine le ministre de la marine, à Tripoli de Barbarie.

- 1° Il fera reconnaître la République italienne par le Bey, et portera, en conséquence, des modèles des pavillons italiens.
- 2º Si le blocus existe encore, il offrira au Bey sa médiation pour l'arranger avec les pnissances avec qui il est en guerre, sans cependant le forcer, ni montrer trop d'intérêt à ces puissances.
- 3° Il ira à Alexandrie; il prendra note de ce qui est dans le port, des bâtiments de guerre, des forces que les Anglais y ont, ainsi que les Turcs;

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Le général Laroche, à Caes.

l'état des fortifications, l'état des tours; l'histoire de tout ce qui s'est passé, depuis notre départ, tant à Alexandrie qu'en Égypte; efin l'état actuel des Égyptiens; tiendra note de sa conversation avec le cheit Él-Messiry, le commandant anglais et turc, et expédiera un brick avec tous ces renseignements.

4° Si les Anglais sont maîtres de Gyzeh, il se rendra sous leur escorte de Gyzeh, ir a betites journées, caucera El-Rlahmaych, Terrafnet et dans d'autres endroits, avec les habitants; tiendra note de tout. Arrivé à Gyzeh, il écrira au pacha, se rendra, avec son agrément, au Grand-Caire; verra les grands cheits El-Messiry, El-Cherquboy, El-Payoumy, etc. tiendra noté de leurs conversations, de l'état de la citadelle du Caire, des fortifications environnantes; d'ira à tout ce monde des choses agrédibles de ma part, mais rien qui puisse compromettre: «que Jaime le peuple d'Egypte, que »je désire son bonbeur, que je parle souvent de luir.

5º Il doit avoir une lettre de Talleyrand au pacha du Gaire, par laquelle il doit lui faire connaître le désir que j'ai d'envoyer promptement un commissaire au Gaire et de savoir si lout est tranquille; que je m'intéresse au bonheur de l'Égypte, et savoir si je puis y contribuer par ma médiation avec les bers.

Si le pacha désire qu'il aille dans la haute Égypte pour parler aux beys, il irrs; sans quoi, après être resté huit ou dix jours au Caire, avoir tout vu, parfè avec tout ce monde, il s'en retourners. Il demanders et ramèners avec lui les Français qui seraient restés aux hópitaux ou avec les Mameluks, et qui voudraient retourner. Il demandera le nommé Elisai, 'interrol'ec, et le ramènera avec lui.

Il annoncera l'arrivée d'un commissaire des relations extérieures au Caire. Il recommandera au pacha le mont Sinai.

6º Il im à Juffa; verre l'état des mursilles, de la Palestine; qui commande à Juffa, à Gra, à Jérosalem; recommandera les couvents des moines de Juffa, et apprendra d'eux tout ce qui s'est passé en Palestine; s'informera de ce que sont devenus les Motoualys et de la situation de Djezzar; recommandera sux Turces les chrétiens de Nazareth.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Don Elias Fatalla, interprète du général en chef en Égypte.

7º Il ira à Saint-Jean-d'Acre, recommandera à Djezzar le couvent de Nazareth, lui fera connaître que l'agent de la République doit se rendre à Acre, s'informera des fortifications qu'il a fait faire, les parcourra luimême, s'il n'y a pas de danger.

S'il apprend que les Motoualys soient à Sour, il y fera une bordée, tâchera de leur faire connaître que je désire qu'ils soient heureux; dira partout beaucoup de bien de la Porte, et ne se compromettra en aucun propos.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire.

6309.

ARRÈTÉ.

Parie, 18 fructidor en x (5 septembre 1802).

Aerteu: 1". Indépendamment des quarante élèves admis au Prytanée, pris dans les édpartements du Norbihan, du Piaistère, d'Illo-ed-Vilaine et des Côtes-du-Nord, il sera accordé, à chaque arrondissement de justice de paix des départements du Morbihan et des Côtes-du-Nord, deux places au prytanée de Compiègne.

ART. 2. Ces places seront données à des enfants âgés de huit à douze ans, appartenant à de riches fermiers, aux principaux chefs d'atelier ou à de petits propriétaires.

Art. 3. On prondra ces élèves dans des familles où il y aurait au moins quatre enfants, et, de préférence, parmi celles qui mettraient à leurs frais, au prytanée de Compiègne, un frère ou un cousin de l'élève désigné.

Ant. 4. Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire.

### AU ROI DE PRUSSE.

Paris, 19 fructidor en 1 (6 septembre 1809),

Je remercie Votre Majesté des choses aimables contenues dans sa lettre du 11 mai.

Mon vœu le plus doux est de voir de plus en plus la Prusse et la France marcher de concert et, par cette union, asseoir la paix du continent sur des bases sûres, à l'abri des intrigues d'outre-mer.

Les soins que je me suis donnés, en influant pour la reconstruction de la Maison de Bavière, m'ont été dictés par la politique de la France sans doute, mais aussi par l'intérêt et la politique de la Prusse.

Cependant, le cabinet de Vienne paraît persister dans son projet d'occuper Passau, la rive droite de l'Inn et un grand nombre d'abbayes en Souabe, avec le but secret de forcer la Bavière, selon son projet favoir, de lui céder le Lech, afin de réduire l'électeur de Bavière à n'être plus qu'un grand seigneur sons puissanc et sans indépendance.

Les nouvelles ouvertures que M. de Cobenzl a été chargé de me faire montoureur de plus en plus de l'impossibilité de faire désister la Maison d'Autriche d'un plan qu'elle nourrit depuis plusieurs siècles, et que le grand Frédéric a rendu nul en 1778. Nous sommes donc appelés, Votre Majesté, le descendant de ce grand homme, et moi, son admirateur, à travailler de concert et sur ses traces.

Dans cette vue, j'ai fait solliciter M. de Lucchesini de signer une convention propre à vaincre toute l'opposition et la résistance de la cour de Vienne; dès l'instant que Votre Majesté l'aura ratifiée, je regarderai les affaires d'Allemagne comme terminées.

Je prie Votre Majesté de compter, dans cette occasion comme dans tout ce qui pourra se présenter, sur le désir que j'ai de faire quelque chose qui lui soit agréable.

BONAPARTE.

trehives de l'Empire

### All CITOYEN PORTALIS.

CONSEILLER D'ÉTAT, CRARGÉ DE TOUTES LES AFFAIRES CONCERNANT LES CULTES.

Paris, 19 fructidor an x (6 septembre 1802).

Je vous envoie, Citoyen Conseiller d'état, une note, que me fait passer l'inspecteur général de la gendarmerie, sur l'évêque de Rennes 1. Mon intention est que vous lui écriviez sérieusement qu'il est temps quo cela finisse. Dites-lui, en propres termes, qu'il me fait repentir, tous les jours, de la confiance que je lui ai accordée; qu'il est coupable d'avoir ôté de sa place un constitutionnel, et de l'avoir remplacé par un prêtre nouvellement rentré, sans ma permission; qu'il ait à s'abstenir de toute opération provisoire; qu'un prêtre qui, après dix ans de tourmentes et de révolutions, ne sent pas le besoin de la paix, ne mérite aucune considération ni aucun égard; que je suis mécontent de lui à un point que je veux espérer que, puisque la morale de l'Evangile n'est pas suffisante pour retenir ses passions et donner à sa conduite le caractère pastoral et d'impartialité qui convient à un évêque, il doit agir au moins par politique et par crainte des poursuites criminelles que le Gouvernement pourrait faire contre lui, comme contre un perturbateur de la tranquillité publique.

Écrive à l'évêque de Clermont' dans un style moins dur; mais témoipone-lui aussi mon mécontentement de ce que sa conduite est l'art de rendre la religion odieuse et impuissante; que son diocèse est plein de constitutionnels et amis de l'ordre et qui jouissent de la confiance du peuple; qu'il est la lois impolique et immoral d'éoligere de l'état et de l'Église des hommes si utiles; que ce n'est pas là le caractère des véritables prêtres, tels que les archevêques de Paris, Aix, Tours, les évêques de Troyes et d'Autun; c'est une conduite insensée.

Écrivez à l'évêque de Bayeux qu'il a déplacé, dans la commune de

<sup>&#</sup>x27; De Maillé, — ' Duvalk-Dampierre. — ' Brault.

Balleroy, le curé qui y était; qu'il n'avait pas ce droit, et que cela est contraire à mon intention.

Réplete à tous les évêques qui peuvent avoir besoin des mêmes conseils que je ne veux aucun changement provisiors, et nettez-leur bien en tête que, dans l'arrangement définitif, je veux des constitutionnels, tant parmi les curés que parmi les grands vicaires et chanoines; que le peuple français n'estime et que le Saint-Pere ne veut que l'union des ecclésissiques, sans en persécuter aucun. Aurait-on oublié le tort qu'ont fait à la religion le Jansénisme et le Molinisme? Cette querellé l'a perdue en France. Cette seconde querelle, si les évêques n'imitent pas le Pape et le Gouvernement, perdra aussi le nouveau clergé.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire

6312.

AU GÉNÉRAL BERTHIER,

Paris, so fractidor en a (6 septembre 1802).

J'avais eu l'idée, Citoyen Ministre, l'année passée, d'augmenter les appointements des lieutenants et sous-lieutenants. Je désirerais savoir si cela a été fait.

BONAPARTE.

Comm. par M. le prince de Wagram

6313.

AU CITOYEN LACUÉE,

Paris, 19 froctidor an 1 (6 septembre 1801).

Je vous prie, Citoyen Conseiller d'état, de prendre connaissance de différentes pièces relatives à des dissensions qui on te lieu à Perpignan, et de m'en faire connaître votre opinion. Que prescrit l'ordonnance des places, lorsque le feu prend dans une ville! Ny a-t-il pas une disposition qui porte que le commandant du poste a droit de faire battre la générale? Quelle espèce de droit notre législation actuelle accorde-t-elle aux préfets et aux maires pour régler le service qui doit maintenir la police des places?

BONAPARTE.

Archives de l'Empire

631 4

## AU GÉNÉRAL BERTHIER,

MINISTRE DE LA GUERRE.

Paris, as frectidor en a (5 septembre 1809).

Je vous prie, Citoyen Ministre, de donner des ordres pour que la 1<sup>re</sup> et la 2<sup>s</sup> demi-brigade helvétique se rendent en Suisse pour y rester à la disposition du Gouvernement helvétique.

Vous écrirez à notre ministre à Berne qu'il prenne des arrangements avec ce Gouvernement pour que ces troupes, qui sont sous ses ordres et à son service tant qu'elles resteront en Suisse, soient soldées et nourries à ses frais.

Engagez le Gouvernement helvétique à profiter du temps qu'elles seront en Helvétie pour les compléter.

BONAPARTE.

Comm. par M. le prince de Wagrum (En missée sus Arch. de l'Emp.)

6315.

## AU GÉNÉRAL BERTHIÉR.

Paris, an fractidor so x (9 septembre 1801).

Je reçois, Citoyen Ministre, de nouvelles plaintes du Piémont. Je vous prie de me faire connaître, 1° si vous avez expédié les nouveaux brevets de pension et de retraite aux anciens militaires qui en avaient sous le roi de Sardaigne; 3° si le bataillon des vétérans est formé; 3° si les secours dont joussient les Giubiati leur sont également accordé.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire.

### AU GÉNÉRAL CAFFARELLI, AIDE DE CAMP DU PRENIER CONSEL.

Paris, as fractides an a (a september 1809).

Vous voudrez bien vous rendre au château de Joux. Yous y ferez une enquête pour savoir commend d'Andigné et Stannende se sont (échappée, Vous verrez Toussaint, qui m'a fait écrire par le ministre de la guerre qu'il avait des choses importantes à me communiquer. En causant avec lui, vous lui ferez consaître l'écormité du crime dont il s'est rendu coupable en portant les armes contre la République; que nous l'avions consiéré comme rebelle dès l'insanta qu'il avait publié se sonstitution; que, d'ailleurs, le traité avec la régence de la Jamaique et l'Angleterre nous avait été communiqué par la cour de Londrex. Vous tâcherze de receuillir tout ce qu'il pourra vous dire sur ces différents objets, ainsi que sur l'existence de ses trésors, et les nouvelles politiques qu'il pourrait avoir à vous dire.

Vous se manquerez pas de lui faire consaître qu'une armée aussi forte que celle déjà débarquée à Saint-Domingue est partie pour s'y rendre et réparer les pertes que notre armée aurait pu faire; que, désormais, lui ne peut rien espérer que par le mérite qu'il acquerrait en révélant au Gouvernement des choses importantes et qu'il à infért de connaître.

Vous recommanderez qu'on ne se relâche en rien de la garde sévère qu'on doit faire pour empêcher qu'un homme comme lui se sauve.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire.

6317.

DÉCISION.

Paris, a3 fructidor sa x (10 septembre 1809).

Rapport du ministre de la marine au Premier Consul sur les travaux de la rade de Cherbourg. On peut porter au budget de l'an xi 1,500,000 francs. Il convient de faire faire, dans le cours

de cette année, les 100 toises à l'angle. Une largeur de 20 toises est trop considérable; 10 toises doivent être le maximum.

BONAPARTE.

Archives de la marine

6318.

DÉCISION.

Paris, 53 fructidor an 1 (10 septembre 1805).

Rapport du ministre de la marine au Premier Consul sur la situation du Gouvernement avec la Compagnie royale de Prasse, pour fourniture de bois de construction. Payer ce que l'on doit, faire accélérer ce qui est livré, et borner là cette opération. Le ministre s'assurera s'il n'a pas

été fait usage, à Toulon, de courbes de châtaigniers de Corse,

trebises de la mortan

6319. DÉCISION.

Paris, s3 fractidor on a (10 septembre 1803).

Proposition de décider si une ordonnance unnicipale, portant injonction aux citoyens de balayer et tapisser le devant de leurmaisons à l'occasion d'une procession, est exécutoire. Le principe est que, la loi permettant que le culte soit public dans les lieux où un seul culte est professé, l'ordonnance civile est juste. Elle doit être approuvée.

BONAPARTE.

Archives de l'Empare.

## 6320. DÉCISION.

Paris, at fructidor an x (11 septembre 1802).

Le préfet du Var rend compte de l'arrestation, par une bando de brigands, de la voiture publique où devait ae trouver l'archerèque d'Àix<sup>3</sup>. Le chef do la bande est resté sur la place; on est à la poursuite des autres. Le ministre de l'intérieur écrirs une lettre de satisfaction aux communes qui ont marché contre les brigands; il leur fera connaître que désormais je me ferai rendre un compte exact des communes du d'aurqui se compotent bien, pour leur décerner des récompenses, et que je rendrai responsables les communes qui toté-reraient ou protégeraient le brigandage.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire

6321.

# AU CITOYEN TALLEYRAND,

Paris, of frontidor on a (11 septembre 1802).

Je vous prie, Citoyen Ministre, de me faire connaître si, dans la priucipauté de Piombino, que nous allons céder au roi d'Étrurie, il y a quelques forêts ou terres dont la propriété appartienne au souverain.

BONAPARTE.

Archives des affaires étrangères

1 Champion de Cicé.

unique by Langle

### AU CONSUL CAMBACÉRÈS.

Paris, 96 fructidor an 1 (13 septembre 1809).

Le vous prie, Citoyen Consul, de faire venir séparément les ministres de la justice et de la police, et de leur faire connaître que l'intention du Gouvernement est que le ministère de la police générale est désormais inutile, et que ses attributions soient réunies à celles du grand juge, ministre de la justice.

Vous dires au ministre de la police quivant depuis longtemps cette iddee j'ai été déterminé, pour le moment, par l'organisation du service de l'an 12; que, n'ayant eu lieu que d'être satisfait de la condinie du ministre de la police pendant son ministre, je désire lui donner des preures de la grande confiance que j'ai toujours eue en lui, et que je vous ai chargé de le souder pour connaître tout ce qui pourrait lui convenir.

Quant au ministre de la justice, faites-lui connaître que, quoique- je rende justice à son zèle et à ses talents, la réunion des attributions du ministre de la police à celles du grand juge, ministre de la justice, formant un nouveau ministre, l'intention du Gouvernement est de le commencer par un nouveau ministre; que je désire également faire quelque chose qui l'ui convienne.

Je me rendrai demain à Paris pour présenter au Conseil d'état l'arrêté relatif à la réunion des deux ministères.

BONAPARTE.

Comm. par M. le duc de Cambacérès (En constraux Arch. de l'Eng.)

6323.

### NOTE POUR LE MINISTRE DES RELATIONS EXTÉRIEURES.

Paris, a6 fractider an a (13 september 180s).

Je prie le citoyen Talleyrand de faire connaître au citoyen Rœderer que sa conduite au ministère de l'intérieur est contraire aux principes, puisque l'arrêté qui l'institue veut qu'il travaille avec le ministre. S'il n'a pas d'ambition, pourquoi ne se soumel-il pas à faire tout ce qu'il doit faire? S'il a de l'ambition, pourquoi, dans la première place après le ministre, odonne-i-il Texmple du manque d'égards et de déférence envers lemnistre, contre le principe qu'on doit honorer une place que l'on désire occuper? Qu'enfin le bien de l'état passe avant lout; que cette anairchie dans le ministère de l'intérieur est subversive de toutes les idées d'administration et ne peut plus durer; que j'a changé le consul Lebrun de le voir demain avec le ministre de l'intérieur, pour arranger tous ces différends; que je désire et qu'il est convenable que tout se termine conformément au but el l'arrété.

BONAPARTE.

Archives des affaires citrangères. (En missie aux Arch. de l'Emp.)

6324.

## AU CITOYEN CHAPTAL,

MINISTRE DE L'INTÉRIECE.

Paris, ny fructidor an x (16 septembre 180n).

Je vous prie, Citoyen Ministre, de destiner une somme de 200,000 fr. sur l'an xi pour achever la grande route d'Ajaccio à Bastia, dans la 23° division militaire.

Je vous prie de destiner également une somme de 50,000 francs par mois pour continuer les travaux commencés pour faire venir de bonnes eaux à Ajaccio.

BONAPARTE.

Archives de l'Esspire.

6325.

## AU CONTRE-AMIRAL DECRÈS,

MINISTRE DE LA MARINE ET DES COLOSIES.

Paris, sy fructidor an s ( 14 septembre 1808).

Je vous prie, Citoyen Ministre, de destiner une somme de 30,000 fr. pendant l'an x1, sur les fonds affectés pour les travanx hydrauliques, pour

BONAPARTE.

Archives de l'Empire.

### 6326

## MESSAGE AU SÉNAT CONSERVATEUR.

Paris, a8 frectidor an x ( 15 septembre 1801).

Séasteurs, en vertu de l'article 63 du séastus-consulte organique du 16 thermidor, le Premier Consul nomme au Sénat les citoyens Abrial, ministre de la justice; de Belloy, archevêque de Paris; Aboville, général de division et premier inspecteur d'artillerie; Fouché, ministre de la police générale, et Rederer, président de la section de l'intérieur au Conseil d'état.

Le citoyen Abrial, longtemps chargé du ministère public au tribunal de cassation, y a déployé des talents et une probité qui le portèrent au ministère de la justice; il a, dans cette place importante, rendu des services que le Premier Consul croît devoir récompenser en le faisant asseoir parmi vous.

Le citoyen de Belloy a été, pendant cinquante ans d'épiscopat, le modèle de l'Église gallicane. Placé à la tête du premier diocèse de France, il y donne l'exemple de toutes les vertus apostoliques et civiques.

Le général Aboville, connu dans toute l'Europe pour les talents qu'il a déployés dans la guerre de l'indépendance de l'Amérique septentrionale, est à la tête de cette arme qui a tant d'influence sur la destinée des états.

Le citoyen Fouché, ministre de la police dans des circonstances difficiles, a répondu, par ses talents, par son activité, par son attachement au Gouvernement, à tout ce que les circonstances exigeaient de lui. Placé dans le sein du Sénat, si d'autres circonstances redemandaient encore un ministre de la police, le Gouvernement n'en trouverait point un qui fût plus digue de sa confiance.

Le citoyen Rœderer, déjà désigné au Sénat dès sa formation, s'est

constamment distingué au Conseil d'état; ses talents et son attachement à la patrie seront encore plus éminemment utiles dans le premier corps de la République.

Le Sénat verra dans ces nominations le désir qu'a le Premier Consul d'ajouter toujours à son respect et à sa considération.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire

### 6327.

### NOTE POUR LE SECRÉTAIRE D'ÉTAT.

Paris, a8 fructidor un x (15 septembre 1804)

Mettre dans le Moniteur l'article suivant :

· La revue des inspecteurs vient d'être terminée. Les individus ci-dessous ont obtenu, en conséquence des demandes des corps et de la présentation des inspecteurs, des armes d'honneur.»

Il faut joindre à toutes ces nominations les détails de ce que ces soldats ont fait. Maret demandera ces états à Duroc, qui les a. Il mettra. en attendant, cette mesure dans le Moniteur,

BONAPARTE.

Archives de l'Empire

6328.

NOTE.

Paris, 28 fructidor an 1 (15 september 1802).

En comparant les effets de la loi, pour l'an x1, avec ce qui existait en l'an ix, on trouve :

- 1º Que le ministre de l'intérieur est chargé, par l'article 8, titre l' de la loi du 17 floréal an x, de 5,038,000 francs;
- 9° Que lo ministre de la justice est chargé, par le même article, de q millions de francs;
  - 3º Que le ministre des finances est chargé de 3,379,000 francs.

### 6 CORRESPONDANCE DE NAPOLEON I". — AN X (1802).

Ces ministres supporteront donc de nouvelles charges pour 17 millions 417,000 francs.

public un nombre de centimes, portés dans l'état n° 5, de. 15,000,000

Il suit de cet exposé :

1º Que les centimes fixes, portés dans l'état n° 5, doivent entrer au trésor public et être considérés comme augmentation du principal;

2º Que les budgets des ministres des finances, de l'intérieur et de la justice, doivent être faits en conséquence des articles 8 et q;

3° Que, pour l'exécution de l'article 11, les fonds doivent être faits par mois à chaque département, pour un douzième, non des fonds portés à l'état n° 5, à la colonne des centimes à réserver pour dépenses variables, mais de ceux pour lesquels ils ses sont imposés.

Le ministre des finances doit, à cet égard, faire uu tableau pour que les fonds soient envoyés aux départements; ils ne doivent être portés en distribution que pour ordre et sans jamais être totalisés.

BONAPARTE.

Archives des finances.

6329.

## NOTE POUR UNE RÉPONSE AU GÉNÉRAL CLARKE 1.

Paris, s8 fructidor on x (15 septembre 1808)1.

Citoyen Consul, la nécessité de m'aboucher l'ai reçu avec M. de Saint-Marsan, ainsi que vous me plaisir les se

J'ai reçu sa lettre; j'ai vu avec plaisir les sentiments de M. de Saint-

<sup>&#</sup>x27; Ministre plénipotentiaire en Toscane

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Date présumée.

l'avez ordonné, a été un des principaux motifs qui m'ont fait quitter Pise pour revenir ici. J'ai trouvé M. de Saint-Marsan extrêmement pénétré de toutes vos bontés pon r lui et manquant d'expressions pour en témoigner sa vive gratitude. Le désir d'y répondre, autant qu'il est en lui, et ses devoirs envers sa mère, son épouse, ses huit enfants et sa nombreuse famille, le détermineront à retourner dans la 27' division militaire. Il a à rendre compte au roi de Sardaigne d'une mission dont il n'a été chargé que par votre insinuation. Il est évident que, cet ubjet une fois terminé, la conscience de M. de Saint-Marsan ne peut lui défendre de remplir des devoirs que le nouveau gouvernement de sa patrie ponrrait juger convenable de lui imposer, et que la perspective d'être utile à son pays, jointe à la certitude de faire quelque chuse qui vous fût agréable, sont des motifs bien puissants pour eogager M. de Saint-Marsan à se lancer de nonvenu, et malgré son goût, dans la carrière des affaires. Mais il me paraft que la crainte d'être mal jugé par ses compatriotes qui calomnieraient peut-être la fidélité qu'il a ene pour son ancieu guuvernement, à cause de celle qu'il témoignera franchement au vôtre, pourra faire balancer M. de Saint-Marsan à accepter des emplois dunt ces calomnies rendraient l'exercice difficile. Quoi qu'il en soit, il a besoin de réfléchir mûrement sur cet ubjet et sur les considérations que je lui ai présentées. Vous approuverez sans donte, Citoyen Consul, la délicatesse qui interdit à M. de Saint-Marsan de déclarer ses sentiments avant d'être affranchi de tonte espèce de devoirs envers un prince qui l'avait laissé dépositaire de ses plus chers intérêts, Il est bors de doute que

Marsan; que j'attache une grande importance à ce que cet homme estimable, et en qui j'ai aujourd'hui une longue confiance, devienne tout à fait Français, le désire qu'il continue de lui faire connaître combien il est important pour lui, sa femme et surtout sa patrie, qu'il emploie ses talents à m'aider à donner une direction aux affaires de Piémont conforme aux désirs des hounétes gens; mais, ai ces honnétes gens en qui j'ai confiance se retirent, je serai forcé d'avoir recours à des gens qui. . . . . . . . . . . . .

Je désire que, lorsque M. de Saint-Marsan sera de retour à Florence pour se rendre en Piémont, il le sonde et lui fasse connaître que mon intention serait de le nommer on sénateur on conseiller d'état ou bien de lui donner en France le même grade militaire qu'il avait en Piémont, et, avec ce titre, l'employer immédiatement auprès de moi; qu'enfin, dès l'instant qu'il sera arrivé en Piémont, il est autorisé à m'écrire directement et en mettant sur l'adresse pour moi scul, et à me faire connaître l'administration du Piémont et ce qu'il y

<sup>1</sup> La minute s'interrompt ainsi.

ces sentiments ne ponrront être influencés par d'autres motifs que ceux de la reconnaissance. C'est une dette qu'un galant humne ne nio jamais, malgré la bizarrerie des circonstances où la fortune le jette, et les embarras pénibles qui en résultent quelquefois. M. de Saint-Marsan est incapable

de s'écarter d'un tel devoir. Florence, le 23 fructidor au 1.

CLARKE.

Archives de l'Empire.

6330.

AU CITOYEN REGNIER, GRAND JEGE, MINISTRE DE LA JUSTICE.

Paris, 29 fructidor an 2 (16 septembre 1805).

aurait à faire. Tout ceci doit être

BONAPARTE.

insinué et non écrit.

Gioven, le Premier Consul est informé qu'un grand nombre de Français. circangers aux anciennes classes privilégiées, ont formé des établissements chez diverses puissances de l'Europe et notamment en Russie; qu'ils y sont employés à l'instruction, ou qu'ils y exercent des arts libéraux ou mécaniques. Les Consuls pensent qu'il couvient d'autoriser les ambassadeurs et ministres de la République, et notamment le ministre plénigoteutairer en Russie, à déliver à ces Français des actes d'annaiste, outles fois qu'il ne sera pas connu qu'ils ont porté les armes contre la République et qu'ils appartement à des familles - chevant dites de quint. El n'y aura, en même temps, aucun inconvénient à autoriser ess citovens à continuer leur résidence en pays étrangers, s'ils ne sont point dans le service millaire, s'ils n'appartement point à des ordress de chevaleire, u s'ils n'occupent pas de places ou emplois pour lesquels la noblesse est exigée par les lois ou par les usages du pays.

Vous êtes invité, Citoyen, à écrire, à cet égard, une circulaire aux ambassadeurs ou ministres français.

Vous ferez connaître, dans cette lettre, que la rigueur des lois de la République n'est applicable qu'aux individus qui, après avoir sollicité les puissances à s'armer contre la France, se sont mis sous leur protection, et que ce sont eux qu'il est dans l'intention du Gouvernement d'atteindre. Vous voudrez bien inviter les ambassadeurs et ministres à vous envoyer exactement et successivement les actes d'amnistie qu'ils auront délivrés.

Par ordre du Premier Consul.

Archives de l'Empire.

## 6331. ARRÊTÉ.

.

Paris, 3o fructidor an 1 (17 septembre 1802).

ARTICLE 1". Le Blavet sera rendu navigable depuis Pontivy jusqu'à Hennebon.

- Asr. 2. A cet effet, le ministre de l'intérieur disposera de 300,000 fr. pendant l'an x1, sur les fonds affectés par le budget de cet exercice à la navigation intérieure.
- Art. 3. Il sera construit à l'ontivy, département du Morbiban, deux bâtiments destinés, l'un au tribunal civil de première instance, au juge de paix et aux prisons, et l'autre au sous-préfet et à la municipalité.
- ART. 4. A cet effet, le ministre de l'intérieur disposera, en l'an x1, jusqu'à la concurrence de 60,000 francs sur les fonds des bâtiments civils.
- Ast. 5. Le ministre de l'intérieur nommera un ingénieur des ponts et chaussées, pour coordonner ces constructions avec celles des casernes, hôpitaux et autres bâtiments que le ministre de la guerre fera construire; cet ingénieur présentera, au 1° brumaire, le plan des emplacements qui seront désignée.
- Art. 6. La portion du couvent des Ursulines appartenant à la République sera cédée en toute propriété à la ville de Pontivy, à la charge d'y établir une école secondaire.
- Ant. 7. Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

BONAPARTE.

Archaves de l'Empire

7

## 6332. ARRÉTÉ.

Paris, 3o fractidor so x (17 septembre 180s).

Arriux 1<sup>st</sup>. Les cent places accordées à des jeunes gens des départements du Pd, de la Doire, de la Stura, de la Sesia, de Marengo et du Tanaro, seront complétées dans le courant du premier trimestre de l'an xi. Sur ces cent places, vingt seront spécialement affectées à la ville d'Alexandrie et à son territoire.

- Ant. 2. Il ne sera pas exigé qu'un frère soit placé au prytanée aux frais de la famille; il suffira que ce soit une personne du département.
- Ant. 3. Indépendamment des cent places accordées pour les prytanées de Saint-Cyr et de Paris, cent autres places seront accordées pour le prytanée de Compiègne, quarante desquelles seront réparties entre les habitants de la ville d'Alexandrie et de son territoire.
- Ant. 4. Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Archives de l'Empire.

6333.

ARRÉTÉ

Paris. 3o fructidor au x (17 septembre 1802).

BONAPARTE.

ARTICLE 1". La mesure de la méridienne de France sera continuée depuis Barcelone jusqu'aux îles Baléares.

Ant. 2. Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire

### 6334

## AU GÉNÉRAL BERTHIER. MINISTRE DE LA CCERRE. Le Gouvernement a résolu, Citoyen Ministre, de former cinq camps

Paris, 3o fructidor an 1 (17 septembre 180a).

de vétérans dans les six départements du Pô, de Marengo, de la Stura. de la Doire, de la Sesia et du Tanaro, Chacun de ces camps sera composé de 400 vétérans, âgés de moins de quarante ans, et qui ont été mutilés ou grièvement blessés dans la guerre de la liberté. Il sera donné à chaque vétéran, à titre de récompense nationale, un nombre d'arpents de terre dans les lieux qui seront désignés dans lesdits départements, égal au traitement de retraite dont ils jouissent. Ils continueront, en outre, à jouir de leur traitement, dont il leur sera payé un mois d'avance, pour les mettre à même d'acheter les meubles et effets nécessaires à leur établissement. Ils devront ne pas être mariés, et dans l'intention de se marier avec des femmes du département où leurs terres leur seront données. Tous les individus qui ont obtenu les invalides, qui ont été mutilés ou grièvement blessés dans la guerre, ont droit de prétendre à cette récompense. Vous voudrez bien écrire une circulaire aux préfets, sous-préfets, maires, généraux de division, de brigade, commandants de place et ordonnateurs, pour que tous ceux qui sont dans ce cas et qui voudraient faire partie des camps aient à faire leur demande et à vous l'envoyer par le canal du préset de leur département. Le double but que se propose le Gouvernement est facile à sentir : récompenser de braves soldats auxquels la République doit tant, et, par des alliances dans ces pays nouvellement réunis à la République, attacher davantage les habitants à la patrie, et y introduire la langue et l'esprit français. Vous ferez connaître que vous présenterez toutes les demandes au Premier Consul le 1" brumaire, pour qu'il ait à choisir ceux qu'il jugera les plus dignes de cette récompense nationale.

Il sera formé également dans les départements du Mont-Tonnerre, de

la Botr, de la Sarre et de Phin-et-Moselle, cinq campa de vétérans, composéc cheau de 30 o vétérans, composéc cheau de 30 o vétérans, et il leur sera donné la même quantité de biens nationaux pour le même objet. Ceux qui voudront en obtenir vous adresseront également leur demande par le canal du préfet de leur département. Ayes soin de spécifier, chans votre circulaire, la manière san laquelle seront faitse ces demandes, et qu'on doit y relater les batailles où l'on s'est trouvé et les blessures qu'on a reuce.

Écrives aux administrateurs de la 56 et de la 27 division militaire, pour leur faire connaître l'intendio au Gouvernement. Pour la 27 division militaire, je désire que les cinq camps de vétérans soient tous placés entre le P0 et la Bormida, sans qu'ils soient éloignés de plus de dix lieues d'Atenandrie, de manière qu'en cas de guerre lis puissent se réfugier, s'il était nécessaire, dans la citadelle d'Alexandrie, avec leurs femmes, s'il était nécessaire, dans la citadelle d'Alexandrie, avec leurs femmes, s'il était nécessaire, dans la citadelle d'Alexandrie, avec leurs femmes, s'il était nécessaire, dans la citadelle d'Alexandrie, avec leurs femmes, s'il était nécessaire, dans la citadelle d'Alexandrie, avec leurs femmes, s'il était nécessaire, dans la pipartiennent à la République dans cet arrondissement, et envera le projet de la formation des cinq camps de vétérans. Il faudra donner l'explication du mot camp: on n'estend pas par là que les individus seront réunis dans une seule et même enceinte; meis on définit par camp tout partage de terres donnés à des vétérans, et qui devront se trouver dans le territoire de communes voisines de moins de trois lieues.

Il y aura, pour chaque camp, des terres pour un chef de bataillon, peur quatre capitaines, quatre tieutenants, quatre sous-lieutenants et vingt sergents et caporaux. En cas de toesin, générals ou de mouvement, ils seront tenus de prendre les armes, et seront soumis toujours à une discipline particulière qui sera établie par des règlements ultériens. Il vous sera facile de faire sentir au général Jourdan que le principal but de ce règlement et d'accroître la population d'Alexandrie d'une masse d'hommes français, l'intention du Gouvernement étant d'augmenter les fortifications d'Alexandrie et de la rendre le centre des mouvements de la guerre d'Illair.

Pour la 26° division militaire, il faut que les camps se trouvent dans l'arrondissement de dix lieues de Mayence ou de Juliers. Il vous sera également facile de faire sentir au citoyen Jean-Bon Saint-André' quelle espèce d'inférét porte le Gouvernement à préférer cette situation pour le placement des camps de vétérans. Chacun de ces individus doit se truver logi dans une maison de paysan, séparément, afin de se livrer paisiblement au trivavus de l'agriculture. Il sera nécessir que l'administratique finérial présente un emplacement pour les recevoir, en attendant que les établissements soien flais et les parts assignées.

Vous ferez connaître également que les biens nationaux doivent être pris sur le fonds de 10 millions dans la 27° division militaire, et de 6 millions dans la 26°, qui sont affectés pour la formation de ces camps,

BONAPARTE.

Cabinet de l'Emperes

## 6335.

## AU GÉNÉRAL BERTHIER.

Paris, 30 fructidor an 1 (17 septembre 1801).

Le vous prie, Citopen Ministre, de me présenter un projet d'arrêté pour réduire les régiments de grosse cavalerie à dix-huit et deux de carabiniers; total : vingt. Ces régiments seront tous à quatre escadrons. En conséquence, les six derniers seront supprimés, et fourniront chacun un seadron aux dib-huit premiers. Zur ces dix-huit régiments, les ciuq premiers seront cuirassiers, ainsi que le 8°, qui l'est déjà; ce qui fera six régiments de cuirassiers et doute sans cuirasse. Les deux esadrons restants seront fonds dans les quatre nouveaux régiments de cuirassiers.

BONAPARTE.

Archives de l'Empir

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Commissaire général dans les départements du Rhin.

### DÉCISION.

Paris, 3o fractidor an 1 (17 septembre 1801).

Rapport du ministre de la marine sur les mesures prises par le général Vandamme l' au sujet d'une corvette anglaise qu'il voyait devant Boulogne. Se plaindre des agents qui n'ont pas donné l'avis. Écrire une circulaire pour défendre de laisser entrer dans les ports des bâtiments anglais chargés de quelques troupes à bord.

BONAPARTE.

Archeses de la morine

### 6337.

## AU GÉNÉRAL BERTHIER,

MINISTRE DE LL GCERRE.

Paris, 3' jour complémentaire au x (no septembre 1804).

Vous trouverez ci-joint, Citoyen Ministre, des notes qui feront voir au général Chasseloup le sens dans lequel on désire que les fortifications d'Alexandrie soient dirigées.

Vous ne sauriez trop lui faire sentir l'importance que j'attache à cette place, et l'intention où est le Gouvernement de faire tous les sacrifices d'argent convenables pour pousser les travaux avec une extraordinaire activité

BONAPARTE

NOTES

SUB LES FORTIFICATIONS DE LA 27º DIVISION MILITAIRE

FENESTRELLE.

Cette place doit être tenue dans le meilleur état, et l'art doit y ajouter

<sup>1</sup> Commandant la 16 division militaire.

tout ce qui est possible pour fortifier une place qui doit être considérée comme la véritable clef de l'Italie.

#### TURIN

Il faut démoir la citadelle. Trop près des Alpes, si elle était une fois prise par l'ennemi, elle ne pourrait que géner les opéraions d'une armée qui dépasserait les Alpes. Elle ni même pas l'avantage de protéger l'arsenal de Turin. Les 2,000 hommes qu'il faut pour sa défense, l'argent qu'il en coûterait pour construire les casemales et la mettre dans un hom tat de défense, seront misux emplorés à la défense d'Alexandric.

### ALEXANDRIE.

On ne doit épargner ni argent ni travaux pour fortifier Alexandrie. Cette place, à elle seule, doit tenir lieu de la citadelle de Turin, de Tortone et du château de Milan.

Il faut concevoir que les 10,000 hommes qui ont été employés, dans la dernière campagne, à défendre ces quatre places, sont concentrés pour la défense d'Alexandrie.

Alexandrie doit remplir trois buts :

1" but : être le point d'évacuation de tous les hôpitaux, contenir tous les magasins, être le point d'appui de tous les mouvements de la guerre en Italie.

A peine les places sur l'Adige et le Mincio seraient-elles investies par l'ennemi, que les gros bagages, les dépôts, les munitions, les hôpitaux, doivent se concentrer dans cette place.

a\* but : cette place doit être d'une assez grande défense pour qu'une fois investie elle donne le temps à une armée de repasser les Alpes, soit par le Simplon, soit par Fenestrelle, jusqu'à ce qu'une bataille gagnée donne les moyens de retrouver les magasins et l'artillerie nécessaires pour, par le moyen du Tanaro et du Pô, reprendre les places du Mincio et de l'Adige.

3° but : par sa réputation de force, Alexandrie doit remplir le but de donner de la confiance à tout le Piémont, tenir les babitants en suspens et les empêcher de prendre parti contre la France tant que cette place reste en son pouvoir.

On ne pourrait obtenir ces trois huts avec la simple citadelle d'Alexandrie : elle manque de local pour servir de dépôt à une armée.

Pour arriver au résultat qu'on se propose, il faut être maître de l'espace occupé par la citadelle, la ville, et de tout le terrain compris entre la Bormida et le Tanaro.

Alexandrie a 2,000 toises de circuit; il y cn a 6 à 700 le long du Tanaro, flanquées par la citadelle, appuyées par les onvrages que l'on projette dans les îles du Tanaro; cela a, dès lors, une force suffisante.

Le côté qui regarde l'embouchure de la Bormida dans le Tanaro, qui comprend le tiers de la circonvallation de la place, doit être défendu par une inondation qui rende impossible à l'ennemi de se placer entre Alexandrie et le point de l'embouchure des deux rivières.

De la porte de Marengo à la Bormida, il n'y a que 400 toises : espace qu'il faut occuper pour que, dans aucun cas, l'ennemi ne puisse jamais passer entre la Bormida et la place.

L'ennemi serait donc obligé, pour cerner Alexandrie, de faire une circonvallation immense, et d'avoir trois ponts sur le Tanaro et la Bormida. Il ne pourrait attaquer que la partie de l'enceinte de 6 à 700 toises, qui regarde du otté d'Asti.

On peut se procurer des inondations par la Bormida et le Tanaro. Le but que l'on se propose vaudrait la peine d'établir un bon fort qui flanquât et protégeât toute cette portion d'enceinte.

Áinis, ce que nous appellerions alors Alexandrie comprendrait un espace considérable appuyé sur deux rivières. En lirus parti de la position et des saux des deux rivières no pourrait facilement, et sans des dépenses considérables, arriver au résultat que l'on dérire. On sent bien qu'un hon fossé plein d'eux, indépendament des inondations, doit être la chose principale que l'on doit chercher à se procurer pour défendre une aussi grande enceinte.

Les ouvrages que l'on projette dans les îles du Tanaro devraient être construits de manière que, l'ennemi maître de la citadelle, ils pussent

servir à la défense de la ville, et que, l'ennemi maître de la ville, ils pussent servir à la défense de la citadelle.

Enfin les fortifications d'Alexandrie auront rempli tout le but qu'on se propose, si les fronts de la citadelle sont les parties faibles de la place.

Il paraît qu'une des principales choses à faire, c'est de creuser les fossée la citadelle et d'y faire passer un bras du Tanane; de changer la direction du torrent qui coule parallèlement à la place; de coordonner tout le terrain à 600 toises aux environs: enfin de renforcer les points faibles par un bon cavalier.

Les ouvrages déjà projetés par le général Chasseloup doivent être exécutés sans retard et avec la plus grande activité. Pendant ce temps, il rédigera les projets pour la ville, et pour s'assurer de la possession de la Bormida.

Il est également nécessaire que l'on fasse lever exactement le plan des maisons, afin que l'on puisse disposer des places, pour la réunion des troupes, en assez grande quantité, et que l'on assigne les principaux édifices nationaux à des casernes ou à des magasins.

### OBSERVATIONS GÉNÉRALES.

Un objet très-important, c'est de détruire entièrement toutes les petites places qui existent encore en Piémont et qui pourraient être facilement rebâties.

BONAPARTE.

Comm. par M. le prince de Wagram.

6338.

## AU GÉNÉRAL BERTHIER.

Paris, & jour complémentaire an x (as septembre 1802).

Vous trouverez ci-joint, Citoyen Ministre, des notes sur les bases que je désire que vous adoptiez pour régler les pensions et traitements de retraite et de réforme.

BONAPARTE.

### NOTES.

1º Les dernières lois qui fixent les traitements de retraite ont été abusivement conçues et encore plus mal interprétées.

a° Tout droit à la solde de retraite est annulé par le seul fait de l'émigration; tout individu éliminé ou amnistié ne peut donc avoir ce droit.

3° Pour tous les individus qui n'ont pas servi la République, le traitement de retraite doit être fixé en suivant le tarif de 1790 et la loi du 9 vendémiaire an vi.

Tout individu qui n'est pas réellement blessé ne doit pas être considéré comme tel, et toute assimilation d'infirmités à des blessures est également abusive.

4º Les femmes et enfants de vétérans n'ont pas de droit à la pension; les femmes et enfants des militaires morts sur le champ de bataille ont seuls ce droit.

5º Si l'équité et la justice voulsient que des individus non compris dans en otes ci-dessus méritassent d'être traités plus favorablement, ils seraient portés dans une note à part, et il seruit lait un rapport sur chaque individu, en ne les portant jamais en masse dans les travaux généraux.

Archives de l'Empire.

### 6339.

AU CITOYEN TALLEYRAND, MINISTRE DES RELATIONS EXTÉRIBERES.

Saint-Cloud, s" vendéminire au 21 (23 septembre 1808).

Je vous prie, Citoyen Ministre, d'envoyer chercher le colonel Mullinen. Dites-lui que la lettre qu'il m'a écrite m'a été remise; que je l'ai lue avec une grande attention; que rien ne m'a échappé des mouvements de la Suisse; que les proclamations de Soleure et de Berne sont évidenment le plus violent outrage que l'on puisse faire à l'bonneur français; que ce n'est ni la conduite ni le style d'hommes sensés, mais la conduite furibonde d'hommes qui poussent la passion et l'inconsidération au dernier degré;

Que les deux cents familles de Berne s'intitulent souverains; que, quoi qu'ils puissent dire, j'estime trop le peuple suisse pour croire qu'il consente encore à être le sujet de quelques familles;

Que la France a d'ailleurs garanti à la Suisse l'égalité de droits; qu'une contre-révolution peut être lentée, mais ne sera jumais consommée en Suisse; que ce qu'il dit de la volonté du peuple est une déraison; que ce n'est point en amentant une poignée d'hommes armés à force de guinées, que l'on a la volonté du peuple; que, d'ailleurs, mes calculs ne sont pas subordonnés seulement à la volonté du peuple suisse, mais aux intérêts de quarante millions d'hommes que je pouvrene;

Que consolider les mouvements qui viennent d'avoir lieu, c'est, de guieté de cœur et sans raison, consolider le règne des ennemis de la République; qu'ils ont poussé l'aveiglement jusqu'à ne pas nommer le canton de Vaud parmi les cantons qu'ils reconnaissaient, que le noyau dindividus avec lequel on a cubbuté ce sénat lébe et méprisable a été fait en le composant en secret d'hommes cessant à peine d'être à la solde de l'Angleterre et de l'Autriche; et, certes, ce serait une étrange inspiie de ma part de livrer un pays, que nous avons défond contre les armées russes ou autrichiennes liguées, à 1,000 ou 1,500 soldats qui faissient partie de ces mêmes armées; que mon caractère, en Europe et ches eux, était trop connu pour que je pusse manquer à ce point à l'honneur et à la politique; que je n'ai et ne puis avoir d'estime pour le sénat actuel: s'ine nesse eu, sa làcheté dans ces ricrosstances la lui ett ôtée; s'ine nesse eu, sa làcheté dans ces ricrosstances la lui ett ôtée;

Que je me persuade hien aujourd'hui de la nécessité d'une mesure définitive; que si, dans peu de jours, les dispositions de ma proclamation ne sont pas remplies, 30,000 hommes entreront en Suisse sous

<sup>1</sup> Pièce nº 635 a.

les ordres du général Ney; et, s'ils m'obligent à ce coup de force, c'en est fait de la Suisse;

Que jai besoin, par-dessus tout, d'une frontière qui couvre la Franchecomé; un gouvernement stable et solide, ami de la France, c'est le premier vou que je forme; si celui-ci ne peut avoir lieu, l'intérêt de la France me dictera la conduite à tenir; qu'il n'y a dans ma proclamation pas un mot qui ne soit un volume; qu'il n'y a rien d'oratoire; elle est toute ma pensée: car ma politique est franche et ouverte, parce qu'elle est le résultat de longues méditations et de la force.

Que sa présence à Paris est inuitle et ne pourrait que tromper ses commettants sur mes résolutions; qu'il parte dans douxe heures; qu'il arrive à Berne comme un trait, et qu'il rende compte de tout ce que vous venez de lui dire: en; si un drapeul l'ançais entre en Suisse, ce sera un malheur pour cux; que je suis impartial dans toutes leurs querelles; que je n'ai d'affection pour aucun homme; que je me suis constamment plaint et de Dolder et de Reding; acuen n'a suivi mes conseils;

Si ma médiation est acceptée, et s'il n'entre point de troupes francises en Suisse, je la regarde comme entant dans le port; toule modification, tout faux-fuyant est inutile; rien ne sera écouté; qu'il dise bien à ses compatiroles que, depuis deux ans, cela est un véritable jeu d'enfants; qu'il est temps que cela finisse, et que je ne vois pas de milieu entre un gouvernement suisse solidement organisé et ami de la France, ou paint de Suisse.

Appuyez surtout fortement sur son départ. Il n'a plus rien à faire à Paris; il ne peut plus rendre de services à ses compatriotes qu'à Berne.

BONAPARTE.

(En minete aux Arch. de l'Emp.)

6340.

AU CITOYEN REGNIER,

Paris, a rendémisire an xi ( aú sentembre 180a).

Un nommé Truchement, de la commune de Vernègues, département

des Boaches-du-Rhône, paraît avoir connaissance de complots qui se trament dans le midi contre l'état. Je vous prie de lancer un mandat d'arrêt contre lui : vous le ferez remettre au général Moncey, qui le fera exécuter par un officier sur de gendarmerie, qui le transportera à Paris avec tous les pagiers qui se trouverient chez lui.

BONAPARTS.

Arrheres de l'Empire.

6341.

# AU CITOYEN CHAPTAL,

Paris, a vendémisire un az (at septembre 1801).

Je vous prie de faire connaître au préfet des Bouches-du-Rhône que je suis très-mécontent que des mesures n'aient pas été prises pour faire arrêter et punit, selon la riigueur des lois, les nidividus qui ont de the des chansons provoquant le meurtre et l'assassinat. J'attends de son zèle qu'il sérius contre ces brigands avec toute la vigueur que j'ai droit d'attendre des hommes investis de una confance.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire.

6342.

### AU CITOYEN CHAPTAL.

Paris, a vendéminire su 11 (a6 septembre «80a).

La barrière de Saint-Cannat na été affermée, cette aunée, que 25,000 francs, au lieu de \$3,000 francs qu'elle l'a été, l'année dernière. Le public est imbu de l'idée qu'il y a eu de la fraude dans les enchères ou qu'on a empéché le concours. Je vous prie de me faire un rapport sur cet objet.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire.

A S. S. LE PAPE.

Paris, 3 vend-matre an 11 (15 septembre 1801).

Très-aint Père, je ne m'attendais pas, lorsque j'ai fait à Varte Sain-teté la demande d'un chapeau de cardinal pour monseigneur l'évêque de Troyes, que ces deux prélats, qui m'étaient si chers et qui étaient encore si nécessaires sur la terre pour le bien qu'ils étaient appelés à p faire, dessient cependant, avant que Vatre Sainteté m'étl fait connaître ses intentions, passer à une autre vie. Le m'empresse donc de faire connaître à Votre Sainteté ce malheureux d'étenement, en la priant de vouloir bien considérer comme nulle la demande que je lui si faite, et de conserver la même bonne volonié pour les deux qu'il me reste à proposer à Votre Sainteté sur les quatre cardinaux qu'elle a accordés au clergé de France. J'attendrai pour les lui présenter que Votre Sainteté m'ait fait connaître qu'elle a reçu loutes de demandes qu'elle désirait altendre pour procéder à ces nominations.

BOXAPARTE.

Archives de l'Esspire

### 6344.

AU CITOYEN REGNIER,

Paris, 4 vendeminire an 11 (16 septembre 1801).

Il existe, Citoyen Ministre, une loge de francs-maçons à Turin, qui est extrèmement dangereuse. Mon intention est que vous écriviez au général Jourdan pour qu'il défende ces loges.

Vous écrirez une lettre particulière au citoyen Delaville, préfet du Pò: c'est un homme très-riche, mais d'un caractère faible. Vous lui ferez connaître qu'il n'est pas conreable qu'un magistrat, investi comme lui de la confiance du Gouvernement, assiste à des loges, tout au moins inutiles si elles ne sont pas dangereuses, et qui sont soupconnées de se nourrir de principes contraires au Gouvernement.

Vous lui ferez connaître, au reste, que je sais l'attachement qu'il a pour la France et que j'ai confiance en lui.

Vous écrirez au général Jourdan que Jai nommé le citoyen Boni à une place de commissire général dans la mer Noire. Cette place est de la plus grande importance, puisqu'il s'agit d'ouvrir une branche essentielle de commerce. Il est nécessaire que le citoyen Boni vienne incessamment à Paris, pour recevoir se instructions du ministre des relacatérieures, et de là se readre à Toulon, où la frégate sur laquelle il doit s'embarquer est préte.

Je yous prie d'écrire au préfet de Vaucluse de fairc observer la conduite d'un nommé Laudun, Piémontais, qui se trouve dans ce moment aux environs d'Avignon.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire.

## 6345.

AU CITOYEN PORTALIS,

Paris, à vendémisire an 11 (26 septembre 1802).

On me rend compte, Citoyen Conseiller d'état, que M. André, évêque de Quimper, qui avait montré les meilleures intentions, se laisse environner par de mauvais prêtres qui le conduisent dans de mauvais chemins, ce qui trouble et inquièle la tranquillité de ce département.

Les plus mauvais sont : La Boisière, Tiberge, Liscoit, Denis, Coussoul.

Donner ordre à ce dernier de se rendre à Paris, parce qu'il est le plus mauvais, afin que, dans des conférences particulières, vous lui fassier connaître combien il importe que les intentions du Gouvernement sur la réunion des prêtres dans le l'inistère s'exécutent scrupuleusement.

BONAPARTE.

Archives des cultes.

### AU CITOYEN MARET, SECRÉTALES DÉTAT.

Paris, 5 vendémiaire au 21 ( 27 septembre 1802).

le désire, Gilopen Serefaire d'élat, que, le 8 vendémaire, toute la partie des archives relative à tous les actes du Gouvernement, depuis le 1 "vendémaire an x jusqu'aujourd'hui, soit transférée à Saint-Cloud, et qu'il y ait jour et nuit des commis chargés d'expédier le travail, et qui puissent reutettre les pièces qu'on aurait besoin de consulter.

Je désire également, à compter de cette époque, travailler avec vous tous les jours avant midi.

Comm. per M. le dur de Bassano.

6347.

DÉCISION.

Paris, 5 vendémistre an st ( \$7 september 1805).

BONAPARTE.

Le général Cerroni expose la situation malheureuse du chef de brigade des Mameluks, Serra, réduit au traitement de réforme avec un entourage considérable; il prie le Premier Consul de lui accorder sa solde d'activité. Renvoyé au ministre de la guerre, pour converiir son traitement de réforme en une pension de 3,000 fr. en coasidération des bons services qu'il a réndus à l'armée française en Égypte; elle lui sera payée tout le temps qu'il restera sur le territoire de la République française.

BONAPARTE.

Archives de l'Empere

### 6348

### AU CONTRE-AMIRAL DECRÉS,

MINISTRE DE LA MARINE ET DES COLONIES.

Paris, 5 vendémisire an za ( 97 septembre 1 Non).

Le désire, Citoyen Ministre, qu'il soit envoyé un certain nombre de journaux à Saint-Domingue, à la Louisiane, à la Martinique, à la Guadeloupe, à Tabago, à Tile de France et aux Indes. Je vous prie de faire connaître au secrétaire d'état les moyens établis pour communiquer avec les colonies, et pour y faire passer, aux adresses qui seront indiquées, une cinquantaine de Moniteur et d'autres journaux.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire.

### 6349.

AU GÉNÉRAL BERTHIER,

Paris, 6 vendémisire au 11 (18 septembre 1801).

Vous voudrez bien, Citoyen Ministre, envoyer sur-le-champ un courrier extraordinairs an général Ney, qui doit être à Money, pour lui porter l'ordre de se rendre en toute diligence à Genère, où il prendra le commandement du Valais. Les 73° et 87° demi-brigueles, qui sont dans le Valais, servoit sous ses ordres. Donnes Tordre à un bataillon de la 78°, qui est à Chambéry, qui sera complété à 600 hommes, des rendre à Genère; donner lordre au général commandant les 5° division militaire de réunir à Huningue, à la disposition du général Ney, six bataillons et six pièces d'artillerie. Donnes également ordre au général commandant la 6° division militaire de réunir à Pontariier trois bataillons et six pièces d'artillerie, également à la disposition du général Ney, Vous recommanderez aux généraux commandant les 5° et 6° divisions militaires de ne pas prendre de troupes dans les demi-brigades revenues d'Égypte, les quelles, étant faiguées, ont besoin de se réformer. Les généraux com-

mandant les 5° et 6° divisions militaires tiendront chacun un régiment de chasseurs à la disposition du général Ney. Vous donnerez l'ordre au général commandant l'armée d'Italie de réunir à Côme trois bataillons, lesquels seront également sous les ordres du général Ney. Dans les troupes qui seront choisies par les généraux des divisions, les demi-brigades qui n'auront que deux bataillons n'en fourniront qu'un, et celles qui en auront trois en fourniront deux; les bagages et les dépôts ne marcheront pas; dans les escadrons de cavalerie, les dépôts ne marcheront pas, ni le 4º escadron.

Vous enverrez dans les 5° et 6° divisions militaires et en Italie les ordres par des officiers en poste, qui se rendront ensuite à Genève pour rendre compte au général Ney du départ des différentes troupes, afin que ce général puisse leur faire passer des ordres ultérieurs, selon les circonstances. Vous ferez connaître, du reste, aux généraux commandant les divisions que, sous quelque prétexte que ce soit, les troupes qui seront sur les frontières ne doivent les dépasser en rien, ni se mêler d'aucune manière des affaires des Suisses, sans les ordres du général Ney,

Vous ferez connaître au général Ney qu'arrivé à Genève il trouvera des instructions sur la mission de conciliation qu'il a à remplir en Suisse, et sur l'emploi qu'il doit faire de ses forces.

BOXAPARTE.

Déplt de la guerre

d'intérêt, même avec les comptables qu'ils sout spécialement chargés de surveiller et

6350.

DÉCISION.

Paris, 7 readémisire an u (29 septembre 1802).

Le ministre du trésor public rend compte Le Premier Consul déclare qu'il des causes qui ont donné lieu à la démission faut maintenir la règle qui interdit d'un chef de ses bureaux. Il fait compaître toute affaire de ce genre aux emoux Consuls, par la lecture de la lettre de ce chef, l'opinion où sont plusieurs fonctionployés des ministères. naires qu'ils peuvent se livrer à des affaires Per ordre du Premier Consul.

contrèler. Le ministre insiste sur la nécessité de détruire une errent aussi dangereuse, et de n'user d'aucune indulgence à l'égard de ceux qui tomberaient en pareille faute.

Archives des finances

6351

AU CITOYEN TALLEYRAND,

Saint-Cloud, 8 vendémisire an 21 (30 septembre 1802).

Le citoyen Maret vous fera passer, Citoyen Ministre, deux copies de la proclamation adressée aux dix-huit cantons de la République helvétique. Vous les remettrez toutes les deux à l'aide de camp Rapp.

Il est convenable que le sénat fasse sur-le-champ une proclamation, dans laquelle il publiera la démarche qu'îl a faite, il y a deux mois environ, en demandant la médiation du Premier Consul, déclare y adhérer, et désigne les trois députés qu'il veut envoyer à Paris. Le sénat ordonnera l'impression et l'envoi de sa proclamation aux différents cantour.

Le citoyen Rapp s'arrêtera, au plus quatre heures, à Lausanne; il continuera sa route pour Berne, où il remettra à la municipalité le second exemplaire de la proclamation.

Le citoyen Rupp restera plusieurs jours à Berne. Le but principal de sa mission est de faire connaître aux chefs la nécessité de se soumettre préalablement à la proclamation, et de recevoir le sénat avant l'expiration des cinq jours. Il insituers que, dans le cas contraire, il a les pouvoirs nécessaires pour faire enter de tous côtés des truppes françaisen Helvélie, et qu'alors malheur à ceux qui auraient obligé à une réoccupation!

Vous ferez connaître au citoyen Verninac qu'il est indispensable que le sénat soit rétabli à Berne.

Quand les cinq jours seront écoulés, si le citoyen Rapp, de retour de Berne, fait connaître que les habitants ne sont pas disposés à recevoir le sénat, le citoyen Verninac en fera part au général Ney, qui est à Genève,

et il fera dire (sans écrire) à Berne que les cinq jours sont expirés; que, si l'on reconnaît la proclamation du Premier Cousul, il faut que le sénat soit reçu à Berne; que, sinon, les troupes françaises entreront dans l'Helvélie et conduiront, avec la force, le sénat à Berne.

Le général Ney fera tous les préparatifs pour entrer; mais il attendra pour cela les ordres du Premier Consul.

Le citoyeu Verninac fera connaître, par un courrier extraordinaire, l'effet qu'aura produit à Lausanne la proclamation.

Le citoyen Rapp expédiera de Berne un courrier pour le même objet.

Si, à Berne, on se soumet, et si on paraît disposé à recevoir le sénat, le citoyen Rapp y restera jusqu'à ce qu'il soit installé. Après quoi, il se rendra dans les petits cantons et dans les Grisons.

Il insistera, à Berne, pour que la proclamation soit sur-le-champ imprimée et envoyée partout.

Dans les petits cantons, et dans toute sa mission, le citoyen Rapp fera connaître que je suis résolu à en finir et à organiser l'Helvétie d'une manière conforme aux vœux des habitants, mais sans donner gain à aucune faction.

Vous écrirez au général Ney qu'il faut qu'il se tienne en mesure avec ses troupes pour peuvoir, if el actécesaire, entrer en Suisse; mais qu'à cet ellet il doit attendre les ordres du Gouvernement; que, si une des parties refusait de se soumettre à la médiation, il est autoried, sur ce quet le citorea Verninace ou le citorea Rapp fui ferait dire, à entoyer a uport opposant un aide de camp, qui ferait connaître les malheurs auxquels in à sont en proie et ceux qu'ils vont encore à attirer par leur obstaints à marcher dans une fausse direction. Cet aide de camp aura soin de ne rien écrire.

Archives des affaires étrangères (En muste ses Arch. de l'Emp.) BONAPARTE.

### AUX DIX-HUIT CANTONS DE LA RÉPUBLIQUE HELVÉTIQUE.

Saint-Cloud, S vendémisire an 21 (30 septembre 1809).

Habitants de l'Helvétie, vous offrez depuis deux ans un spectacle affligeant. Des factions opposées se sont successirement emparées du pouvoir; elles ont signalé leur empire passager par un système de partialité qui accusait leur faiblesse et leur inhabitleté.

Dans le courant de l'an x, votre Gouvernement a désiré que l'on retirât le petit nombre de troupes françaises qui étaient en Helvétie. Le Gouvernement français a saisi volonitiers cette occasion d'honorer votre indépendance. Mais, bientôt après, vos différents partis se sont agités avec une nouvelle fuveur: le sans suisse a coulé par des mains suisse.

Vous vous étes disputés, trois ans, sans vous entendre, Si l'on vous abandonne plus longtemps à vous-mêmes, vous vous tuerez, trois ans, asans vous entendre davantage. Votre histoire prouve d'ailleurs que vos guerres intestines n'ont jamais pu se terminer que par l'intervention efficace de la l'Armat.

Il est vrai que j'avais pris le parti de ne me mêler en rien de vos affaires.
J'avais vu constamment vos différents gouvernements me demander des
conseils et ne pas les suivre, et quelquefois abuser de mon nom, selon
leurs inférêts et leurs passions.

Mais je ne puis ni ne dois rester insensible au malheur auquel vous étes en proie; je reviens sur ma résolution; je serai le médiateur de vos différends; mais ma médiation sera efficace, telle qu'il convient aux grands peuples au nom desquels je parle.

Ciuq jours après la notification de la présente proclamation, le sénat se réunira à Berne.

Toute magistrature qui se serait formée à Berne depuis la capitulation sera dissoute, et cessera de se réunir et d'exercer aucune autorité.

Les préfets se rendront à leur poste.

Toutes les autorités qui auront été formées cesseront de se réunir. Les rassemblements armés se dissiperont.

Les 1<sup>re</sup> et 2<sup>r</sup> demi-brigades helvétiques formeront la garnison de Berne.

Les troupes qui étaient sur pied depuis plus de six mois pourront seules rester en corps de troupes.

Enfin tous les individus licenciés des armées belligérantes et qui sont aujourd'hui armés déposeront leurs armes à la municipalité de la commune de leur naissance.

Le sénat enverra des députés à Paris; chaque canton pourra également en envoyer.

Tous les citoyens qui, depuis trois ans, ont été landammans, sénateurs, et ont successivement occupé des places dans l'autorité centrale, pourront se rendre à Paris, pour faire connaître les moyens de ramener l'union et la tranquillité et de concilier tous les partis.

De mon côté, j'ai le droit d'attendre qu'aucune ville, aucune commune, aucun corps, ne voudra rien faire qui contrarie les dispositions que je vous fais connaître.

Habitants de l'Helvétie, revivez à l'espérance!!!

Votre patrie est sur le bord du précipice : elle en sera immédiatement tirée; tous les hommes de bien seconderont ce généreux projet.

Mais si, ce que je ne puis penser, il était parmi vous un grand nombre d'individus qui eussent assez peu de vertu pour ne pas sacrifier leurs passions et leurs préjugés à l'amour de la patrie, peuples de l'Helvétie, vous seriez bien dégénérés de vos pères!!!

Il n'est aueun homme sensé qui ne voie que la médiation dont je me charge est pour l'Helvétie un bienfait de cette providence qui, au milien de tant de houleversements et de chocs, a toujours veillé à l'existence et à l'indépendance de votre nation, et que cette médiation est le seul moyen qui vous reste pour savuer l'une et l'autre.

Car il est temps enfin que vous songiez que, si le patriotisme et l'union de vos ancêtres fondèrent votre République, le mauvais esprit de vos factions, s'il continue, la perdra infailliblement; et il serait pénible de

71

penser qu'à une époque où plusieurs nouvelles républiques se sont élevées, le destin eût marqué la fin d'une des plus anciennes.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire.

6353.

# AU CITOYEN TALLEYRAND,

Saint-Cloud, 8 vendémisire en 11 (30 septembre 1805).

Le vous prie, Citoyen Ministre, de donner au citoyen Perret, agent de la République à Leping, l'ordre de se rendre à Varsovie. Il prendra des renseignements et tiendra des notes exactes sur tous les Français qui arrivent ou partent de cette ville, sur la manière dont y vi le comé de Lille, else personnes qu'il y voit, celles qui l'entourent, el sur tout ce qui peut intéresser le Gouvernement relativement à ce prince. Vous lui recommanderez de vous écrire deux fois par semaine.

BONAPARTE.

Archives des affaires étrangères

6354.

#### AU GÉNÉRAL BERTHIER, MINISTER DE LA GUERRE.

......

Seint-Cloud, 8 vendémiaire an 21 (36 septembre 1801).

Le vous prie, Citoyen Ministre, de faire donner à la commune d'âjaccio sis mille loisea de tuyaux en fonte de six puenes avec les ércous, et propres à transporter la bonne eau au milieu de la place publique et vis-à-vis les grandes casernes de la ville. Il serait convenable que ces objets fussent expédiés le plas tôt possible à Ajaccio.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire

ARRÈTÉ.

Paris, 9 vendémisire an st (1" retebre 1801).

ARTICLE 1". Une statue colossale sera érigée, sur la place des Victoires, à la mémoire du général Desaix, mort à la bataille de Marengo.

ART. 2. Sur le piédestal, il sera placé des bas-reliefs relatifs à la conquête de la haute Égypte et à la bataille d'Héliopolis, que ce général a gagnée <sup>1</sup>.

Ast. 3. L'exécution de cette statue sera confiée au citoyen Dejoux, sculpteur.

Ast. 4. Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

BONAPARTE.

Extrait du Monstrur. (En aussie von Arch. de l'Emp.)

> 6356. DÉCISION

> > Paris, 10 vendémiarre au 11 (1 octobre 1802).

Projet d'arrêté pour l'établissement à Lyon d'une école spéciale de dessin. Il faut que cette école soit payée par la ville.

Les appointements des professeurs sont trop forts.

Il faut faire le règlement.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire

<sup>1</sup> Voir pièce 5086. La bataille d'Iléliopolis a été livrée le so mars 1800, et Desaix avait quitté l'Égypte le 3 mars.

#### NOTES SUR L'ORGANISATION DE L'ILE D'ELBE.

Parss, so vendémisire an as (a october +8+a).

Il y aura à l'île d'Elbe un collége de 60 membres, dont le président sera nommé par le Premier Consul, et le secrétaire par le collége.

Le collége présentera :

1° Les trois candidats parmi lesquels le Sénat doit choisir un député au Corps législatif;

9º Deux candidats parmi lesquels le Premier Consul choisira chaque juge de paix; la même présentation aura lieu pour les suppléants;

3° Trois fois autant de candidats qu'il y aura de membres au conseil d'administration et de justice;

4º Les candidats pour les conseils des einq communes.

Il y aura un capitaine général, un commissaire du gouvernement et un conseil d'administration et de justice.

Le capitaine général et le commissaire du gouvernement feront l'ouverture des séances du collége, qui sera convoqué dans la même forme que les autres colléges électoraux de France; ils auront le droit d'ajourner lorsqu'ils jugeront que les circonstances l'exigent.

Le eonseil d'administration et de justice répartit les impositions, dont la quotité est portée dans la loi annuelle des contributions de l'état.

La nature et le mode des impositions qui doivent produire cette quotité sera votée par le conseil d'administration et de justice.

Lorsque ce conseil s'occupera de l'initiative de l'organisation et de la répartition des contributions, il sera présidé par le capitaine général et le commissaire du gouvernement. Toutes les autres délibérations de ce conseil auront lieu sous la présidence du commissaire de justice seuleuent, qui aura avec lui les mêmes relations que les préfets avec les conseils de préfeture.

Les juges de paix jugeront en dernier ressort jusqu'à la somme de 50 francs.

101

# 74 CORRESPONDANCE DE NAPOLÉON I". — AN XI (1802).

Ceux de Porto-Longone et de Porto-Ferrajo porteront le titre de juge; ils prononceront en dernier ressort jusqu'à la somme de 50 francs, et, sauf l'appel, jusqu'à celle de 4,000 francs.

L'appel des sentences des juges sera porté devant le conseil de justice et d'administration.

Les affaires qui excéderont 4,000 francs seront portées en première instance au conseil d'administration et de justice, et, par appel, au tribunal d'appel d'Aix.

S'il n'est pas d'usage, dans l'île d'Elbe, qu'il soit établi des juges de paix dans chaque village, le jugement des affaires champêtres et contentieuses sera déféré aux maires.

Le collége déterminera le droit des juges et tout ce qui regarde les frais de justice.

La justice sera rendue en français.

Il sera défendu d'envoyer les jeunes gens aux écoles ou universités de Toscane.

Une école secondaire sera établie à Porto-Ferrajo.

Un maître de langue française sera établi par commune.

L'île d'Elbe dépendra, pour le spirituel, de l'évêché d'Ajaccio.

La correspondance de toutes les autorités qui seront établies dans l'île d'Elbe aura lieu uniquement avec le ministre de la marine.

Le Bulletin des lois sera publié dans l'île d'Elbe comme en Corse.

Les lettes parviendront à l'île d'Elbe par les bateaux de poste établis de Toulon en Corse. Il sera pris des mesures pour qu'i l'arrivée de chaque bateau de poste en Corse il soit expédié une chaloupe pour l'île d'Elbe, chargée du paquet de cette île. Cette chaloupe partira dans les douze heures de l'arrivée du bateau de poste.

L'île d'Elbe sera affranchie de toute espèce de douanes.

Deux felouques armées seront établies pour protéger l'île contre les petits forbans, faire la police des bateaux et empêcher la contrebande du minerai.

Le ministre est invité à faire rédiger :

Une organisation municipale de l'île;

CORRESPONDANCE DE NAPOLÉON 1". - AN XI (1802).

Quelques dispositions de code champêtre, et de prud'hommes pour les matelots:

Une organisation des classes et de la conscriptiou;

Une organisation de la garde soldée, en se conformant aux usages établis. Le commandant et les capitaines seront nommés et brevetés par le Premier Consul.

Les casernes et les lits militaires seront entretenus aux frais de l'île.

Archives de l'Empere.

6358.

AU CITOYEN MARESCALCHI.

MINISTEE DES EELATIONS EXTÉRIEURES DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE.

Saint-Cloud, 10 vendémisire au 21 (2 ortobre 1802).

Faites connaître, Citoyen Ministre, au citoyen Melzi la position où nous sommes avec les Suisses, la médiation que je leur ai offerte, et qu'il doit déclarer hautement que les Grisons ne peuvent pas être séparés de la Suisse; et veiller à ce que les haillages tialiens soient tranquilles. S'il emmaient, il leur déclarera qu'il fera entrer des troupes dans leur pays.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire.

6359.

AU GÉNÉRAL BERTHIER,

MINISTEE DE LA GUERRE.

Saint-Cloud, 10 vendémisire an 11 (5 ortobre 1805).

La mission du général Ney, Citoyen Ministre, a trois buts :

1° Faire voir aux Suisses, par son arrivée à Genève, que je suis décidé à rétablir l'ordre dans cet infortuné pays;

2° Étre prêt pour remplir, selon les circonstances, le rôle de médiateur; 76

3° Enfin réunir tous ses moyens pour employer vivement la force, si cela devient nécessaire.

L'aide de camp Bapp doit être arrivé avec la proclamation. Le ministre des relations extérieures a écrit au général Ney pour lui tracer la conduite qu'il doit lenir. Vous y ajouterez que, si jamais, contre toute probabilité, les insurgés attaquaient le pays de Yaud, il ferait sur-le-champ entrer toutes ses troupes pour le défendre; mais ceci n'est qu'une supposition, car il faudrait qu'ils eusem t perdu tout jugement.

Envoyez l'ordre au général commandant la 7 d'irision militaire de faire partir pour Genève un bataillon de la 6º légère, complété à 600 hommes; an directeur d'artillerie et à l'ordonnateur de se rendre à Geuève, et au général commandant la dirision d'obtempérer à tous les ordres du général Ney.

Faites passer sur-le-champ à ce général 100,000 francs pour les dépenses imprévues, organiser quelques pièces de campagne et la marche des corps.

Quoique j'aie donné l'ordre qu'on n'employât pas les demi-brigades venant d'Égypte, si les circonstances devenaient urgentes, le général Ney pourra compléter à 500 hommes un bataillon de la 2º légère, et s'en servir.

Du reste, il ne doit pas faire entrer de troupes sans un ordre du Gouvernement, à moins que les insurgés ne menacent d'envahir le canton de Vaud.

Le général Ney se préparera à agir de la manière suivante au premier ordre du Gouvernement :

La 87° et la 73°, qu'il va réunir à Villeneuve le plus tôt possible, les troupes qu'il aura pu réunir à Genève, avec les demi-brigades de ligue helvétiques, formeront une divission, qu'il réunira dans le pays de Vaud pour marcher droit à Berne.

Les troupes que le général de la 6° division aura pu réunir à Poutarlier se joindront au général Ney avant son arrivée à Berne.

La division qui se réunit à Huningue se portera, le plus rapidement possible, à Berne. Deux bataillons de la 13º légère, que vous donnerez l'ordre au général commandant la 27º division militaire de réunir sur-le-champ à Aoste, passeront le Saint-Bernard pour joindre le général Ney à Berne.

Les deux bataillons que vous avez ordonné de réunir à Côme seront mis sous les ordres d'un général de brigade, et se rendront à Lucerne.

Donnez l'ordre au général commandant l'armée d'Italie de compléter cette brigade à quatre bataillons, de manière qu'elle monte à plus de 2.000 hommes.

Les quatre bataillons qui se réunissent dans la Valteline seront mis sous les ordres d'un général de brigade, et se rendront à Coire.

Par ce moyen, le général Ney se trouverait avoir en Suisse vingt-cinq à trente bataillons.

On calcule que la proclamation du Premier Consul ne pourra arriver à Berne que le 13. Le général Ney saura, le 18 ou le 19, si les Bernois veulent se dissoudre ou non.

Dans le cas où ils ne voudraient pas se dissoudre, du 20 au 25 serait le moment où il faudrait que toutes les colonnes entrassent à la fois en Suisse, puisque alors le Gouvernement pourrait en avoir envoyé l'ordre avec des instructions ultérieures.

Il est donc nécessaire que le général Ney prévienne les généraux commandant sous ses ordres de se munir de vivres pour six jours, et de se tenir, du 20 au 25, prêts à entrer en Suisse.

En envoyant aux généraux des ordres pour entrer en Suisse, le général Ney leur fera connaître qu'ils ne doivent se permettre aucun acte authentique. Il recevra d'ailleurs une instruction détaillée et ultérieure.

Envoyez deux adjudants commandants attachés à votre ministère, pour rester auprès du général Ney et agir selon les circonstances.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire.

DÉCISION.

Le citoyen Cretet informe le ministre de la guerre que les travaux de caraxas de Carcassonne, Narbonne et Saint-Quentin sont interrompus faute de bras; il demande de faire concourir les troupes à l'exécution de ces travaux. Donner des ordres aux généraux commandant dans ces divisions de fournir des troupes pour ces canaux. Boxaparte.

Le ministre de la guerre prend à ce sujet les ordres du Premier Consul.

Dright de la guerre

6361.

#### ALLOCUTION A QUELQUES PRÊTRES DU CLERGÉ DE LYON.

Paris, 11 vendemure an 11 (3 octobre 1801).

Le Premier Consul leur a dit qu'il avait vu avec peine les divisions des prêtres du diocèse de Lyon; que la religion catholique a cela de particulier sur toutes les religions, qu'elle prêche l'oubli des offenses. "Quelle opinion, a-t-il ajouté, doivent donc avoir les séculiers, de prêtres qui ont eu réciproquement des sujets de division et qui ne veulent pas les oublier et se pardonner? Si l'orgueil veut qu'on humilie son ennemi, la charité, vertu caractéristique de la religion de Jésus-Christ, veut qu'on se réconcilie. Partout donc où j'entends encore dire que des prêtres se souviennent d'avoir été ou de n'avoir pas été constitutionnels, j'en conclus que ces ministres préchent une morale qu'ils ne pratiquent pas; qu'ils sont mus, non par des sentiments religieux, mais par des considérations mondaines. Aucun prêtre sensé, s'il est catholique, ne peut méconnaître les principes de sa croyance, qui sont la confiance dans les évêques nommés par le Gouvernement et institués par le Saint-Siége. Il me tarde donc d'apprendre que le clergé du diocèse de Lyon imitera celui de Paris, qui a donné l'exemple, et parmi lequel il n'y a plus aucune espèce de discorde, -

Extrait de Monetour

#### 6369

#### AU CITOYEN CRETET,

# CONSEILLER D'ÉTAT, CHARGÉ DES PONTS ET CHARSSÉES.

Saint-Cloud, 13 rendémisire an 11 (5 octobre 1809).

Je vous ai fait connaître, Citoyen Conseiller d'état, que je désirais que la route de Turin à Alexandrie, qui est interceptée l'espace de deux lieues, depuis Annone jusqu'à Quattordio, fût achevée cette année.

Je désire également que la route de Borgofranco, sur le Pò, depuis Bassignana jusqu'à Novi, soit projetée, et qu'un rapport me soit fait dans deux mois sur son utilité.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire.

# 6363. DÉCISION.

Saint-Cloud, 14 vendémantre au si (6 ortobre 1802).

Rapport du ministre des finances sur l'évacuation du ei-devant séminaire de Saint-Sulpice. Les femmes de mauvaise vie seront mises à Bicêtre. Il sera assigné aux autres une maison nationale hors de Paris.

BONAPARTE.

treiares de l'Empure.

#### 6364.

### AU CITOYEN TALLEYRAND,

MINISTRE DES RELATIONS EXTÉRIEURES.

Saint-Cloud, 16 vendémisire an 11 (6 octobre 1802), 1 heure.

Le vous prie, Citoyen Ministre, d'envoyer sur-le-champ un courrier vertraordinaire à la Haye, an citoyen Semanville, pour lui faire connaître que, sous quelque prétexte que ce soit, je ue souffrirai pas qu'il y ait ancun mouvement en Hollande, ni aucun changement dans le Gouvernement, qu'il doit, au regut du courriere, demander une conférence su Gouvernement batave, et lui dire que tout changement en Hollande compromettrait les intérêts les plus chers de la nation; qu'il est ridicule de ne pas confirmer des officiers nommés sur le champ de batuille; que, si Bandacls et Demousseaux se permettent quelque chose de contraire au respect qu'ils lui doivent, il doit les destituer et les faire arrêter; que je ne puis croire que Schimmelpenninck soit dans des intrigues tendant à bouleverser sa patrie; que, si cela était, le Gouvernement doit le déclarer et le déshonere; qu'il est temps que la révolution finisse et qu'on vive tran-quille en Europe ;

Le citoyen Semonville devra également demander une explication catégorique aux citoyens Daudols et Demousseaux, s'ils sont à la Haye, sur les bruits qui courent; il déclarera que je ne veux point d'intrigues; que, puisqu'ils ont une constitution acceptée par le peuple, il faut qu'ils vivent tranquilles.

Vous ferez connaître au citoyen Semonville que tout ceci doit être fait douze heures après l'arrivée du courrier, et qu'il men rende compte surle-champ par le retour du même courrier, que j'attends avec la plus grande impatience.

Envoyez chercher le serctaire de Schiunuelpenninck à Paris, et diteiuiu qu'il fasse connaître à son Gouvernement que j'ai appris avec la plus vive douleur que des brouillons voulnient renverser et bouleverser le Gouvernement batave; qu'il doit sévir avec vigueur; que je doune l'ordre qu'il soit vivennen touteur; que je in einenda avec peine q'on s'appuyaă du nom de Schimmelpenninck; que je n'ai pas voulu y ajouter foi; mais que, s'il trempiait dans des trames obscures contre sa patrie, il perdrait l'estime que je lui ai vouée; qu'enfin, sous quelque préfexte que ce soit, je ne veux aucun mouvement en Itollande, Qu'il écrive cet; par un courrre extraordinaire à son Gouvernement et au citopro Schimmelpenninck.

Il est nécessaire que ce courrier parte sur-le-champ.

BONAPARTE.

Archives des affaires étrangères (En resute ou Arch. de l'Emp i

#### DÉCISION.

Paris, 16 vendémisère an 11 (8 octobre 1808).

L'archevêque de Turin demande à être dispeasé de venir à Paris, ou autorisé à retarder ee voyage. Il allégue son grand àge, sa mauvaise santé, le besoin des affaires de son diocèse et des siennes propres, le manque de moyens pour suffire aux frais de ce déplacement. La saison va devenir rigoureuse; il convient qu'il se hâte d'arriver. Lui envoyer 3,000 francs pour ses frais de voyage.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire

#### 6366.

#### DÉCISION.

Seint-Cloud, 19 vendémisire en 11 (11 octobre 1808).

Le ministre de la guerre expose que le citoyen Méchin, préfet de la Boër, a décerné des eravates an 1" bataillon de la 36" demibrigade en garnison à Aix-la-Chapelle. Il n'y a pas de doute que les préfets n'ont pas le droit de donner des cravates aux troupes. Le ministre rappellera ce préfet à l'ordre.

BONAPARTE.

Dépât de la guerre.

#### 6367.

# AU CITOYEN MARET, SECRÉTAIRE D'ÉTAT.

Seint-Cloud, so rendriniaire an 11 (15 octobre 1805).

Vous trouverez ci-joint, Citoyen Secrétaire d'état, le budget du ministre des finances. Vous pouvez le lui envoyer ainsi approuvé; il servira de règle pour les dépenses de l'année. Ceux des ministres du trésor public, des relations extérieures et de l'intérieur, doivent déjà avoir été envoyés. Ceux des

umumb Eongli

deux ministères de la guerre se font. Vous trouverez également ci-joint celui du ministre de la marine.

Il est nécessaire que vous fassiez réunir, dans un seul volume du même format que celui que vous m'avez déjà fait, les budgets des différents ministres, avec les pièces justificatives. Vous ferez connaître à chaque ministre qu'il est nécessaire qu'il envoie le copie de son budget au ministre du trésor public, telle qu'elle est approuvée, afin que ce ministre puisse voir si loutes les pièces sont en règle.

BOXIPIRTE

trebives de l'Empire.

6368.

AU CITOYEN TALLEYRAND,

Saint-Cloud, so readéminire so 21 (19 octobre 1802).

Je vous prie, Citoyen Ministre, de me faire connaître la constitution qui existait en Suisse avant la révolution, les rapports qui existaient entre l'autorité centrale et l'administration cantonale, et l'organisation politique de chaque canton en particulier. Je désire avoir ce rapport le plus tôt possible.

BONAPARTE.

Archives des affaires (Grangères

6369.

AU GÉNÉRAL BERTHIER,

MINISTRE DE LA GUZZEE.

Suint-Cloud, so vendémisire un 11 (12 octobre 1802).

Des plaintes sont portées, Citoyen Ministre, contre le chef de hrigade Prévost, qui aurait été envoyé dans le département de la Loire pour faire exécuter l'amaistie. Je vous prie de me faire un rapport sur cet officier et sur la conduite qu'il a tenue dans ce département.

Il parait que l'adjudant commandant Champeaux, qui commande dans

le département d'Eure-et-Loir, se trouve trop près du département de sa naissance. Il vaudrait mieux l'employer ailleurs.

BOXAPARTE.

Archives de l'Empire.

#### 6370.

#### AU GÉNÉRAL BERTHIER.

Paris, a3 vendémisire an 11 (15 octobre 1801).

Je vous prie, Citoyen Ministre, d'envoyer un courrier extraordinaire au général Ney: donnez-lui l'ordre d'entrer en Suisse, en dirigeant les troupes du Valais, celles qu'il a à Genève, celles de Pontarlier et celles de Bienne, droit sur Berne, où il est indispensable d'arriver d'abord.

Vous lui recommanderez de réunir le plus possible, ses troupes ne devant donner que réunies;

De réunir les deux demi-brigades helvétiques à Fribourg, de manière qu'il en soit sûr, et de faire entrer, un ou deux jours avant lui, la brigade qui part de Huningue, afin qu'elle attire de ce côté les ennemis;

De faire passer le Saint-Bernard à la 13° légère, qui est à Aoste, pour la faire entrer dans le Valais, et de la faire marcher par le plus court chemin pour grossir son armée;

D'augmenter la brigade de Bâle de deux bataillons de la 16° de ligne, qui sont à Fribourg et qui se rendront en droite ligne à Bâle; par ce moyen, la division de Bâle se trouvera d'une force raisonnable.

Donnez ordre à la demi-brigade qui se réunit à Côme de passer le Splugen et de se rendre à Coire;

A la brigade qui se réunit dans la Valteline, de se rendre également, par le plus court chemin, à Coire.

Charge le général en chef de l'armée d'Italie de donner un commissière des guerres, et un général de division pour commander ces deux demi-brigades, de manière à combiner ses opérations pour les faire donner de concert dans les Grisons. Le général Murat donnera les instructions nécessaires pour cet objet. Arrivé à Coire, le général de division prendra les ordres du général Ney, pour tous les mouvements qu'il aura à faire. Le général Murat réunira également à Bellinzona une briggule de 2,000 hommes, qui tiendra une avant-garde sur le Saint-Gothard, s'emparera du pont du Diable, pousera des reconnaissances jusqu'à Uri et Altorf, et se tiendra prête à marcher à Lucerne lorsque le général Ney lui en donnera l'ordre. Le général Murat joindra deux escadrous de hussards, de 130 hommes chacun, à la divission qui doit marcher à Coire.

Le général Murat fera encore avancer 3,000 hommes du côté de la Valteline, pour soutenir, s'il y avait lieu, ce corps de troupes.

En prévenant le général Ney, prévenez aussi le général Murat, parce que la division, en attendant qu'elle arrive à Coire, sera sous les ordres de ce général; arrivée à Coire, elle sera sous les ordres du général Ney.

Le gaéral Ney fera une proclamation courte et d'un style simple, par laquelle i dira que les petits cantons avaient demandé la médiation du Premier Consul, que le sénat avait demandé la médiation du Premier Consul, qui, touché enfin des maux auxquels ils étsient en proie, a cédié aux sollicitations de la nation suisse et a interposé sa médiation pour terminer toutes leurs querelles; mais qu'une poignée d'hommes congédiés du service des puissances beligérantes, amis du trouble et indiffirents aux maux de leur patrie, contre laquelle ils ont porté les armes pendant toute la guerre, sont innessibles à tout raison et à toute casidération, trompent et égarent une portion du peuple, à un tel point qu'ils out allunch la surere civil eu nom même du Premier Consult:

Qu'il est obligé de se mettre en marche pour dissiper ces insensés, et les punir s'ils osaient persister dans leur rébellion;

Qu'il espère cependant que le peuple, auquel ils ont même caché la proclamation du Premier Consul, en fera promptement justice.

Les troupes, en passant à Bâle, rétabliront le préfet et remettront les choses comme elles étaient avant l'insurrection.

Le général Ney défendra aux généraux de faire aucune espèce de proclamation et de rien imprimer; il leur enverra seulement sa proclamation imprimée en français et en allemand, pour qu'ils puissent la distribuer en entrant en Suisse.

Arrivé à Berne, le général Ney scra sur-le-champ installer le sénat,

mais se réservera toute l'autorité nécessaire pour la police; partout où il passera, il désarmera les malintentionnés et fera arrêter les boute-feu, et surfout les chés connus pour avoir été à la solde de l'Angleterre et de l'Autriche contre nous.

Vous donnerez l'ordre au général commandant la 26° division militaire de faire passer la 50° demi-brigade, qui est à Mayence, à Huningue.

Je suppose que la brigade qui est dans la Valteline àvec celle de Gaire forme près de 5,000 hommes; si ces deux corps ne faissient pas 5,000 hommes, le général Marat les complétera. Il peat, en se coucertant avec le citoyen Melsi, y mettre un bataillon de 600 Italiens, pour les accoultumes à la guerre.

Recommandez au général Ney de bien réunir ses troupes avant de marcher, afin d'avoir peu d'affaires hasardeuses et d'épargner le sang.

BONAPARTE.

Dépôt de la guerre.

# 6371. A S. S. LE PAPE.

Saint-Cloud, 56 vendéminire an 11 (16 octobre 1802).

Très-saint Père, Jai regu le bref de Votre Saintelé du 38 septembre, que jai la vace la plus grande attention. Le bien de la religion me fait paraître instant qu'on fixe l'organisation religieuse de la République italienne, soit par un concordat, soit par des brefs. Les dispositions de soites organisses ou autres dispositions ne doivent pas arrêter Votre Saintelé. Il est facile d'y remédier, et, par l'abolition destites lois, to concordat ne serait point gratuit. Au reste, c'est à Votre Saintelé voir le parti qu'elle doit prendre, tant il est vrai qu'il faut faire quelque chose.

Je reconnais, dans la résolution où est Votre Sainteté pour les cardinaux et l'évêque d'Orléans, la bonté ordinaire de Votre Sainteté pour moi.

Je verrai avec un grand plaisir le grand maître de l'ordre de Malte que

Votre Sainteté a nommé, et je lui donnerai toutes les facilités pour qu'il soit transporté dans l'île avec l'éclat convenable.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire.

6372

AU CITOYEN REGNIER,

Saint-Cloud, 16 vendéminire au 11 (16 octobre 1801).

Je vous prie, Citoyen Ministre, de faire embarquer et partir, pour pindre leurs camardaes, tous les individus qui sont aux iles de Ré et d'Oleron, détenus en vertu du sénatus-consulte de l'an vin. Vous y feres joindre les généraux Argout, Simon, et Bertrand. Je désire que ces individus, qui seront à peu près ternete, partent le plus tôt possible et soient embarqués très-secrètement, en tenant le lieu de leur destination trèsignoré.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire

6373.

AU CITOYEN MELZI,

VICE-PRÉSIDENT DE LA RÉPEBLIQUE ITALIENNE.

Scint-Gloud, at wend/misire an st (16 octobre 1804).

Les trente ou quarante Vénitiens qui avaient été reconnus citoyens de la République au traité de Campo-Formio paraissent avoir des droits acquis, parce qu'ils les ont apportés avec la portion du territoire vénitien qui est un éfément primitif de la formation de la République italienne. Mon honneur s'y trouve d'ailleurs personnellement engagé, puisque les circonstances politiques ont voult qu'on autorisét l'Empereur a s'emparer de ce pays c'est d'ailleurs une politique qui mérite attention, que de ne pas étre d'ailleurs une politique qui mérite attention, que de ne pas étre injuste envers des hommes qui ont encore le crédit de l'opinion dans les provinces vésitiennes.

Dans les circonstances actuelles où se trouve la République italienne, à

cause de l'accroissement d'armée que la France se trouve obligée d'avoir sur pied pendant toutes ces années-ci, en conséquence de l'irritation politique que prodaisent nécessairement en Europe l'existence et la formation de cet état, et vu surtout le petit nombre de troupes qu'entretient la République italieme, les fournisseurs, soit pour l'habilhement, soit purs remontes, soit pour les fourrages et le pain, seront soldés à Paris par le ministre, et vous tiendrez les 1,600,000 francs à la disposition du ministre Barbé-Marbois, qui les tierar en lettres de change. Le ministre du trésor public de la République italienne ouvrira, à cet effet, nue correspondance avec le citogre Barbé-Marbois.

Le duc de Parme vient de mourir. Je ne sais ce qui va résulter des négociations que l'Espagne a précédemment entamées, prévoyant ce cas le sens bien que ce pays arrondirait beaucoup la République italienne. Les événements actuels tiennent à tant de considérations, que je ne prévois pas encore le parti définité qui sera pris.

Quant aux Suisses, mon intention a été longtemps de ne pas me mêtede leurs aflaire; mais les secousses ont devenues trop violentes. L'ai donc été obligé de changer de plan. Beaucoup de gens s'imaginent que c'est une copie du congrès de L'pori, il n'est cependant pas difficile de voir la différence de circonstances et d'intérêts pour la France. Cet événement d'ailleurs serait mauvais, ne serait-ce que parce qu'il est prévn par beaucoup de politiques deuis plusieurs mois.

Îl y a îci une discussion pour connaître la partie de dettes piémontaisse que le territoire qui a été réuni à la République inlainene doit payer. Cet objet mérite d'être examiné, et je vais charger Felici et un conseiller d'état français de s'entendre sur ce point. Je vous prie de faire passer les renseignements, que vous pourriez avoir, qui pourraient éclaircir la question.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire

### AU GÉNÉRAL BERTHIER.

#### MINISTRE DE LA GUERRE.

Saint-Cloud, at vent/minire an 11 (16 octobre 1804).

Le vous prie, Citoyen Ministre, de donner l'ordre aux compagnies noires et d'hommes de couleur qui sont à l'île d'Oleron de se rendre à Bayonne. Donnes également l'ordre au général commandant la 11 d'uission militaire de les placer à l'extrême frontière, en les disséminant par compagnies.

6375.

Dépôt de la guerre.

ABBÉTÉ.

Paris, at vendemaire an a (16 ortobre 1802).

BONAPARTE.

ARTICLE 1". Les colléges irlandais établis à Toulouse, à Bordeaux, à Nantes, à Douai, à Lille, à Anvers, à Louvain, et le collége écossais de Douai, sont réunis aux colléges irlandais et écossais de Paris.

ART. 2. Les colléges irlandais et écossais de Paris seront réunis dans un seul et même établissement.

Ant. 3. Il y aura alternativement, à la tête de cet établissement, un Irlandais et un Écossais.

Anr. á. En attendant que cet établissement soit organisé, les revenus des colléges irlandais et écosais de Paris seront employés à entretenir, dans les colléges du Prytanée, des jeunes Irlandais et des jeunes Écossais.

ART. 5. Ils recevront la même instruction que celle qu'ils recevraient s'ils étaient dans les colléges de leur nation. ART. 6. Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent

Art. 6. Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire.

AU GÉNÉRAL BERTHIER,

MINISTRE DE LA GUERRE.

Paris, 25 vendémisire au 21 (17 octobre 1802).

Le Premier Consul, Citoyen Ministre, désire que vous envoyies surchamp au général Ney un courrier extraordinaire, pour lui faire acnaître qu'il ait à suspendre tous les mouvements, et à faire passer en conséquence des ordres en Italie. Vous le préviendrez qu'il va recevoir du ministre des relations extérieures des instructions pour se rendre à Berne; il s'accoutumera à y commander les troupes mises à sa disposition. lequelles, jusqu'à nouvel ordre. resteront dans leur position.

Par ordre du Premier Consul.

Le ministre des relations extérieures est chargé des dépêches qui partiront par votre courrier.

Archnes de l'Empire.

6377.

AU CITOYEN CHAPTAL,

MINISTRE DE L'INTÉRIEUR.

Spint-Cloud, 26 vendéminire an 31 (18 octobre 1804).

Je vous prie, Citoyen Ministre, de faire passer, du Havre en Corse, dix mille quintaux de blé, pour être vendus aux communes pour les semailles, ce pays n'ayant pas récolté cette année de quoi semer.

BONAPARTE.

Arrhives de l'Empire

#### 6378

# INSTRUCTIONS PARTICULIÈRES

POUR L'AMBASSADEUR A CONSTANTINOPLE .

Saint-Cloud, of vend-misire an 11 (18 octobre 1809).

- 3° L'intention du Gouvernement est que l'ambassadeur à Constantitople reprenne, par tous les moyens, la suprématie que la France avait depuis deux cents ans dans cette capitale. La maison qui est occupée par l'ambassadeur est la plus belle. Il doit tenir constamment un rang au-dessus des ambassadeurs des autres nations, être entouré d'une suite nombreuse, et ne marcher qu'avec un grand éclat. Il doit reprendre sous sa protection tous les hospices et tous les chrétiens de Syrie et d'Arméie, et spécialement toutes les carannes qui visitent les Lieux Suints.
- a" Notre commerce doit être protégé sous tous les points de vue. Dans l'état de faiblese où se trouve l'empire oltoman, nous ne pouvous pas espérer qu'il fasse une diversion en notre faveur contre l'Antriche. Il ne nous intéresse donc plus que sous le rapport du commerce. Le Gouvernement ne veut souffiri aucune avanie des pachas, et la moindre insulté à nos commerçants doit donner lieu à des explications fort vives et conduire notre ambassadeur à obtenir une satisfaction céclatante. On doit accontumer les pachas et beys des différentes provinces à ne regarder désornais arter paullon qu'aver respect et considération.
- 3º Dans toutes les circonstances, on ne doit pas manquer de dire et de faire sentir que, si la Russie et l'Autriche ont quelque intérêt de loafité à se partager les états du Grand Seigneur, l'intérêt de la France est de maintenir une balance entre ces deux grandes puissances. On doit montrer des égards à l'ambassadeur de Inssie, mais se servir souvent de l'ambassadeur de Prusse, qui est plus sincèrement dans nos intérêts.
- 4º S'il survient des événements dans les environs de Constantinople, offrir sa médiation à la Porte, et, en général, saisir toutes les occasions de fixer les yeux de l'empire sur l'ambassadeur de France. C'est d'après ce

<sup>1</sup> Général Brune

principe que, le jour de la fête du Prophète, il n'y a point d'inconvénient à illuminer le palais de France selon l'usage oriental, après toutefois s'en être expliqué avec la Porte.

- En fixant les yeux du peuple sur l'ambassade de France, avoir soin de ne choquer jamais ses mœurs et ses usages, mais faire voir que nous estimons les uns et les autres.
- 5º Le ministre de la marine a des ordres pour tenir toujours deux frégutes en croisère dans les meste de Syrie et d'Arménie et à Constantinople. Il y aura également plusieurs avisos. L'ambassadeur s'en servira, dans les circonstances n'ecessaires, pour s'entendre avec nos commissaires des relations commerciales et protéger notre commerce.
- 6° Enfin on désire que l'ambassadeur se procure des renseignements très-exacts sur les différents pachaliks et en fasse part au cabinet. Il doit même pousser ses recherches vers la Perse.

Par ordre du Premier Consul

Arches de l'Empere.

#### 6379.

· AU CONTRE-AMIRAL DECRÉS,

Sunt-Cloud, 26 vendeminier an 31 (18 october 18-2).

Nous avons besoin, Citoyen Ministre, d'avoir deux frégates, deux bricks et deux avisos perpétuellement en croisière dans les mers du Levant. Cette croisière pourrait se relever tous les six mois.

Le but de cette croisière serait d'avoir une frégate sur les côtes de Tripoli, d'Égypte, de Syrie, de Rhodes, de Chypre et de Candie, et une frégate et deux bricks qui mouilleraient à Constantinople, et de la se porteraient sur tous les points de l'Archipel où il serait nécessaire, en ayant soin de faire la tournée de tous les ports où nous avons des commissaires des relations extérieures.

<sup>&#</sup>x27; Dete présumée

L'instruction générale des capitaines de ces frégates doit être de mouiller dans tous les ports, d'envoyer le relevé des observations qu'ils sont à même de faire dans les endroits où ils vont, et de conférer avec nos agents sur les dispositions des pachas et officiers tures pour le bien de notre commerce, et d'envoyer chaque fois un rapport pour faire connaître la conduite des différents agents français, les injustices dont on aurait à se plaindre, et le nombre des bâtiments qui ont mouillé dans les lieux où ils nassent.

Une frégate et un brick doivent également croiser sur les côtes du Marcc, d'Alger, de Tunis, de Malte, de Sicile et de Sardaigne. Cette croisière serait également relevée tous les six mois, de manière que, deux fois par an, des bêtiments paraîtraient dans ces différentes places.

Au mois de germinal, on tiendra une croisière de deux vaisseaux de guerre dans le Levant; elle rentrera au mois de septembre, et se montrera sur tous les points essentiels.

Il faut s'attendre à de mauvais traitements de la part des Barbaresques, et, dès lors, il faut avoir prêt à leur expédier promptement un vaisseau à deux ponts avec une ou deux frégales.

Ainsi, on aurait trois frégates perpétuellement à la mer.

Une frégate toujours prête à appareiller de Toulon pour la protection de nos côtes et des côtes de Gênes, deux vaisseaux pour la croisière de la bonne saison dans le Levant, et une croisière prête à appareiller selon nos besoins, paraissent devoir nous être nécessaires dans la Méditerranée.

Il faudrait profiter de ces croisières régulières pour établir des écoles de jeunes aspirants, afin de leur bien faire connaître les ports que parcourraient ces bâtiments, et leur donner l'instruction nécessaire.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire.

#### AU CITOYEN PORTALIS.

CONSEILLER D'ÉTAT, CHARGÉ DE TOUTES LES AFFAIRES CONCERNANT LES CULTES.

Saint-Cloud, 26 vendematre an 11 (18 octobre 1802).

Le curé de Saint-Roch, Citoyen Ministre, s'est très-mal conduit, religieusement et politiquement. Faites donner des ordres par l'archevèque de Paris pour que ce curé soit mis deux ou trois mois au séminaire, et que des mesures soient prises pour que de pareilles scènes ne se renouvellent plus décornais. Il ne vous sera pas fiaelle de faire sentir que, si tous les artistes des théâtres de Paris se faisaient protestants, ce serait une chose nuisible pour l'Église, et que ce préjugé, d'ailleurs, qui evistait autrefois, est aussi injuste qu'absurde.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire.

### 6381.

#### A L'EMPEREUR DE RUSSIE.

Saint-Cloud, 27 vendémissre au xi (19 octobre 2802).

Votre Majesté m'a fait connaître, par sa lettre du 25 juillet, qu'elle verrait avec plaisir qu'il fût possible de faire quelque chose qui pût satisfaire davantage l'Autriche, et la rendre plus facile à terminer les affaires d'Allemagne.

Des conférences ont été ouvertes avec M. de Cobend, auquel on a fait connaître les intentions de Votre Mujesté. On lui a proposé l'évêché d'Eichsteedt, ce qui ferait une diminution de lot pour l'électeur de Bavière, et un accroissement de plus de quatre-vingt mille âmes pour l'archiduc Ferdinand.

Mais cet accroissement, qu'il devait regarder comme inattendu, n'a pas encore eu l'assentiment de la cour de Vienne, et, la voyant insister pour occuper Passau et l'Inn, nous avons pensé qu'une déclaration, faite de concert avec la Prusse dans les termes les plus forts, et appuyée par le ministre de Votre Majesté, autant que ses instructions le lui permettent, pourrait accélérer les affaires d'Allemagne.

Votre Majesté m'a fait connaître, par sa lettre du 8 septembre, qu'elle désirait que l'on fit quelque chose pour l'évêque de Labeck : j'ai fait donner des instructions en conséquence à Ratisbonne, afin que la protection de Votre Majesté pour l'évêque de Labeck lui fût efficace et qu'il se trouvit novannement satisfait.

Votre Majesté a para, dans le temps, s'intéresser au sort des Suisses. Javais fait évacuer leur territoire par les troupes françaises, pour les laisser jouir de leur indépendance. Mais ils se sont mis de nouveau en révolution, et j'ai été contraint, pour arrêter les troubles et la guerre crièle, d'intervenir dans leurs différends. Au reste, quelque chose que l'on puisse dire, Votre Majesté peut rester persuadée que l'indépendance et le territoire de cette petite république seront maintenus dans leur intégrité.

Nous avons été ici un moment fort inquiels d'un attentat contre Votre Majesté. Je la prie de me permettre de lui dire, par l'attachement que je lui porte, qu'un peu de pompe et d'entourage est une des charges que doit supporter une personne qui est dans le rang où elle se trouve.

Je prie Votre Majesté de croire à la haute considération que j'ai pour elle.

BONAPARTE.

Comm. par S. M. l'empereur de Bussie. (En monte ess Arch. de l'Essa.)

6382.

### A L'EMPEREUR D'ALLEMAGNE.

Saint-Cloud, 27 veodémisire an 11 (19 octobre 1802).

Les sentiments que Votre Majesté Impériale veut bien m'exprimer dans sa lettre du 19 août m'ont vivement touché. Je la prie d'en agréer mes remerciments.

Son ambassadeur a dû lui faire connaître ce que je croyais possible de faire pour le prince Ferdinand. Je désire vivement que cela lui soit agréable. La paix avec Votre Majesté est le plus vrai de mes vœux; je crois lui en avoir donné des preuves dans des circonstances importantes, et je regrette sincèrement que les deux états n'aient pas marché de concert pour terminer les affaires d'Allemagne; il faut l'attribuer aux événements, qui ne l'ont pas voulu. Cependant il est vrai de dire que, de mon côté, je sens parfaitement que le concert de l'Autriche et de la France peut, plus que tout au monde, assurer la tranquillité de l'Europe.

Après deux guerres aussi longues et aussi sanglantes, pent-être, après tout, n'est-il pas étonnant qu'il y ait de l'éloignement et de la défiance entre les deux cabinets. Cependant Votre Majesté sent que, dans la position où se trouve la France, avant des engagements pour les affaires d'Allemagne avec la Russie, la Prusse et la Bavière, il m'est impossible de ne pas suivre le système que j'ai adopté. Mais, l'Allemagne pacifiée, les deux cabinets parviendront à se mieux connaître, et pourront alors marcher avec plus de concert.

Je conjure donc Votre Majesté de terminer promptement les affaires d'Allemagne. Elle aura, par là, consolidé le repos de toutes les nations. Que Votre Majesté considère que c'est la fin des événements malheureux qui ont agité l'Europe depuis dix ans, et que désormais elle n'aura plus à s'occuper que de choses agréables, qui feront le bonheur de ses peuples. et la dédommageront des années trop orageuses qui se sont écoulées depuis qu'elle règne.

Que Votre Majesté veuille alors compter sur mon désir de contribuer au bonheur de son règne et à tout ce qui pourra lui être agréable.

6383.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire

Saint-Cloud. 97 vendémisire au 11 (19 octobre 1803).

A L'ARCHIDUC FERDINAND. Je suis vivement touché des peines de Votre Altesse Royale; celles du cœur nous frappent plus sensiblement que celles de la politique.

Je prie Votre Altesse Royale de rester persuadée que personne ne prend une part plus vraie à la grande perte qu'elle a faite.

Que Votre Altesse Royale croie également au désir que j'ai que les circonstances se présentent enfin telles, que je puisse la convaincre de l'envie que j'ai de lui être agréable.

BONAPARTE

Archives de l'Empire

6384.

AU DOGE DE GÊNES.

Seint-Cloud, 27 vendéminire au 11 (19 octobre 1802).

Citopen Doge de la République de Génes, je vous prie de faire au Sénat mes remerciments des choes simables contenues dans la lettre que vous m'avez écrite. Qu'il ne doute jamais de l'intérêt que je prends au bonheur de tous les citopens de la République, et du désir que jai qu'ils viven entre eux en pais et se livrent exclusivement au commerce et à tout ce qui peut accroître leur aisance, sans se donner aucune inquiétude sur l'avenir, a sie alisser agiter par l'esprit de faction.

Comptez, Citoven Doge, sur l'estime toute particulière que je vous ai vouée.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire.

6385.

AUX GONFALONIER ET ANCIENS
DE LA RÉPUBLIQUE DE LUCQUES

Saint-Cloud, 87 vendeminire an 21 (19 octobre 1808).

Gitosens Gonfalonier et Anciena de la Bépublique de Lacquies, je vous remercie des sentiments que vous m'exprimer dans votre lettre du 2 » septembre. J'apprendrai toujours avec plaisir que l'union règne permi vous, que les citoyens sonmis à la loi et aux magistrats ne sont agités par aucun esprit de faction, et qu'ils emploient en paix tous leurs moyens pour accroître le bien-être et la prospérité de leurs familles.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire

#### 6386

#### AU CITOYEN TALLEYRAND, MINISTRE DES RELATIONS EXTÉRIRURES.

Saint-Cloud, 97 vendéminire un 11 (19 octobre 1808).

Vous trouverez ci-joint, Citoyen Ministre, un rapport sur des Français détenus capitis à Alger. Mon intention est que vous écriviez au citoyen Dubois-Thainville pour les faire relâcher. Ces malheureux, s'ils ont déserté, ont assez souffert.

BONAPARTE.

Archives des affaires étrargères.

6387. DÉCISION.

Paris, a8 vendémisire an xt (ao octobre 1802).

Approuvé.

La commune de Chivasso (département de la Doirc) demande l'autoristico de étendirsea anciennes fortifications, comme nuisibles à la salubrité, à la circulation, et comme instilles à la défense. La commune se chargerait des frais de la démolition, moyennant la cession des désenses de la terrain occupé par les remparts.

Écrire au général Jourdan que le Gouvernement est disposé à accueillir la même demande de la part de toutes les communes qui onl des remparts et des murailles, Alexandrie, Turin et Fenestrelle

BONAPARTE

Archives de l'Empire.

6388

exceptés.

AU CITOYEN REGNIER.

GRAND JUGE, MINISTRE DE LA JUSTICE.

Paris, 29 vendémiaire an 21 (21 octobre 1802).

l'ai l'honneur de vous envoyer, Citoyen Ministre, la liste des individus désignés comme pouvant faire partie de celle d'exception à l'amnistie.

Le Premier Consul désire qu'à la colonne d'observations l'on ajoute, pour chaque individu, l'indication du lieu où il réside en ce moment, et de celui où il résidait pendant la guerre civile.

TIII.

+3

Le Premier Consul désire en même temps,

- 1° Que vous lui remettiez un état nouveau et complet de tous ceux des individus inscrits sur la liste des émigrés qui ont été les agents de la guerre civile;
- 3° Que vous fassiez recueillir les nons de tous les individus qui ont commandé des corps anglais, suisses ou autrichiens, pendant la campagne des années vu, vui et ix;
- 3º Que vous ordonniez les dispositions nécessaires pour que l'on connaisse, avec précision et exactitude, tous les individus français qui composent en ce moment les maisons des princes.

Archives de l'Empire.

Par ordre du Premier Consul.

#### 6389.

#### AU CITOYEN BIGOT DE PRÉAMENEU, PRÉSIDENT DE LA SECTION DE LÉGISLATION AU CONSEIL D'ÉTAT.

Saint-Cloud, ag vend/minire an as (as octobre stos).

Vous trouverez ci-joint deux mémoires qui me sont remis. En plusieurs endroits, les prétres, « interdisent la sépulture en terre sainte arbitrairement; s' interdisent l'église arbitrairement; s' se réfusent à admettre pour parrains et marraines ceux qui me leur plaisent pas. Il est convenable qu'un arrêté du Conseil d'état détermine la marche que les préfets, les commissaires du Gouvernement, les tribunaux et les intéressés doivent suivre. Il faut également s'occuper d'une mesure particulière pour le curé de Saint-Rosé.

BOXAPARTE.

Comm. par Mar la baronne de Nougaride de Fayet.

# 6390.

Paris, 30 vendémisire en 11 (29 octobre 1809).

ARTICLE 1". Il sera exécuté, tous les deux ans, pour le compte et aux frais du Gouvernement, quatre tableaux d'histoire et deux statues.

99

Ast. 2. Les sujets des tableaux seront pris dans l'histoire de la nation française, et agréés par le Gouvernement.

Les statues représenteront les Français qui ont rendu des services à leur patrie, et les sujets scront donnés par le Gouvernement.

Anτ. 3. Les tableaux seront exécutés dans la proportion de cinq mètres sur quatre, et payés 10,000 francs.

Les statues auront deux mètres de hauteur et seront payées : 5,000 fr. Le marbre sera fourni par le Gouvernement.

Ast. 4. Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent

Archives de l'Empire.

6391.

ORDRE.

Saint-Cloud, 3 brumaire an 11 (25 octobre 1802).

Le citoyen Estève fera donner 12,000 francs au général Ferrand, ci-devant préfet, 12,000 francs à Girodet, pour le tableau d'Ossian, et 100,000 francs pour mon voyage.

BONAPARTE.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire.

6392.

AU GÉNÉRAL BERTHIER,

MINISTRE DE LA GUERRE.

Saint-Cloud, 5 bromaire an xs ( av octobre 1804 ).

Je vous prie, Citoyen Ministre, de donner l'ordre à un bataillon de la 20° demi-brigade de ligne, mis au grand complet de 700 hommes, et à un bataillon de la 23° de ligne, mis également au grand complet, de se rendre à Toulon, où ils seront à la disposition du ministre de la marine.

Ecrivez au général Murat pour qu'il fasse connaître au citoyen Melzi le désir que j'ai de prendre une demi-brigade polonaise au service de la République française.

BONAPABTE.

Dépôt de la guerre.

13.

DÉCISION.

Paris, 5 brussaire an 11 ( 97 octobre 1809 ).

Les habitants de Mortain (Manche) se plaignent de la conduite intolérante des prêtres insermentés, et demandent pour curé le citoyen Picot. Je prie le citoyen Portalis de prendre cette demande en grande considération, et de me faire savoir ce qu'il aura fait.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire

6394.

AU CITOYEN ESTÈVE,

TRÉSORIER DE GOLVERNEMENT.

Saint-Cloud, 6 brumaire an 21 (18 octobre 1801).

Vous ferez solder, Citoyen, les appointements du citoyen Bourrienne jusqu'au 6 brumaire. Il n'est plus employé auprès de moi à compter de ce jour, étant promu à d'autres fonctions.

BONAPARTE.

trehives de l'Empire

6395.

AU CITOYEN CHAPTAL,

Saint-Cloud. 6 brumsire an 31 (98 octobre 1809).

Le couseil général de la ville d'Ajaccio m'écrit, Citoyen Ministre, qu'il désirerait que l'on donnêt au grand chemin de la ville à la Chapelle Sainte-Lucie 64 pieds. Il paraît que l'ingénieur a le projet de n'en donner que la moitié. Je vous prie de donner des ordres en conséquence.

Archives de l'Emper

BONAPARTE.

#### 6396

#### AU CITOYEN DUCHATEL.

CONSEILLES D'ÉTAT, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'ENREGISTREMENT.

Saint-Cloud, 6 brumsire on st (a6 octobre 1805).

Saint-Cloud, 6 brumaire an st (#8 octobre 1804).

Les moines du mont Cenis se plaignent, Citoyen Conseiller d'état, qu'on leur défend la chasse et la péche sur l'étang; je vous prie de me faire un rapport sur cet objet, et de me faire connaître s'il y aurait quelque inconvénient à les donner à ce couvent.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire.

6397.

# AU GÉNÉRAL BERTHIER,

MINISTRE DE LA GCERSE.

Je vous prie, Citoyeu Ministre, de donner ordre au directeur du génie de la 23° division militaire de faire replacer l'horloge, qui a été démolie et qui était au milieu de la ville d'Ajaccio sur la grande place, sur la

caserne neuve. Vous mettrez à sa disposition 3,000 francs pour cet objet. Les canaux en fer qui vous ont été demandés pour procurer des eaux à la ville d'Ajaccio entraîneraient trop de dépesse. Le vous prie d'ordonner au génie militaire d'y envoyer 6,000 toises de tuyaux en terre. Le désirensia que cela plut arriver dans le courant de l'hiver.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire

6398.

# AU GÉNÉRAL DEJEAN,

Seint-Cloud, 6 brumaire an 21 ( 28 octobre 1802).

Je suis instruit, Citoyen Ministre, que les moines du mont Cenis ont

### CORRESPONDANCE DE NAPOLEON I". - AN XI (1802).

fait des avances à des militaires isolés, et leur ont donné des rations de pain et de vin, qui ne leur ont pas été remboursées, ce qui les met hors d'état de continuer de fournir à ces besoins. Je vous prie de donner l'ordre à un commissaire des guerres, le plus à portée, de se rendre chez eux et de vous faire un rapport à ce sujet.

BOXAPARTE.

Déndt de la guerre.

102

6399.

DÉCISION.

Saint-Cloud, 6 bramaire an 11 (48 ectobre 1802)

La veuve du général d'artillerie Lance demande une pension alimentaire.

Je voudrais qu'il y eût moyen de concilier avec les lois le désir que j'ai de donner 12,000 francs à cette

BONAPARTE.

Archives de l'Empire

6500. COMMANDANT EN CHEF LES TROCPES PRANCAISES EN ITALIE.

AU GÉNÉRAL MURAT.

veuve.

Saint-Cloud, 6 brumnire on 11 ( 98 octobre 1805).

J'ai reçu vos lettres, Citoyen Général; j'ai donné des ordres relativement au mont Cenis, pour que les moines soient en mesure de donner des secours aux soldats, à mesure qu'ils passeront.

Vous n'êtes pas nécessaire à Parme. Il est nécessaire que vous vous assuriez de la bonne tenue et de la bonne administration des corps de votre armée; il ne faut pas toujours s'eu rapporter aux chefs de brigade, mais voir le soldat et, s'il a des plaintes à faire, lui faire justice.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire.

#### 6401.

### AU CONSUL CAMBACÉRÈS.

Rosen, 8 brumaire an 21 (30 octobre 1804).

l'ai reçu, Citoyen Consul, votre lettre du 6, et je reçois celle du 7. Les Normands ne m'ont point paru ce que m'avait dit le citoyen Lebrun. Je suis arrivé à Évreux, après avoir parcouru une ou deux heures le champ de bataille d'Ivre.

J'ai été fort content de l'état des manufactures de Louviers et de Romilly. Je ne connaissais pas encore les départements de la Normandie, et j'ai éprouvé un plaisir bien grand à parcourir ces riches et fertiles contrées,

Nous nous portons tous fort bien, et nous arrivons dans ce moment à Rouen. Je m'empresse de vous faire expédier un courrier pour vous donner de mes nouvelles.

BONAPARTE.

L'archevêque est venu à ma rencontre et se porte très-bien.

Comm. per M. le duc de Cambacérés. (En misete sus Arch. de l'Esep.)

6402.

### ALLOCUTIONS FAITES A ROUEN LR 8 BREMAIRE AN XI (20 OCTOBRE 1982).

AU CLERGÉ.

Le Premier Consul a témoigné au clergé le plaisir qu'il avait de touver, pour l'Égisse de Rouen, le même esprit d'union et d'attachement à l'État qui distinguait le clergé de Paris; qu'il en témoignait spécialement sa satisfaction à l'archevêque, qui était animé de cet esprit de piété et d'amour de la patrie qui ainnie le prélat de Paris.

### AU TRIBUNAL CRIMINEL.

Le Premier Consul a témoigné aux membres du tribunal criminel qu'il voyait avec peine que les auteurs des incendies des granges, qui avaient été jusqu'au nombre de six à sept dans le dernier trimestre, n'avaient pas encore été découverts et dàs lors punis; que le commissaire du Gouvernement et les magristrats de s'ûreté devaient employer tout leur zèle et les ressources qu'une imagrination bien faite et la connaissance du cœur humain devaient leur suggérer, pour déconvir les coupables, qui laissent toijours après eux quelques traces de nature à les décelles.

#### AU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE.

Le Premier Consul a témoigné au tribunal de première instance qu'il voyait avec peine le grand nombre de causes qui se trouvaient en retard; qu'à la prochaine législature on proposerait une aouvelle section pour le tribunal, mais qu'il complait qu'en attendant les juges emploieraient toute leur activité pour se mettre promptement au courant.

Extrait do Monitour.

6403.

### AU CITOYEN BARBÉ-MARBOIS,

MINISTRE DE TRÉSOR PUBLIC.

Roues, g brumaire an 13 (31 octobre 1802).

J'ai reçu votre lettre du 8 brumaire, Citoyen Ministre. L'aspect de ces départements est extrêmement agréable.

Le ne suis pas d'opinion de négocier les coupes de bois pour 1 pour 100. Je préfère, si vous êtes pressé, que vous metties dans le portefeuille de floréal les 7,500,000 francs de coupes de bois qui échoient au 1° germinal, et que vous ôtiez 7,500,000 francs d'obligations échéant en flofral, dant vous vous aiderez pour le service de firmaire, nivôse, etc. l'espère que, dans le courant du mois prochain, nous trouverons à négocier nos coupes de bois à 3/4, et sans commission. Je ne veux pas les donner autrement.

La solde de brumaire, pour tous les corps qui sont en Suisse, sera faite par les divisions où se trouvaient ces corps dans la dernière décade de vendémiaire. Ces divisions sont les 5°, 7°, a 9°, et la République italienne. Donnes ordre à ces différents payeurs d'envoyer la solde de brumairs par des commis en poste, pour que ces copps ne souffrent pas un instant. La solde de frimaire sera faite directement par vous à Berne, où vous enverrez un payeur à cet effet. Sous aucuu prétexte, ce payeur ne pourra payer rien que pour la solde de frimaire. Vous diminuerez d'autant la solde des divisions où étaient ces corps en vendémisire, afin que cela ne fasse aucueu augmentation au total de la solde. Du reste, par la viande et les fourrages doivent être payés par la République helvétique.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire

### 6404.

## AU GÉNÉRAL BERTHIER,

Boson, o brumsire an 11 (31 octobre 1809)

l'ai reçu, Citoyen Ministre, votre lettre relative aux affaires de Suisse: écrivez au général Ney que toute sa conduite est tracée dans les instructions qu'il a reçues du ministre des relations extérieures.

La solde des corps qui sont en Suisse sera payée, pour le mois de brumaire, par les payeurs des divisions où ces corps étaient au 1" brumaire.

Le général Ney prendra le titre de ministre plénipotentiaire, général en chef de l'armée frauçaise. A compter du 1" hrumaire, il jouira du traitement de général en chef; indépendamment, il touchera, aux relations extérieures, le traitement accordé au ministre de la République à Berne.

Il aura sous ses ordres: deux bataillons de la 97 de ligne, deux de la 67 de ligne, et deux de la 50° tu m des trois bataillons de la 97 continuera à rester à Strasbourg, un des trois de la 16° continuera à rester à Fribourg, et un des trois de la 50° resters à Huningne. Un bataillon de la 04° sera mis en garation à Bienne. Les détachements de la 61° et de la 01° légère se réuniront à Genève et à Beaucon. Indépendamment de ces troupes, le général Ney gardera six bataillons de troupes qui lui viennent de l'armée d'Italie ou du Piémont; ces six bataillons seront composés de corps complets. Il gardera, également complet, le régiment de chasseurs qu'il a dans ce moment-ci.

16

Vous lui enverrez deux généraux de division et quatre généraux de brigade. La 73° sera également toute réunie à Genève. Une demi-brigade restera seule dans le Valais.

Le pain, la viande et les fourrages seront fournis par la Suisse; vous en expliquerez avec le citoyen Stapfer<sup>1</sup>. La solde sera fournie par le Gouvernement français; en coaséquence, à compter du « frimaire, le citoyen Barbé-Marbois aura un payeur pour la Suisse et fera la solde pour frimaire.

Il y aura un inspecteur aux revues, un commissaire ordonnateur, un chef de brigade et un chef de bataillon d'artillerie, et deux officiers du génie.

Donnez ordre à la 2º légère de partir le 1" frimaire de Genève, pour tenir garnison à Châlon-sur-Saône, où elle passera l'hiver.

Un des généraux de division sera le général Barbou. Vous enverrez à Turin le général Rivaud, qui commandait la cavalerie à Livourne, pour commander la 27<sup>st</sup> division. L'autre général de division sera pris parmi ceux de l'armée d'Italie.

ROXADABTE

Dépôt de la guerre.

6405

## AU CONSUL CAMBACÉRÈS.

Bouen, 9 brumaire an 11 (31 octobre 1801).

Il est einq heures après midi. Je suis monté à cheval, ce matin, à huit heures, pour visiter toutes les hauteurs de Rouen.

M. l'archevêque, qui est fort aimé et estimé ici, a bien voulu nous dire une messe; mais il ne nous a donné ni eau bénite, ni oraison. Nous prendrons notre revanche demain, qui est la Toussaint.

Je viens de recevoir toutes les autorités; il a fallu parler beaucoup et longtemps. Je suis, du reste, extrêmement satisfait de l'esprit de ce pays-ci.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ministre plénipotentiaire de la République belrétique à Paris

Le grand juge ne doit pas perdre un instant à faire arrêter le notaire Petit, demeurant à Thy-le-Château; à faire mettre les scellés sur se papiers, faire biffer la protestation, et à le faire conduire au Temple. Les huit curés doivent être sur-le-champ arrêtés, et conduits sous bonne garde en Italie.

Tous les agents qui se disent chargés de commissions par les munitionnaires de la guerre et de la marine doivent être arrêtés, parce qu'il leur a été fourni une assez grande quantité de grains; ainsi, ces agents sont des accapareurs et des hommes qui cherchent à attiser la malveillance du neuelle contre le Gouvernement.

Je ne crois pas qu'il y ait rien à dire au général Ney; il a reçu des ministres de la guerre et des relations extérieures des instructions assez détaillées pour que sa situation actuelle s'y trouve comprise.

Le vous envoie un rapport du Morhiban. Je vous prie de faire venir le citoyen Vanlerberghe et de lui demander pourquoi il fait acheter dans ces malheureux départements, où la récolte a été mauvaise, pendant que nous avons tant de blé sur les côles et à un prix si modique. Je vous prie de lui dire que je ne prétends pas qu'il achète dans ces départements; qu'il lui a été fourni assez de blés.

BONAPARTE.

Comm. par M. le duc de Cambacéels (En minute sux Arch. de l'Emp.)

6496.

AU CONSUL CAMBACÉRÈS.

Bosen, 11 brunstire en 21 (2 novembre 1801).

Fai reçu votre lettre, Citoyen Consul. Il faut, à quelque prix que ce soit, faire arrêter le chevalier de Coigny, et le garder au Temple sous bonne et sûre garde.

Depnis trois jours que je suis à Rouen, je n'ai cessé de parcourir les différentes positions de la ville et de visiter les manufactures. L'ai lieu d'être extrêmement satisfait de tout ce que je vois ici.

J'ai assisté hier à une fête que m'a donnée la ville. La société était trèsbelle et très-nombreuse.

### CORRESPONDANCE DE NAPOLÉON I". - AN XI (1802).

Passisterai demain au soir à une fête du commerce. Le matin j'irai à Elbeuf, pour γ voir les fabriques.

Faurai parade, jeudi, à Rouen. Je verrai la halle vendredi, jour de marché, où elle est très-curieuse à voir.

Je partirai immédiatement pour le Havre, où je serai samedi ou dimanche.

Je reviendrai par Dieppe et Beauvais, où je coucherai. Je désire que vous en préveniez le préfet, et que vous y envoyiez un piquet de 50 chasseurs et de 50 grenadiers à cheval.

Je resterai trois jours au Havre et un jour à Dieppe. Je ne prévois pas être à Paris avant le 20 du mois.

BONAPARTE.

Comm. par M. Se duc de Cambacéris (En misetr sus Arch. de l'Emp.)

168

6407.

#### AU CITOYEN JOSEPH BONAPARTE.

Bouen, 11 brumaire an 11 (2 novembre 1802).

Faites mes compliments à M= Joseph. Elle fait de si belles filles, que l'on peut se consoler de ce qu'elle ne vous a pas donné un beau garcon.

Je suis aussi content de Rouen que de Lyon. Cette ville me donne des preuves d'attachement qui me touchent.

Tout ici est consolant et beau à voir, et j'aime vraiment cette belle, bonne Normandie. C'est la véritable France.

Je vous prie de croire que rien ne peut altérer mon attachement et mon amitié pour vous, pour votre épouse et pour tout ce qui vous touche.

BONAPARTE.

Comm. par M. Guibourg, maire de Senlis

#### 6408

### A L'ARCHEVÊQUE DE LYON.

Boson, a a Brumaire an 21 (a novembre a 800).

Monsieur l'Archevêque de Lyon, je suis arrivé depuis trois jours à

Rouen; j'ai été extrémement satisfait du peuple de ce département, et j'ai lieu de l'être de l'esprit du clergé, et spécialement de l'archevêque.

Il est temps que vous partiez, sans tarder davantage, pour votre dioches; que vous y menieu un train de maison décent, mais sans luue, vous proportionant au train des maisons les plus considérables de Lyon, du préféte et du général commandant la division. Vous devez apir avec destirité, mais réellement placer le plus de constitutionnels possible, et bien vous assurer ce parti. Vous ne devez point vous dissimuler que cette question de constitutionnels et de non-constitutionnels est, parmi le grand nombre de prêtiese, une question religieuse, mais n'est, dans les shefs, qu'une question politique. Vous devez unir à cela un grand respect et une grande considération pour le Pape, pour les vertus et pour l'opinion, comme autorifé, de l'archévique de Paris.

Je désire que vous m'envoyiez votre nandement avant de le publier et de le faire imprimer. Enfin vous me déplairiez infiniment et feriez un grand mal à l'Élat, si vous choquiez les constitutionnels. J'aime encore mieux que quelque forcené s'éloigne de vous que de voir les constitutionnels s'en séparez.

Nouhlier pas que, sur le théâtre où vous allet être placé, vous serezfobjet de lous les regards. Avec une grande sérvéité de mœurs, une grande tenue, et soyez tout entier aux devoirs de votre place. Affectez de ne point vous mêter de politique; si on vous présente des pétitions pour moi, ditse que votre ministère est la religion. Ve vous livrez point trop à votre zêle ardent, même pour l'administration des hospices et pour les nœuvres.

Votre premier soin, le soin qui vous occupera plusieurs mois, c'est d'administrer les sacrements à votre diocèse, de concilier vos prêtres, de les connaître et d'organiser votre église. Lyon a été un grand centre de travail, et il y a un grand nombre de prêtres qui étaient voués à un parti ennemi de l'Elats; n'employer pas ceut-là e, si vous croyies devoir en employer quelques-uns, faites-moi connaître votre travail, et je les éloignerai, de ma propre volonté. Enfin, dans la position déliente où vous étes, ne pas faire asset est un grand inconvénient peut-être; mais faire

trop est le plus grand de tous les maux. Méfiez-vous de la vivacité de votre caractère, et de votre promptitude à prendre un parti et à vous avancer.

L'évêque de Chambéry n'avait point les talents nécessaires. J'aimerais assez que votre première démarche fût de prendre par la main un de ceux qui ont le plus de consistance dans le parti réfractaire, sans être cependant trop exagéré, et un de ceux qui ont le plus de consistance dans le parti constitutionel, de les bénir et de les embrsser à la fois, ce les le parti constitutionel, de les bénir et de les embrsser à la fois, ce les utilisant que l'union et la frateraité sont la base fondamentale de la religion. Quelque chose de saillant en ce gearre serait d'un bon résultat pour la religion et un bien pour l'État.

Quant aux hâbleurs qui vous diront que les constitutionnels se sépareront des non-constitutionnels, répondez que ce qui est de votre mistère a est pas du leur, et que toute démarche et tout sentiment que produrisit forgueil serait un péché que vous devrat réprouver; que vouloir humilier son voinin, c'est se ressouvenir qu'il a été ennemi, et que, dès lors, c'est voier le premier principe de la loi. Les archeviques et les érèques d'aujourbluin es sont pas les archeviques et les éviques de 1983; ce sont ceux qui approchent le plus de la primitive Égites. Vous aver asser de science, et vous connaisses asses la doctirne et les maximes de notre religion pour puiser des règles de conduite et des maximes dans la religion mene, sans parler du bien de l'État.

Pénétrez-vous bien de ce que je vous exprime dans cette lettre. C'est la manière de faire le bien de la religion et de l'État, de s'attirer l'estime et la confiance de tous les partis, et de m'être agréable.

Le Pape m'a fait connaître que vous alliez être incessamment promu au cardinalat.

Archives de l'Eurgire

BONAPARTE.

arcaives de l'Euspire.

6409

NOTE POUR LE MINISTRE DES FINANCES.

Reum, 11 brumsite an 21 (2 novembre 1802).

Je verrais avec peine que le château de Laeken fût démoli; je préfé-

rerais le faire acheter 500,000 francs par le domaine. Je désire que le ministre des finances prenne, en conséquence, des mesures.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire

### 6410.

# AU CITOYEN TALLEYRAND,

Rouen, 11 brumaire an 21 (2 novembre 1802).

Je reçois, Citoyen Ministre, vos lettres des 9 et 10 brumaire.

Le roi de l'île de Sardaigne ne se résoudra pas à aller dans son île, par répugnance de localité. Je ne serais pas éloigné de conclure avec lui un traité portant :

1º Qu'il cède et renonce, pour lui et ses successeurs, au Piémont, et qu'il reconnaît le peuple français légitime possesseur et souverain de ce pays;

2º Que, de notre côté, nous nous engagerions à payer, sa vie durant, la pension au roi de Sardaigue qui vient d'abdiquer, et 500,000 francs au nouveau roi, payables pour lui et même pour ses enfants, leur vie durant:

3° Que nous leur garantirions la propriété et souveraineté de l'île de Sardaigne, et lui donnerions en toute souveraineté et propriété Piombino, Orbitello avec un arrondissement, formant en tout au plus 50,000 âmes, et où il y eût une ville et un palais pour sa résidence.

Cette possession porterait le titre de duché de Piombino, ou de la principale ville qui serait dans son arrondissement.

Etant ici en l'air, sans carte, sans renseignements, je ne puis désigner la limite de l'arrodissement quo npourrait lui donner; mais causseen indirectement avec Marescalchi ou avec le ministre de Toscane, sans qu'îls s'en doutent (ces individus conanissent toutes les villes et positions de la Toscane), et envoyez-moi un rapport avec une carte. Vous senter qu'il nous serait facile, en cédant le duché de Parme au roi de Toscane, d'Oblenir la réfuccession de ce district. . .

Je vous ferai connaître définitivement le parti qui me paraîtra le plus utile, et la manière dont je pense que cette négociation pourrait être conduite.

La lettre du régent de Portugal m'a paru moitié dilatoire, moitié satisfaisante, et peut-être, comme vous le pensez, l'un et l'autre à la fois. Je suppose que vous en avez recu la copie; ainsi je ne juge pas convenable de vous l'envoyer. Voyez M, de Souza; dites-lui qu'il expédie un courrier à sa cour; qu'il dise que j'ai reçu la lettre du régent, que je ne puis me désister de mes prétentions; que le moyen que demande le régent de Portugal est simple; que moi, je laisserai l'affaire du ministre en Portugal dans la situation où elle se trouve, sans le renvoyer à Lisbonne et le laissant quelque temps en disgrâce; que lui, sans rien dire des motifs, nomme un autre ministre, mais ôte Almeida et ce misérable douanier; que, de mon côté, je nommerai un autre ministre à Lisbonne; et sans que l'Europe se doute de rien, sans que cela ait fait aucun bruit, cette affaire se trouvera terminée; qu'il est impossible que le Portugal retrouve en Europe crédit, puissance, si le ministre actuel reste, puisqu'il est évident qu'il nous a manqué et qu'il est entièrement dévoué à nos ennemis.

BONAPARTE

Archives des affaires étrangères (En nizote sur Arch. de l'Emp.)

6411.

PAROLES DU PREMIER CONSUL EN VISITANT LES MANUFACTURES D'ELREUE.

Elbeuf, 18 brumaire an 11 (3 nevembre 1801)

Cette ville est une ruche où, heureusement, il n'existe pas de frelons. Les magistrats sont heureux d'avoir à gouverner des hommes laborieux; le travail assure à la fois le repos de la société et le bonheur de l'individu.

Extreit da Moniteur

#### 6412.

#### AU CONSUL CAMBACÉRÈS.

Rosen, 12 bramsire so 11 (3 nevember 1802).

J'ai recu, Citoven Consul, votre lettre du 11 brumaire.

l'ai vitté hier différentes manufactures de Rosen. Ce matin, à buit heures, je suis parti pour Elheuf pour visiter cette ville, qui ne forme qu'une seule manufacture. Le l'ai trouvée dans le meilleur état. Sa propérité est aceruse d'un tiers depuis 1788. Il y a dans tout ce département un attachement au Gouvernement, franc et dégagée de toule autre pense. On y retrouve les avantages de ce système de 1780 qui avait armé la nation entière et l'avait réunie dans le même mouvement. Depuis le négociant ou le fabricant le plus riche, et qui, pendant la révolution, ont en le plus la réputation d'aristocratie, jusqu'au dernier homme du peuple, ils sont tous réunis.

Les nouveaux amnistiés y vivent tranquilles et sans considération.

On envoie à Maret directement des notes pour le Moniteur.

BONAPARTE.

Cotton: par M. le duc de Cambacérés. (En minute sus Arch. de l'Emp.)

#### 6413.

AU CONSUL CAMBACÉRÈS.

Bouse, 13 bruznire 20 21 (6 vorembre 1801).

Je reçois, Citoyen Consul, vos deux lettres du 12 brumaire.

Je ne verrais pas grand inconvénient à ce que vous sassiez arrêter le nommé Giguet, imprimeur, s'il y a la moindre probabilité qu'il ait reçu de l'argent de l'étranger pour imprimer des libelles.

Faites faire une nouvelle perquisition pour arrêter le chevalier de Coigny. Nous avons besoin d'un exemple, il faut le donner.

J'ai assisté hier au soir à une fête que m'a donnée le commerce, qui a consisté en une comédie de société et un bal.

. .

### tt4 CORRESPONDANCE DE NAPOLÉON 1º. — AN Xt (1802).

Je monte à cheval pour passer la parade. Le soleil vient de se lever et le temps est superbe.

BONAPARTE.

A dix beures du soir.

J'ai passé la parade, qui a été fort belle. J'ai été fort content de la tenue des troupes. L'affluence était immense. Le ministre de la marine est parti ce soir. Demain, à six heures du matin, je pars pour le Havre.

Comm. par M. le duc de Cambacérès. (En minute sus Arch. de l'Emp.)

6414.

### AU CITOYEN TALLEYRAND,

MINISTRE DES RELATIONS EXTÉRIEURES.

Bosen, 13 brusssire an 11 (4 novembre 180

Vous devez, Citoyen Ministre, faire connaître au citoyen Otto ainsi qu'au général Andréossy:

1º Que l'état du continent tel qu'il était alors, et rien que cet état, ne porterait aucun préjudice à l'état actuel, puisqu'à l'époque de la signature du traité d'Amiens et un mois après nous avions en Suisse 10,00 hommes, en Pénnont 30,000 hommes, et dans la République italienne près de 10,000 hommes; que, par conséquent, en demandant l'état et qu'il était à la paix d'Amiens, ils ne peuvent pas se plaindre de l'état d'aujourd'hui;

a° Que, le roi d'Angleterre n'ayant voulu reconnaître ni la République italienne, ni la République ligurienne, ni la République helvétique, l'état du continent ne pouvait être garanti par l'Angleterre, puisqu'elle ne le reconnaissait pas;

3° Que le traité d'Amiens n'en parle d'aucune manière, et des lors l'Angleterre n'a rien à demander en bon droit;

4° Que, d'un autre côté, nous avons aussi à demander l'état des Indes tel qu'il était à l'époque du traité; et cependant il s'y est opéré de grands changements;

5° Qu'il est vrai que l'état des négociations d'Allemagne, où le nom même du roi d'Angleterre ne se trouvait pas cité, était fait pour irriter la nation; mais que ce n'est pas la faute du Gouvernement français, mais celle du Gouvernement anglais;

- 6º Que l'esprit d'irritation constante qu'entretiennent les journaux, las protection accordé sux brigados, aux évéques rebelles, aux Bounch. l'argent qu'on continue à donner aux émigrés, ne peuvent que nou maintenir dans la plus grande mélance; qu'on a doit donc s'attendre à aucune confidence, à aucun concert intime, tant que l'on n'aura pas pris un parti qui fisse cesser l'état de disposition hostile du Gouvernement anglais contre le Gouvernement français;
- 7° Que, si même notre commerce réciproque se trouve sans concert, on doit encore l'attribuer à la même cause, qui empêche de compier sur rien de stable de la part d'une nation d'où il ne revient que des accents de fureur, des provocations à la mort, des trames, des complots;
- 8º Que, quant à la Suisse, nous ne souffrirons pas que l'Angleterre s'en méle, parce qu'elle ne s'en occuperait que pour y semer le désordre; ce serait un nouveau Jersey d'où l'on fomenterait des troubles contre la France.

### BONAPARTE.

Je pars demain à six heures pour le Havre. Il est difficile d'être plus satisfait que je le suis de tout ce pays-ci.

Archives des affaires étrangères. (En minute sus Arch, de l'Emp.)

6415.

#### AU CONSUL CAMBACÉRÉS.

Le Haure,  $\pm 5$  bromaire an  $\pm\epsilon$  (6 novembre  $\pm 800$  ).

Le suis parti de Rouen, Citoyen Consul, vendredi à six heures du matin. Je me suis arrêté à Caudebec, à Yvetot et à Bolhec. Je suis arrivé au Havre à six heures du soir. Jui fait ma route au milieu d'une population immense, obligé de n'arrêter à chaque pas. Il est difficile de se fairune idée de tous les sentiments que j'ai recueillis sur mon passage. Das tous les villages, à la porte des églises, les prêtres, te dais dehors, entourés d'une grande foule, chantaient des cautiques et jetaient de l'encens. L'illumination du Harre était extrêmement recherchée. l'ai passé la journée d'aujourd'hui à visiter cette ville et ce port inféresants. Demain, je visiterai l'intérieur des bassins. Lundi, je visiterai la garnison. On doit ce jour-là lancer un petit bâtiment. Mardi j'irai à Honfleur, et mercredi je partirai jour Dieppe. Mon voyage, comme vous voyer, est retardé de quelques jours; mais il m'est difficie de faire autrement.

BOXABARTE

Comm. par M. le duc de Cambacérés (En minute sex Arch. de l'Eug.)

### 6416. AU CONSUL CAMBACÉRÈS.

Dieppe, 19 bennaire an 11 (10 novembre 1801).

J'ai regu, Citoyen Consul, vos lettres des 16 et 17. Il faut faire ouvrir toutes les lettres dont était porteur M. de Stainville, en se fondant sur ce principe, qu'il a été à la solde des Anglais, qu'il a porté les armes contre la République, et que des renseignements de Londres, qui ne m'ont jamais trompé, m'ont appris qu'il avait été à Londres pour se faire payer d'une pension que lui font les Anglais.

Vous avez parfaitement fait de faire éloigner la seconde représentation de Molère ches Nison. Il faut tancer le chef du bureau des théâtres pour n'avoir pas senti qu'une phrase comme celle-là pouvait donner lieu à quelque scandale.

Je ne vois pas d'inconvénient à ce que vous nommiez qui vous jugerez le plus digne, soit pour le tribunal de Trèves, soit pour la judicature vacante.

Je suis arrivé à Dieppe hier à six heures et demie du soir. La ville était illuminée avec un goût tout particulier; mais je me trouve logé, par vanité de petite ville, dans une très-mauvaise maison, où toutes les cheminées fument.

J'ai traversé Fécamp, Saint-Valery. La route du Havre à Dieppe étant une route de traverse, les voitures ont dû souvent marcher au pas, ce qui a mis les habitants des villages environnants à même de me suivre sur tout mon passage, et souvent nous avons lié conversation ensemble.

117

Tout ce que j'ai vu, soit dans ce pays, soit dans l'esprit du peuple, m'a paru extrèmement satisfaisant.

BOXAPARTE.

Comm. par M. le duc de Cambaoirès (En minute ses Arch. de l'Emp.)

6517.

### AU CONSUL CAMBACÉRÈS.

Dieppe, so becausie au 21 (11 novembre 1802).

Je reçois, Citoyen Consul, votre lettre du 19. Je crois que vous avez mal fait de relâcher M. de Stainville; c'est un acte de faiblesse.

Je ne conçois rien à la conduite de Portalis. J'avais ordonné, non un fois, mais dix fois, que les évêques ne déplaceraient aucun curé provisoirement, et cependant on fait toujours le contraire. Si, cependant. Portalis en a donné l'ordre, les préfets et les évêques doivent être coupables, et il trouve toujours leur conduite toute simple.

Une secte orgueilleuse et implacable a voulu veter les constitutionnels : ils se sont défendus, et le peuple les a soutenus. Écriver au grand juge que je désire qu'on ne fasse aucune poursuite, ni contre les constitutionnels, ni contre le peuple de Carcassonne. Mon intention est que, dans ce diocèse plus que dans aucun autre, il y ait heaucoup de constitutionnels.

En général, même dans le diocèse de Rouse, ils ont été trop absondonnés, et, quoique je ne puisse me plaindre des choix in de Rouse, ni du Havre, ni de Fécamp, ni de Dieppe, il est vrai, cepcadant, que même l'archevêque de Rousen les tient trop à l'écart. Je désire que vous fassies éclaireis s'il est vrai que le cardinal Caprara ait imposé une déclaration aux constitutionnels, celle de rentrer dans le sein de l'Église » il paraît cotrait bien extraordinaire que Portalis ne nat irie su. Enfin il paraît covenable que Portalis et le grand juge prennent des renseignements avant d'approuver l'organisation des diocèses.

BONAPARTE

Comm. par M. le duc de Camhacérés. (En missie ses Arch. de l'Emp.)

### 6418.

### AU CONSUL CAMBACÉRÈS.

Dieppe, so bromaire as at (11 povembre 1801).

l'ai des renseignements très-précis, Citoyen Consul, sur l'abhé David. Si cet individu n'a pu être arrêté au départ, il sera très-urgent de ne rien ébruiter, afin de le saisir au retour avec tous ses papiers. C'est un des agents les plus actifs de Pichegru.

Je suis de retour d'une visite que je viens de faire au Tréport. Demain, avant le jour, je me mettrai en route pour Gisors. Je serai à Paris, au plus tard, samedi au soir.

BOXAPARTE.

Comm. par M. Je duc de Cambacieis (En mieste aux Arch. de l'Emp.)

### 6419.

## AU CITOYEN PORTALIS,

Disppe, 20 brumaire an 11 (11 novembre 1805).

Le n'ai pu être que vivement alligé, Citoyen Conseiller d'étal, des troubles qui viennent d'avoir lieu à Carcassonne et de la mauvaise conduite que tiennent certains évêques. Vous n'avez donc pas prévenu les préfets que je n'entendais pas qu'il y edt aucun changement provisoire? Si vous en avez donné l'ordre, comment ne me proposezvous pas la destitution des préfets qui contreviennent à des instructions aussi positives?

Je désire que vous me prépariez un rapport sur cet objet, à mon arrivée.

le ne comprends pas non plus comment le cardinal Caprara a pu imposer une nouvelle déclaration aux prêtres constitutionnels, en exigenant d'eux la formule de rentrer dans le sein de l'Église. Vous trouverez cijoint le rapport du chef de légion de gendarmerie sur cet objet, le désarque vous ayex sur cet objet une explication avec le cardinal Caprara.

Dans ce diocèse-ci même, je suis à m'apercevoir qu'on désire plus de

ils ont la majorité de l'opinion.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire.

6420.

A L'ARCHEVÈQUE DE LYON.

Dieppe, so brumaire an x (11 novembre 1802).

Monsieur l'Archevéque de Lyon, je continue à penser que votre présence dans votre diocèse ent focessier. Je vois aver peine, dans la lettre que vous m'avez communiquée, que vous écrasez les constitutionnels; vous ne les traitez pas de la même manière que les anti-constitutionnels. Cependant, les uns sont bien plus vos amis et ceux de l'état qu'une partie des autres. Votre lettre au chef des anti-constitutionnels est de l'huile sur le feit; vous rendrez plus exigenat des gens qui parissent l'être déjà trop.

Il est évident que les hommes qui sont de retour de Paris ont mal agi avec les constitutionnels, en se vantant, avec si peu de dextérité et tant d'orgueil, qu'ils s'étaient rétractés. Je vois donc avec peine que voirre conduite n'est pas propre à ramener la tranquillité, et que vous ne faites que donner de l'orgueil à des hommes qui en out trap.

Le parti extrème des réfractaires est votre ennemi; par cette conduite, les constitutionnels seront vos ennemis; votre conduite sera donc faible et vacillanto, et n'aura pas ce caractère qui doit vous faire estimer.

Le regarde votre lettre au chef des anti-constitutionnels comme un compte rendo d'un subordonné à un supérieur, tandis que cela ne le regarde pas. Vous ne faites point là la figure d'un archevêque; vous faites la figure d'un curé envers un grand vicaire. Vous ne devez jamais entrer dans ces discusions avec vo subordonnés. Cest être ennemi du repos de l'Église et de l'état que vouloir, par satisfaction de son orgueil, écraser un parti et triomphè ne d'un ja pas de sujet de triomphe. Le concordat n'est le triomphe d'aucun parti, mais la conciliation de tous.

Ne vous laissez pas environner par des hommes qui, ayant été subordonnés toute leur vie, en ont nécessairement l'empreinte et le caractère.

Ce qui s'est passé entre vous et tel pénitent ne regarde pas vos subordonnés, et, quand vous blamez un parti, vous devez surtout avoir attention de ne pas le faire connaître à l'autre, et, au contraire, par cette réserve, vous acquerrez l'estime et la confiance de tous les partis, et vous gouvernerez votre diocèse. Votre conduite, portant le caractère de la faiblesse, n'aura pas cette réunion unanime de tous les suffrages, qui ne va pas sans l'estime de caractère et de réserve. Quant à quelques réfractaires exagérés, dès qu'ils seront connus, je les ferai enlever. Méfiez-vous beaucoup des sulpiciens, je vous le repète : ces hommes ne sont attachés ni à l'état, ni à la religion; ce sont des intrigants.

BONAPARTS.

techises de l'Empire.

6421.

### AU CITOYEN TALLEYBAND, MINISTRE DES RELATIONS EXTÉRIECRES

Dieppe, so brumsire as 11 (11 nevembre 1804).

Je vous envoie, Citoven Ministre, les pièces relatives aux affaires de Suisse. Je vois avec peine que l'on n'ait pas adopté la mesure que j'avais prescrite, de déclarer une vingtaine d'individus comme ne devant plus être employés. Si le général Ney trouve des difficultés à faire faire cette opération par le sénat, il faut qu'il envoie les noms des vingt individus qui passent pour ennemis déclarés de la France, et les fasse arrêter comme otages,

BONAPARTE.

Archives des affaires étrangère (En minute suy Arch. de l'Emp.)

6522. AU CITOYEN TALLEYRAND.

Dieppe, so brumaire au sa (11 novembre 1849)

Les instructions, Citoyeu Ministre, que vous avez données au général Beurnonville ne me paraissent pas suffisantes. Il faut encore passer un office à M. d'Azara, pour lui faire connaître que la conduite du ministère de Madrid, qui fait tout ce qu'il pent pour nous nuire et nous déplaire, ne s'accorde pas avec les sentiments du roi et avec ce que j'ai le droit d'attendre de l'Espagne.

BONAPARTE.

Archives des affaires étrangères

6423.

AU CITOYEN PORTALIS.

CONSCILLER D'ÉTAT, CHANGÉ DE TOUTES LES AFFAIRES CONCERNANT LES CULTES

Dieppe, as brumaire as si (18 novembre 1801).

Je vous prie, Citioyen Conseiller d'état, d'écrire une circulaire aux préfiets dans les arrondissements dequeles les diocèses ne sont pas encore définitivement organisés, pour leur faire connaître que mon intention est que tous les constitutionnels qui ont de bonnes meurs scient traités flororblement, et que, dans les observations qu'ils feront sur le travail des évêques, ils fassent connaître les hommes qu'on aurait pu placer, et que l'esprit de parti surait pu fológner.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire.

6424.

DÉCISION.

Paris, a3 bransire as 31 (16 acrembre 1801).

Demande d'une indemnité adressée au Premier Consul par le citoyen Pindray, officier de la 55° demi-brigade, pour la perte de ses biens vendus au prefit de la République pendant qu'il était à l'armée. Le ministre des finances se fera faire un rapport sur l'affaire, pour reconnaître si, lorsque les biens ont été vendus, c'est sur le chef de l'officier, ou si ce n'est pas sous le nom d'un père, frère, allié.

Si les biens étaient sur le chcf de cet officier, il ne reste plus qu'à savoir si l'officier a été au corps sans interruption depuis la loi sur les émigrés.

1 Date présumée.

7116.

16

Le ministre écrira au ministre de la guerre pour demander l'extrait des contrôles où cet officier aurait été compris, année par année, depuis 1790.

Six individus du corps, du grade d'officier ou de sergent, se rendront au greffe du tribunal. Le commissaire du Gouvernement, après avoir exigé le serment de dire la vérité, leur demandera la déclaration qu'ils ont vécu et servi avec l'officier dont il s'agit. Il renouvellera cette interpellation pour chacune des années qui se sont écoulées depuis 1791.

BONAPARTE.

Archives des finances

### 6425.

### CIRCULAIRE AUX MINISTRES.

Paris, s4 brumaire au 11 (15 novembre 1801).

Le Premier Consul rappelle aux ministres les dispositions de l'arrêté du 18 fructidor an vui; il désire qu'ils se conforment d'une manière invariable aux rèples établies dans cet arrêté, et d'après lesquelles chaque ministre, ayant un crédit ouvert pour le mois courant par un arrêté pris dans les derniers jours du mois précédent, doit eugédier, dans les dix premiers jours du mois auquet s'applique son crédit, toutes les ordonnances pour les besoins de son service. Le ministre du trêsor public ne peut faire renter dans la répartition qu'il présente à l'approbation des Consuls, au conseil général du 15, aucune dépense dont l'ordonnance ne soit portée dans le bordereus qui lui ura été adressé par le ministre créonnanteur avant le 10 de chaque mois. La répartition ayant été

Au conseil général des finances du 16 de chaque mois, le ministre du trésor public présentera les bordereaux des ordonnances qui lui auront déadressées par chaque ministre. Ces bordereaux contiendroat les noms des individus à qui les ordonnances seront destinées, le montant de Tordonnance, et l'espée du service pour lequel chaque ordonnance sera délivré-

Archires de la morine.

#### 6426.

### AU CITOYEN REGNIER.

GRAND JEGE, MINISTRE DE LA JESTICE

Saint-Cloud, 46 brutpaire on 21 (17 novembre 1804).

Gitoren, le Premier Consul désire que vous proposies un règlement portant pour disposition principale que, lorsqu'un tribunal d'appel aura casé une sentence d'un tribunal de première instance, le jugement du tribunal d'appel sera notifié au greffe du tribunal de première instance dont la sentence aura été réformée.

Par ordre du Premier Consul.

Archives de l'Empire.

### 6427.

### AU CITOYEN BIGOT DE PRÉAMENEU, PRÉSIDENT DE LA SECTION DES FINANCES AU CONSEIL D'ÉTAT.

Saint-Cloud, s6 brumaire su 11 (17 novembre 1805).

Le Premier Consul pense, Citoyen, que votre législation sur les douanes est insuffisante dans les peines et la procédure :

Dans les peines, en ce qu'un homme qui fait la contrebande ne court pas la chance d'une peine infamante, dans ce sens que, si le prévenu est

.

riche, il trouve moyen de s'échapper sans demeurer quelque temps aux fers; on ne lui suppose aucune flétrissure;

Dans la procédure, en ce que l'esprit des jurés en général attache peu d'intérêt aux douanes; que, communément, ils sont pris dans les villes qui croient devoir à la contrebande leur principal moyen de prospérité.

Le Premier Consul désire que vous fassiez connaître dans un rapport l'ancienne législation française, celle de l'Angleterre, et celle qu'il conviendrait d'adopter.

Par ordre du Premier Consul

trebires de l'Empire.

6428.

NOTE.

Saint-Cloud, 66 bromsire as 31 (17 novembre 1802).

L'opinion du Premier Consul est que le trésor public est en retard des traites de coupes de bois de l'an 1x, au moins pour quatre millions;

Qu'au 1" brumaire, sur le quartier de germinal et celui de messidor an x, il restait à effectuer au moins la moitié des rentrées.

Personne ne porte plainte, parce que les receveurs remboursent à échéance et que l'intérêt du particulier est satisfait.

Le trésor public ne s'aperçoit de rien, parce que le résultat n'est autre qu'une diminution de recettes en hons à vue.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire

6499

AU CITOYEN TALLEYRAND, MINISTRE DES RELATIONS EXTÉRIFERES.

Saint-Cloud, a6 brumaire an as (17 novembre 1803).

Je vous prie, Gitoyen Ministre, de faire passer à la cour de Madrid, à la cour de Florence et à la cour de Naples, des notes officielles pour demander qu'il ne soit souffert dans ces états aucun cordon ni croix tenant aux anciens ordres de France. Vous aurez une conférence avec N. de Lucchesini; vous lui ferez sentir que, dans plusieurs cours de l'Europe, on ne souffre plas que l'on porte des ordres qui vériablement sont un outrage à la France; qu'aujourd'hui, à Varsouie et dans toutes les parties de la Prusse, et même à Berlin, des émigrés portent des croix et des cordons; que nous déstrenons que le vois de Prusse, de son propre mouvement, donnât cette preuve d'attachement à la République, en ordonnant que, sous quelque prétexte que ce soit, aucun individu ne pourra paraître avec des marques distinctives de l'ancienne cour.

Écrivez dans le même sens au citoyen Marcesalchi, en Ligurie, en Hollande, en Suisse, à Hambourg, à Francfort et dans les différentes villes d'Allemagne; car, nos ambassadeurs ne sachant pas quelle est l'opinion du Gouvernement sur cet objet, on laisse souvent subsister dans ces pays d'anciennes distinctions.

BOXAPARTE.

Archives des affaires étrangères. (En miente sex Arch. de l'Emp.)

### 6430. DÉCISION.

Saint-Cloud, 96 brunnier an 21 (17 novembre 1809).

On propose aux. Consuls de décider que les conscrits supplémentaires seront constamment à la disposition du ministre de la guerre, soit pour compléter les contingents, soit pour recruier les copes appulyeds dans les colonies, ou recevoir telle natre destination qu'il jugera couvenable. On fait observer que cette mesure, qui ne saussii être trop tôt annoncée, paraît la seule qui puise détermince les conscrits à le présenter.

Tout individu qui ne s'est pas présenté à la commune pour obéir à la loi sera sur-le-champ arrèté, à la diligence de la gendarmerie et des officiers en recrutement, et envoyé au corps.

Faire de cette disposition une lettre aux préfets, pour leur faire connaître que, dans les villes où il y aurait eu un trop grand nombre d'individus non présentés, ils peuvent commencer le travail.

Au 1er nivôse, tous les supplé-

ments seront envoyés aux armées, et les plus récalcitrants aux colonies. Communiquer au général Moncey pour mettre à l'ordre de la gendarmerie.

BONAPARTE.

Archives do l'Empi

#### 6431.

### NOTE POUR LE MINISTRE DE LA GUERRE.

Saint-Cloud, s6 brunsaire an st (17 novembre 1808).

Le Premier Consul ayant ordonné, dans son voyage, de faire conduire au Val-le-Grâce plusieurs militaires très-blessés, le ministre de la guerre est invité à ordonner que l'on épuise, pour les guérir, tous les moyens et toutes les ressources de l'art.

Per ordre du Premier Consul

Archives de l'Empire.

### 6432.

AU CITOYEN PORTALIS,
CONSEILLER D'ÉTAT, CHARGÉ DE TOUTES LES AFFAIRES CONCERNANT LES CULTES.

Saint-Cloud, a6 brumaire an at (17 novembre 1802).

Je vous prie, Citoyen Conseiller d'état, de faire donner 20,000 francs à l'évêque de Vannes', dont 10,000 francs pour servir à l'ameublement particulier du palais épiscopal qui doit lui servir de logement, et 10,000 francs pour être distribués en gratifications aux ecclésiastiques de son diocèse dont il servit le plus satisfait.

Témoignez-lui la satisfaction que j'ai de ses services et de sa conduite, et dites-lui que je compte toujours sur son activité et son zèle pour continuer dans les mêmes principes et éclairer ce bon peuple; que, s'il arrivait que, pour des courses multipliées ou des tournées nécessaires dans

De Pansemont

son diocèse, il ett besoin d'argent, je vous ai donné l'ordre de tenir à sa disposition jusqu'à concurrence de 50,000 francs, qu'il pourra successivement demander, tant pour lui que pour des aumônes à faire, soit aux malheureux, en choisissant ceux qui sont le plus attachés au Gouvernement.

Faites-lui sentir, en même temps, qu'il est inutile de donner aucune publicité à cette mesure.

Archives de l'Empire,

BONAPARTE.

### 6433.

### a L'ÉVÈQUE D'ORLÉANS.

Saint-Cloud, 26 brumsire an 21 (17 novembre 1802).

Monsieur l'Évêque d'Orléans, l'ordre est donné pour que le couvent des Garmes, à Vannes, soit destiné au logement de l'évêque, et j'ai donné au citoyen Portalis l'ordre de payer à cet évêque 10,000 francs, pour qu'il puisse se procurer tout ce qui pourrait lui manquer.

Je vois avec plaisir l'activité que vous avez mise à concilier les intérêts d'une classe d'homnies nombreuse; ce qui est à la fois un service rendu à l'État et à la religion.

BONAPARTE.

Archives de l'Empére.

6434.

ARRÊTÉ.

Paris, s7 brumsire sa 11 (18 novembre 180a).

ABTICLE 1". La cathédrale de la ville d'Alexandrie, qui encombre la place d'armes, sera démolie. Les matériaux seront employés aux fortifi-

Ant. 2. Les ministres de l'intérieur, des finances, et de la guerre sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire.

cations.

Organia, Goregle

#### 6495

### AU CITOYEN LACUÉE,

AIDE DE CAMP DE PREMIER CONSEL.

Saint-Cloud, a7 brumaire an 11 (18 novembre 1801).

Vous trouveræ ci-joint deux états des employés des douanes et de employés forstiers. Je désirerais deux choses : "que l'on plut firir faire des revues, soit en totalité, soit en partie, pour être sûr que nous ne sommes pas trompés sur le nombre d'hommes existant; s' un projet qui donnait une organisation uniforme à tous es individus, en leur donnant un habillement et armement qui les mit à même, en ces dévénement, de prêter secours et main-forte à la gendarmerie.

BONAPARTE

Archives de l'Empire

### 6436.

ARRÈTÉ.

Seint-Cloud, 27 brumaire an 11 (18 novembre 1801).

ARTICLE 1". Les curés des villes dont les maires sont nommés par le

Premier Consul sont curés de première classe. Arr. 2. Chaque année, le Premier Consul, sur la demande des évêquesfera passer de la seconde à la première classe les curés qui se seront distingués par leur zèle, leur piété et les vertus de leur état.

Ant. 3. Les traitements ecclésiastiques seront pavés par trimestre.

Le premier jour de chaque trimestre, le conseiller d'état chargé des affaires des cultes remettra l'état des curés qui existaient le premier jour du trimestre précédent.

Cet état présentera le montant de leur traitement et celui de la pension dont ils jouissent, et dont il sera fait déduction sur leur traitement.

Cette déduction n'aura lieu qu'à compter du 1<sup>er</sup> vendémiaire dernier. Les traitements des curés septuagénaires n'y seront pas assujettis.

Aur. 4. Le ministre du trésor public présentera les demandes de fonds

au conseil général des finances du 15, de manière que les fonds soient faits et qu'au jour de l'échéance de chaque trimestre le payeur des dépenses diverses de chaque département en effectue le payement.

Art. 5. Le payeur des dépenses diverses de chaque département soldera les traitements ecclésiastiques sur l'état dressé par l'évêque; le décompte en sera fait à la préfecture, et visé par le préfet.

Arr. 6. Chaque curé devra être porteur d'une lettre par laquelle le conseiller d'état chargé des affaires des cultes lui fera connaître que le Gouvernement a agréé sa nomination faite par l'évêque, et fixera l'époque de laquelle datera son traitement.

Авт. 7. Le trésorier du Gouvernement sera chargé du payement des traitements ecclésiastiques des diocèses de Paris, de Versailles et de Meaux.

ART. 8. Les ministres de l'intérieur et du trésor public et le conseiller d'état chargé des affaires des cultes sont chargés de l'exécution du préseut arrêté.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire.

### 6437.

### AU CITOYEN BARBÉ-MARBOIS,

MINISTRE DE TRÉSOR PUBLIC.

Saint-Cloud, 27 brumaire an 11 (15 novembre 1801).

Le citoyen Maret, Citoyen Ministre, vous enverra l'arrêté relatif au payement des curés.

Le citoyen Estève remettra au trésor public les 250,000 francs qui lui ont été versés pour vendémiaire an xi.

Pour l'an x, il ne sera pas exercé de retenue sur les pensions, de manière que vous pouvez faire solder sur-le-champ les 200 curés nommés dans l'an x. Le citoyen Portalis fera, dans la première semaine de frimaire, pour le trimestre, ce qu'il aurait dà faire dans la première semaine de vendémiaire, de manière que dans ce trimestre vous soyet en mesure de faire solder le première trimestre de l'an x à tout le monde.

Dans la semaine, avant dimanche, le citoyen Portalis peut vous remettre

17

la division de ces 200 curés en deux classes, savoir : ceux nommés par le Premier Consul, et les autres.

Gomme pour l'an 1, pour le solde de cette somme, il ne faudra pas 50,000 frants, il sera inutile de faire un fonds exprès pour cet objet, vu que le citoyen Estève a encore des fonds appartenant à l'an 1 pour le culte, et, quoique j'aie d'autres besoins; j'estime que, si ce qui reste d'au rel extrainents ne va qu'à 50, à 100,0 un même à 200,000 francs, vous pouvez les demander au citoyen Estève, sans être obligé de faire un nouveau fonds sur l'exercise de l'an 1.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire

#### 6438

### AU CITOYEN PORTALIS.

CONSCILLER D'ÉTAT, CHARGÉ DE TOUTES LES AFFAIRES CONCERNANT LES CULTES.

Saint-Cloud, 57 brumaire an 11 (18 novembre 1802).

Le citoyen Maret, Citoyen Conseiller d'état, vous remettra l'arrèté relatif au payement des curés.

Je désire que, dans la journée de samedi, vous remettiez au trésor public l'état des 200 curés nommés, divisés en deux classes : ceux des communes, nommés par le Premier Consul, et les autres.

Tous ceux nommés dans le trimestre de germinal seront payés à dater du 1" germinal; ceux nommés dans le quatrième trimestre le seront du 1" messidor.

Vous aurez soin de faire le travail général, au 5 vendémiaire, de tous les ecclésiastiques nommés, avec la pension dont ils jonissent. Vous me remettrez ce travail le 5 frimaire.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire

### 6439.

### ARRÈTÉ. Saint-Goul, 18 bromaire au 11 (10 novembre 1801)

Anticle 1". Il y aura un directeur général du musée central des Arts.

Arr. 2. Il aura sous sa direction immédiate le muséeum du Louve, le musée des mounments français, le musée spécial de l'École français à Versailles, les galeries des palais du Gouvernement, la monnaie des médialles, les ateliers de chalcographie, de gravures sur pierres fines et de mosaitque, enfin l'acquisition et le transport des objets d'art.

Ant. 3. Les membres du musée central des Arts cesseront leurs fonctions à dater du 1<sup>er</sup> frimaire prochain.

Ant. 4. Un architecte, un professeur d'antiquités, un commissaire expert, un garde des dessuns et de chalcographie, et un secrétaire, seront nommés et révoqués par le Gouvernement, sur la proposition faite par le directeur général au ministre de l'intérieur.

Ast, 5. Les membres de l'administration actuelle jouiront, à titre d'administrateurs honoraires et de gratification annuelle, de la moitié du traitement qui leur était accordé pour l'an xx. Ceux d'entre eux qui rempliront une des fonctions indiquées dans l'article prérédent recevront en entier leur traitement.

Ant. 6. Il sera assigné un logement au directeur général.

Ant. 7. Toutes les dépenses de traitements, entretien, réparations, acquisitions, transport d'objets d'art, seront ordonnancées par le ministre de l'intérieur.

Ant. 8. Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire.

### 6440. ABRÊTÉ.

Paris, s8 brumaire an si (19 nevembre 1801).

Antera 1º. Aussidi après la circonscription des paroisses et des succursales d'un diocèse, les préfets remettront, au ministre des finances et au conseiller d'état chargé de toutes les affaires concernant les cultes, un état des églisses et des presbytères qui ne se trouveçont pas employés dans cette circonscription.

Ant. 2. Les préfets ne pourront mettre en vente aucune des églises, aucun des presbytères non employés dans la circonscription des diocèses, qu'après avoir obtenu une décision du ministre des finances.

Ant. 3. Les ministres de l'intérieur et des finances sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire

#### 6441.

AU CITOYEN REGNAUD DE SAINT-JEAN D'ANGELY, PRÉSIDENT DE LA RECTION DE L'ANTÉRIERE AU CONSEIL D'ÉTAT.

Scint-Cleud, 58 brumaire an 11 (19 novembre 1801).

Le règlement, Citoyen, pour les opérations à faire dans le département de la Seine, en exécution du sénatus-consulte du 16 thermidor, n'a point été présenté. Le Premier Consul désire que vous en accélériez la rédaction et la discussion.

Il désire, en même temps, que vous soumettiez à l'examen de la section les questions suivantes :

Peut-on être, en même temps, président d'une assemblée de canton et d'un collége électoral?

Peut-on nommer un président d'une assemblée de canton hors du canton?

Le Premier Consul invite aussi la section à s'occuper :

- 1º D'un projet d'acte de nomination des présidents;
- 2° D'un projet de lettre au président de chaque assemblée, pour la convocation de l'assemblée, et d'un extrait des délibérations des Consuls pour la convocation et tous les détails qui doivent être prescrits, lequel sera joint à cette lettre;
- 3º D'une lettre du Premier Consul au chef de légion de gendarmerie, visée par le grand juge, au général commandant, visée par le ministre de la guerre, pour leur annoncer la convocation de l'assemblée. et leur faire connaître que, le président en ayant la police, ils doivent, pour cet objet, obtempérer à ses réquisitions.

Dans le projet d'acte de nomination on adoptera, autant qu'il sera possible, la solennité des anciennes formes, et on insérera une formule de serment appropriée aux fonctions, et placée assez naturellement pour que l'acte ne paraisse pas avoir pour objet d'imposer un nouveau serment.

Par ordre du Premier Consul.

Archives de l'Empire.

6442.

AU GÉNÉRAL BERTIHER, MINISTRE DE LA GUERRE.

Saint-Cloud, 29 bromaire an 21 (20 novembre 1802).

Vous trouverez ci-joint, Citoyeu Ministre, une note sur les dernières dépêches du général Chasseloup. Vous pouvez lui donner ordre que, lorsqu'il aura fait les dispositions pécessaires pour répondre aux observations contenues dans cette note, et qu'il aura mis en train les travaux d'Alexandrie, il se rende à Paris avec les plans et les devis, afin d'arrêter les ouvrages à ordonner pour remplir le but du Gouvernement sur cette place si importante.

BONAPARTE.

NOTE SUR LES FORTIFICATIONS D'ALEXANDRIE. 1. On voudrait faire d'Alexandrie une place de première force. On ne eraindrait pas d'y dépenser une dizaine de millions.

II. On n'a pas trouvé, dans les dépêches du général Chasseloup, du 3 brumaire, qui ont été communiquées, la réponse aux questions suivantes:

1° Est-il possible de faire uue inondation rasant le glacis, et se prolongeant à 3 ou 400 toises de la place, de manière à faire concourir surtout les eaux à la défense de la place?

a° Si les eaux peuvent concourir à défendre la place sans en augmenter l'étendue déjà trop grande, on voudrait un système de fortifications où la citadelle, la ville et le neuveau fort que l'on fernit du côté de la Bornida, fussent le plus possible indépendants l'un de l'autre, de manière que, deux de ces trois fortifications prises, l'autre pôt encore nonseulement servir pour capituler, mais encore résister un certain nombre de jours.

3º L'inondation de la Bormida, du côté de Marengo, est moins avantageuse que le long de la place, soit du côté d'Asti, soit du côté de Bassignana.

4º L'opinion de tous les généraux et officiers qui ont défendu Alexandrie est que la première ehose à faire est de disposer tout le local à 600 toises de la place, et surtout de donner un autre cours à la petite rivière; opération qu'on a toujours cloignée, ce qui est la cause du peu de défense de la place.

5° Après ee travail, celui du creusement des fossés, pour se servir des terres pour couvrir la place et faire entrer le Tanaro, paraît être le plus urgent;

6° Et enfin les deux ouvrages que l'on projette dans les îles du Tanaro; mais il faudrait les faire de manière qu'ils pussent servir à la ville contre la citadelle, et à la citadelle contre la ville.

III. On est entièrement de l'avis du général Chasseloup sur la destination du vieux château : d'y centraliser tous les établissements de l'armée, fonderie, salles d'armes, etc. en ne laissant aueun établissement militaire à Turin.

IV. On désirerait que l'on désignât dès aujourd'hui tous les bâtiments que l'on trouverait dans la ville, propres à caserner 6,000 hommes, à établir des hôpitaux pour 5,000 malades, et des magasins pour l'approvisionnement de 20,000 hommes pendant un an.

V. On désire que le général Chasseloup ordonne sur-le-champ tous les travaux nécessaires à la citadelle, et surtout pour la disposition du local à 600 toises de la place; qu'il retourne faire un voyage à Alexandrie, pour s'assurer encore par lui-même de tout le parti que l'on pent espérer des inondations, et qu'il visite les principaux établissements nationaux.

Par ordre du Premier Consol.

Comm. par M. le prince de Wagram.

### 6443 AU CONSUL LEBRUN.

Saint-Cloud, 1" frimeire an 11 (12 novembre 1802).

Je vous prie, Citoyen Consul, de me faire connaître ce que l'on pourrait faire pour améliorer la situation de l'esprit public et surtout du local de Beaupreau (arrondissement d'Angers).

BOXAPARTE.

Archives de l'Empire,

6444.

### AU CITOYEN CHAPTAL. MINISTRE DE L'INTÉRIEUR.

Saint-Cloud, a frimaire an xi (23 novembre 1802).

Je vous prie, Citoyen Ministre, d'apporter vendredi un compte général de nos blés et farines, et l'état de situation de nos approvisionnements au 1" frimaire, avec l'état des 300,000 quintaux confiés à Vanlerberghe, et l'état des lieux où il doit les tenir en magasin.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire.

#### 6445.

#### AU CONTRE-AMIRAL DECRÉS.

HINISTRE DE LA MARINE ET DES COLONIES.

Saint-Cloud, a frimaire on 21 (a3 povembre 1804)

Les cinq vaisseaux partis de Brest, Citoyen Ministre, savoir : l'Argonaute, l'Aigle, etc. se rendront, trois à Gênes, un en Corse, à Ajaccio, et l'autre dans la rade de Livourne.

Les trois vaisseaux de Gênes embarqueront chacun 5 à 600 hommes.

Vous donnerez l'ordre que l'on frète sur-le-champ à Génes deux gros bâtiments de transport, pour embarquer 4 à 500 hommes, vu que la légion polonaise, qui doit s'embarquer à Gènes, sera au plus de 2.500 hommes.

Le bâtiment de Livourne embarquera un bataillon de 600 hommes de la 60° de ligne.

Le hâtiment qui se rendra à Ajaccio embarquera un bataillon de 600 hommes de la demi-brigade helvétique.

Mais il est nécessaire, pour n'éprouver auxun retard et pour empécher la désertion, que ces vaisseaux parfent de Brest munis des vivres nécessaires, de manière qu'arrivé à leur destination ils n'aient qu'à faire leur embarquement et à disparaitre.

Je désirerais que ces trois convois pussent se réunir, car le général Leclere attache une grande importance à ce qu'une certaine masse de forces lui arrive à la fois. J'imagine qu'il sera convenable de les faire réunir tous au détroit.

Le convoi de Toulon, composé de l'Indomptable, du Mont-Blanc et du Duqueme, porterait un bataillon de la 20°, un de la 23° et un de la 14º légère, chacun complété à 700 hommes, et dès lors faisant en tout 2.100 hommes.

Le convoi formé de l'Atalante et autres porterait 1,200 hommes, soit des restes de la légion polonaise, soit des restes de la 86°, soit des restes des bataillons d'expédition.

### CORRESPONDANCE DE NAPOLÉON 1º. - AN XI (1802).

Je ne vois pas de difficulté à ce que le second convoi parte le plus tôt possible; mais il paraît également être dans le désir du général Leclerc que le convoi de l'Indomptable et des trois bataillons puisse se réunir au détroit avec les convois de Gênes et de Livourne, ce qui ferait arriver à la fois dans la colonie 5 à 6,000 hommes de troupes fraîches et bien disposées, si cela toutefois n'a pas trop d'inconvénients.

Vous ferez partir du Havre 300 hommes, dont 200 du bataillon des étrangers, et de Dunkerque 300 hommes des déserteurs français ou anglais.

Je désirerais que vous pussiez vous procurer, pour le 20 frimaire, de quoi embarquer au Havre 1,900 hommes, et pour la même époque, à Dunkerque ou Ostende, 1,200 autres hommes. Faites-moi connaître si vous croyez trouver facilement des moyens de transport dans ces deux places.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire

### 6446.

## AU CONTRE-AMIRAL DECRÈS. Je vous renvoie les lettres de la Martinique et de Cayenne. Le secré-

Saint-Cloud, a frimaire on to (+3 novembre 1801).

taire d'état vous enverra les autres. Les mesures proposées par le citoyen Hugues me paraissent, au premier coup d'œil, pleines de bonnes choses.

- 1º Il est urgent que vous me fassiez un rapport et que vous me présentiez un projet d'arrêté au prochain travail.
- a° Il me paraît plus urgent encore de fréter un bâtiment et de faire partir sur-le-champ tous les canons et autres munitions de guerre nécessaires pour compléter l'armement de la Martinique,
- 3º Présentez au prochain travail un projet d'arrêté pour rendre le plus exclusif possible aux nationaux le commerce de Cayenne avec les îles de la Martinique, Tabago, Sainte-Lucie et de la Guadeloupe.

BONAPARTE.

Archives de l'Empure

# 6447.

# AU GÉNÉRAL BERTHER,

Seint-Cloud, a frimaire an 11 (e3 novembre 180e)

Je vous prie, Citoyen Ministre, de donner ordre au général Murat de faire connaître aux officiers de la légion polonaise qu'ils seront au service de la République et prendront numéro dans nos corps dès leur arrivée à Saint-Domingue, où la première légion s'est déjà distinguée: qu'ils s'embarqueront à Gênes sur des vaisseaux de guerre; qu'ainsi ils feront le passage promptement et commodément.

Apèrè quoi, ce général donnera l'ordre à cette légion de se rendre à cônes, où elle s'embarquera sur l'escadre qui doit y arriver à chaque instant. Donnez ordre également à ce général de compléter un bataillon de la 60° à 600 hommes, et de le tenir à Livourne prêt à s'embarquer sur un vaisseau de guerre qui viendre le prendre.

Dounez ordre au général commandant la 93º division militaire de réunir à Ajaccio un bataillon de la demi-brigade helvétique, de compléter ce bataillon à 600 hommes, et de le tenir prêt à s'embarquer sur un hâtiment de guerre qui se rendra à cet effet dans le port d'Ajaccio.

Donnez ordre au général commandant la 8° division militaire de compléter un bataillon de la 14° légère à 700 hommes, et de l'envoyer à Toulon pour être embarqué sur les bâtiments de l'état.

Faites également connaître au général Cervoni qu'indépendamment des 1,600 hommes à fournir par les différents corps pour former les hataillons qui s'embarqueront à Toulon, il peut placer les conscrits et autres individus qu'il aurait, afin de porter, s'il était possible, ces hataillons à 800 hommes.

Il est nécessaire de nommer un général de brigade pour se rendre à Génes, et un pour se rendre à Toulon, afin de commander chacune de ces expéditions.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire.

### 6448.

### AU CITOYEN CORVISART.

Saint-Good, 3 frientire as to (16 novembre 1801).

Le vous prie, mon cher Corvisart, d'aller voir le grand juge et le citoyen Lacépède. L'un est malade depuis but jours, ce qui me fait craindre qu'il ne tombe entre les mains de quelque mauvais médécin; l'autre a sa femme malade depuis longtemps; donnes-lui un bon conseil qui puisse la guérir; vous sauveres la vie à un homme bien estimable et que j'aime beaucoup.

DÉCISION.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire.

6449.

Saint-Cloud. 3 frimaire on 11 (at november 1804).

Projet d'arrêté qui attribue aux préfets du palais la surveillance et la direction principale des théâtres de la République et des Arts. Je prie le citoyen Cambacérès de se concerter avec le citoyen Lebrun pour un projet définitif. Ne faudraitil pas que les préfets travaillassent avec le ministre pour l'administration?

BONAPARTE.

Archives de l'Empir

6450.

AU GÉNÉRAL PÉRIGNON,

RESIDENT DE SENAT CONSERVATEUR

Saint-Cloud, 3 frimaire an 21 (26 novembre 1802).

Mon cher Général, votre idée relative au tableau à faire pour la séance du 3 fructidor an x me paraît belle et bonne. Pour moi, tout ce qui me met au milieu d'un corps aussi distingué me flatte et me plaît.

Je vous salue affectueusement.

BONAPARTE.

Consto. per M. Cherevsy.

. .

### 6451

# AU CITOYEN LAPLACE.

Seint-Cloud, 3 frimaire an 31 ( at novembre 1802).

le recevrai, Citoyen, avec un grand intérêt, le travail que vous avize fait sur les monanies, au bureau des poids et mesures. Faites quelques recherches sur cette matière, et envoyez-moi un petit mémoire, le plus court et le plus clair possible. Faites-moi connaître également, d'une manière positive, ce qu'a fait Newson sur cel objet.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire

6452.

# AU CITOYEN TALLEYBAND.

MINISTRE DES BELATIONS EXTÉRIECRES.

Saint-Good, & frimoire an 11 (25 nevembre 1802).

Je vous prie, Citoyen Ministre, de faire prendre 500 exemplaires de l'Argus, pour la Martinique, Saint-Domingue, Sainte-Lucie, Tabago, Cayenne, en recommandant de les répandre dans toutes les îles anglaises.

BONAPARTE.

Archives des affaires etrangères.

6453

### AU CITOYEN CHAPTAL.

HINISTRE DE L'INTÉRIECE.

Smet-Cloud, 5 frimeire an xi (a6 novembre 1802).

Mademoiselle de Neufcarrère, de Pithiviers, Citopen Ministre, a fait des efforts estruordinaires, pendant l'épidémie qui a régné dans seite ville, pour secourir des malbeureux. Je désire que vous lui témoignies ma satisfaction et le désir que j'ài de faire pour elle quelque chose qui lui marque l'estime que m'inspire sa conduite, et que vous mettier à sa disposition une somme de 20,000 france, tant pour l'indemniser des avances qu'elle a faite que pour distribure le surplus aux malbeureux qui auraient le plus souffert et qui auraient le plus besoin de secours, m'en rapportant entièrement à son esprit de charité et à ses sentiments de bienfaisance.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire

# 6454.

# AU CITOYEN LAPLACE

Saint-Cloud, le 5 frimaire na za ( a6 novembre 1802).

Citoyen Laplace, sénateur, tout ce que j'ai lu de votre ouvrage m'a paru si parfaitement clair, qu'il me tarde de pouvoir consacrer quelques semaines à en achever la lecture; j'éprouve le regret de ne pouvoir y donner le temps et y porter l'attention qu'il mérite. C'est pour moi une nouvelle occasion de m'affliger de la force des circonstances qui m'a dirigé dans une autre carrière, où je me trouve si loin de celle des sciences. Je vous remercie de votre dédicace, que j'accepte avec grand plaisir, et je désire que les générations futures, en lisant votre Mécanique céleste, n'oublient pas l'estime et l'amitié que l'ai portées à son auteur.

BONAPARTE.

Comm. par M. le marquis de Laplace.

Saint-Cloud, 6 frimaire an x1 (22 november 1802).

J'ai recu la lettre qu'il a plu à Votre Majesté de m'écrire, en date du 18 octobre. Je la prie de faire recevoir à la Reine mon compliment de condoléance sur la mort du duc de Parme. Votre Majesté sait parfaitement que, depuis deux ans, la République française aurait été en droit de prendre possession desdits états, d'après le traité du 91 mars 1801, et Votre Majesté elle-même n'ayant manifesté le vœu, pour le duc de Parme, que de lui procurer une ville pour terminer doucement sa vie. Mais, toujours empressé de saisir les occasions d'être agréable à Votre Majesté, je n'ai point pressé l'exécution du traité, et j'ai plusieurs fois donné l'assurance

6455. AU ROI D'ESPAGNE. au feu duc de Parme, qui en était vivement inquiet, du désir que j'avais de faire naître des circonstances qui pussent concilier les différents intérêts. Votre Majesté sent aujourd'hui qu'il m'est impossible de violer de mon propre mouvement un traité signé et ratifié, et que l'Europe ne pourrait voir qu'avec jalousie et quelque déplaisir que, pendant le temps que le prince Ferdinand est privé de ses états et que le roi de Sardaigne, auquel s'intéressent plusieurs princes, est sans compensation des pertes qu'il a essuyées, Sa Majesté le roi de Toscane obtint, indépendamment de son royaume, un accroissement aussi considérable et qui, dans les siècles passés, a été l'objet de longues discussions et de guerres sanglantes. La République française est dans ce moment-ci en possession des états de Parme, et plusieurs sollicitations ont déjà été faites par d'autres puissances. Cependant je saisirai avec un grand empressement tout ce qui pourrait remplir le désir de Votre Majesté; mais cela ne pourrait jamais être sans une compensation équivalente, dont les Florides pourraient faire partie; et même, supposant que la France et Votre Majesté se trouvassent d'accord dans leurs intérêts respectifs, je ne pourrais encore rien promettre, jusqu'à ce que je me sois assuré de la possibilité de terminer différentes discussions avec d'autres puissances, dont ce pays est dans ce moment l'objet.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire.

6456.

AU CAPITAINE GÉNÉRAL LECLERC,

Seint-Cloud, 6 frimaire an at ( 17 novembre 1801).

Le général Boudet, mon cher Leclere, Ornano et votre aide de camp Brugnière sont arrivés, en raison inverse de leur départ et dans une même semaine. Je vous ai suivi avec une vive sollicitude, et je prends un bien grand intérêt aux maux que vous souffrez; lis sont, je l'avoue, plus forts que je ne l'avais calculié. Ce climat a été bien affrue cette année.

Je pense que, dans les premiers jours de brumaire, vous avez dû recevoir la 86°, qui, acclimatée à Tarente, composée de vieux soldats, et arrivant dans une saion favorable, vous sera d'un bon et uille secours. Un vaisseu de guerre et deux frégates sont partis de Toulon avec 1, aon hommes; je compte qu'ils vous seront rendus dans le courant de niróse. Deux autres convois arment en ce moment, l'un à Toulon, l'autre à Gènes, re et sur des vaisseaux de guerre: ils vous porteront de, oon bonmes; jedesper que vous les aurez dans le courant de pluvièse. Une expédition qui part de la Hollande, avec 3,000 hommes, vous arrivera quinze jours après cette lettre, c'est-à-dire à la fin de nivèse. Enfin deux expéditions, chacune de 1,200 hommes, se préparent en ce moment à Dunkerque et au Havre. Mais ne laisses pas passer toute la mavaise saison, et, des l'instant que vos troupes se seront un peu remises, que les pluies auront à leur tour fait du mal aux brigands, et que vous aurez reçu une partie de ce sidiférents convois, entrez en campague; car, après ce qui vous est arrivé, il n'y a rien à espérer que dans l'hiver; cependant ce qui a eu lieu cette année est bien ettrnordinaire.

l'espère que vous tirerez un bon service du général Watrin, qui a de l'ardeur et du courage.

N'en voulez pas au ministre de la marine, qui fait tout ce qu'il peut pour vous et vous aime plus que vous ne paraissez le croire.

Le ministre vous expédie les différentes récompenses accordées à votre armée. Croyez que je sens vivement les services que vous avez rendus; et votre gloire sera entièrement consolidée lorsque, par le résultat de votre seconde campagne, vous aurez rendu la tranquillité à cette belle et vaste colonie, qui est l'objet de la sollicitude et des espérances de tont notre commerce.

Je suis très-content de la conduite qu'a tenue Paulette. Elle ne doit point craindre la mort, puisqu'elle mourrait avec gloire en mourant dans une armée et en étant utile à son mari. Tout passe promptement sur la terre, hormis l'opinion que nons laissons empreinte dans l'histoire.

Je suis fort content de votre beau-frère et de votre sœur; quand vous lirez cette lettre, elle aura augmenté votre famille.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire.

### 6457.

# AU CITOYEN GAUDIN,

# MINISTRE DES PINANCES. Seint-Cloud, o frimaire ao 21 (30 novembre 1809).

Je vous prie, Citoyen Ministre, de me faire connaître quels sont les dix départements de la République les plus surchargés de l'imposition foncière, et quels sont les vingt départements qui le sont le moins.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire

# 6458.

# NOTE.

Szint-Clood, 9 frimaire ao 21 (30 novembre 1809).

Les départements du Golo et du Liamone sont dans une position particulière; étant séparés par la mer, ayant des mœurs différentes, la police a besoin d'être faite avec plus de vigueur. On désirerait un projet d'arrêté qui contint les dispositions suivantes:

- a\* La police de la 3º division sera faite par un adjudant commandant qui, à cet effet, pourra travailler avoc le commissaire du Gouvernement près le tribunal criminel, pour accélérer le jugement des procès. Il pourra ordonner les mouvements des troupes et prendre des mesures tendant à faire arrêter les essassias, déstamer les communes où les familles se fant la guerre, et enfin correspondre avec tous les agents chargés de la haute police, sans qu'il puisse se mêter ni de l'administration des finances, ni de l'administration du pays, qui est entièrement du ressort du prese, fui de l'administration du pays, qui est entièrement du ressort du profes.
- 2° Le préfet ne doit avoir aucune action sur le payeur des dépenses de la guerre.
  - 3° Les ingénieurs des ponts et chaussées devront faire connaître à l'adjudant commandant tous les travaux qu'ils feront pour les communications des routes, et celui-ci devra donner son opinion sur les travaux

4° Il ponrra, dans les circonstances urgentes, lancer des mandats d'arrêt contre des individus qui conspireraient contre la sureté publique, les mandats d'arrêt attribués par l'article 1... de la Constitution.

Il en instruira le tribunal criminel et les préfets, qui, chacun de leur côté, en rendront compte au ministre de l'intérieur et au grand juge, et il en rendra compte au ministre de la guerre.

5º Il aura une action de police sur la correspondance, à l'île, de manière que son paquet devra toujours lui être donné deux heures avant que les lettres ne soient distribuées aux citoyens.

Renvoyé au citoyen Regnaud, conseiller d'état, pour présenter un projet d'arrêté.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire.

6459.

# AU CITOYEN CHAPTAL,

Seint-Cloud, 9 frimaire an 21 (30 novembre 1801)

Vous trouverez ci-joint, Citoyen Ministre, l'arrêté que j'ai pris relati-

l'aites-lui connaître la satisfaction que j'ai de son administration, le décur qu'ai de le voir près de moi, et l'intention où jesus de le proposer au Sénal, comme il le désire. Je ne me suis décidé à le rappeler que par la raison de sa mauvaise santé. Il laissera la direction de toutes les affaires à un homme de son choix, jusqu'à ce que j'aie nommé quel-qu'un pour le remplacer.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire,

vement au général Jourdan.

4 Article 77-

T211

### 6460

# AU CONSUL CAMBACÉRÈS.

Saint-Cloud, 10 frimaire an 11 ( 1" d(cembre 1805)

Je vous prie de faire faire un projet de costume pour le Sénat. Il pourrait en avoir trois :

- 1º Le costume ordinaire; celui qu'ils ont, en y joignant l'épée, me parait convenable.
  - 2º Le costume en séance ordinaire.
- 3° Le costume en grande séance, lorsqu'il est question d'un sénatusconsulte organique.

Archives de l'Empire

BONAPARTE.

Saint-Cloud, so frimaire an si (1" dicembre 1801).

### 6461.

## AU CONSUL LEBRUN.

Je vous prie de rédiger un projet de sénatus-consulte relatif aux

- objets suivants:
- 1° Les places de secrétaires du Sénat établies par le sénatus-consulte du.... seront toujours nommées aux deux tiers des voix.
- 2º Tous les sénateurs nommés secrétaires jouiront, du moment de leur nomination et pendant leur vie, d'une sénatorerie située dans la a 6º division militaire, consistant en une maison d'habitation et un revenu convenable.
- 3° Tout sénateur jouissant d'une sénatorerie contracte l'obligation d'y passer au moins deux mois de suite dans l'espace de deux ans.
- 4º Un sénateur se rendant dans sa sénatorerie jouit des honneurs dus à sa place, qui seront déterminés par le Gouvernement.

Archives de l'Empire.

BONAPARTE.

# 6462.

## NOTE POUR LE MINISTRE DES FINANCES.

Saint-Cloud, so frimaire an as ( se décembre 1801).

1º Toute rente provenant du domaine national et dont le payement aurait été interrompu avant le premier jour de lan Jrde la République, sans que la régie de l'enregistrement et des domaines l'ait réclamée depuis par-devant les tribunaux, sera censée appartenir aux hospices.

sº Toutes rentes provenant des corporations eccléinstiques ou de migrés, qui no sont pas encore inscrites ur les registres de la régides domaines, ou dont cette régie, quoiqu'elle en cêt les titres, n'aurai pas fait faire les recouvrements et serait des lors censée en avoir ignoricristence, appartienent également aux hospiers pourvu, toutelois, que six ans au moins se soient écoulés depuis le noment où la rente a été mis sous la main de la nation.

Par ordre du Premier Consul.

Archives de l'Empire.

### 6463.

# PROJET D'ARRÊTÉ.

Saint-Cloud, so frimaire an 11 ( 1" décembre 1808).

ABTICLE 1". Les cédules existantes au trésor public seront versées chez les préposés de l'enregistrement, pour en poursuivre le recouvrement, qui devra avoir lieu avant le 1" germinal. Faute par les acquéreurs d'acquitter lesdites cédules, ils seront mis en déchéance.

Ant. 2. Ces céulues seront classées par département. Le directeur général de l'enregistrement les euverra au directeur de chaque département, qui fera comaître les recouvrements qui auront été effectués; de manière qu'il puisse remettre, le 10 germinal, l'état des recouvrements, et celui des acquéreurs qui, n'apant pas payé, seront déchus.

BONAPARTE.

Archives des finances.

9.

# 6464. DÉCISION.

Seint-Cloud, 10 frienzier an 11 (1" décembre 1802).

Le ministre du trésor public rend compte d'une demande des ex-régisceurs des hôpitatus militaires, relative à leur service de l'au vu. Il reste à leur payer 101,893 france. Ils demandent cette soume en rescriptions admissibles en payement de domaines nationaux. Le ministre propose de la leur accorder, à charge par eu ut de désigner les domaines que ces rescriptions sont destinées à accusiter. Ceci est un compte de trésorerie dans lequel les pétitionnaires ne sont pas encore en règle, puisqu'ils sonten déchéance. Cependant, lorsqu'ils auront justifié de leur serrice, jusqu'à concurrence du montant de leurs obligations, on leur donnera tout ce qui sera reconnu leur revenir.

BONAPARTE.

trebires des finances

### 6465

# AU CITOYEN BARBÉ-MARBOIS,

# MINISTRE DE TRÉSOS PERLIC.

Saint-Cloud, so frienaire an sa ( se décembre 1802).

Vous avez, Citoyen Ministre, adressé au citoyen Pichon, il y a environ cinq mois, un crédit d'un million. Je désire savoir s'il en a usé, el vous prie de me transmettre copie des lettres que vous lui avez écrites à ce sujet, ainsi que de ses réponses.

BOXAPABTE.

techives de l'Empire.

# 6466. AU GÉNÉRAL MONCEY.

Saint-Cloud, so frimaire an si (1" décembre 1802).

Je vous prie, Citoyen Général, de donner ordre au général Gouvion de se rendre dans les départements qui font partie des 2°, 3°, 4° et 5º légions de gendarmerie, pour y vérifier la comptabilité des différents corps de gendarmerie, y observer leur tenue, la moralité des officiers et soldats, et la manière dont le service se fait, si les brigades sont convenablement distribuées.

Il prendra des renseignements sur les fouctionnaires militaires et civils, ainsi que sur les principaux du pays qui seraient soupçonnés de favoriser les brigands et d'entretenir correspondance avec eux.

Le désire que, dans sa tournée, il porte une attention particulière aux travaux et fortifications de Cherbourg, et à tout ce qui peut intéresser le commerce dans les principales places où il se rendra; la manière dont la police se fait à Brest, dont le service se fait dans les troupes de terre et de mer; la manière dont les différents agents de la marine font leur service devra également fixer son attention. Il verra, à Pontivy, si les travaux que j'ai ordonnés sont commencés, et si les plans que doivent me proposer les ingénieurs sont convenables.

Vous trouverez ci-joint des papiers indéressants relatifs au département de l'Eure, le désire qu'il commence par là, sa mission, qu'il se concerte avec le général Laroche et le commandant de la gendarmerie, qu'il fasse arrèler tous œux portés dans la note, convaincus de donner protection er refuge à ces brigands, en le faisant cependant de manière à ne pas déconcerter les traces qu'on pourrait avoir. L'arrondissement de Bernay fixera particulièrement son attention. On m'assure qu'ils y sont reçus et favorisés.

Toute maison capable de faire des défenses contre la gendarmeire, qui aurait des murailles crénétées et des fossés, sera Toligie de son aitention, et il fers un rapport sur les mesures à prendre. Vous devez lui faire connaître que sa mission est de confiance, et que l'objet est la revue de la gendarmeire, et la siréet publique, et tout e qui peu intéresser le Gouvernement sous ce point de vue. Pour la première partie, il correspondra avec vous; pour l'autre, il peut, de chaque chef-lieu de département, m'adresser des renseignements et des notes, en le faisant de manière cependant à ne pas exciter la jalousie des fonctionnaires, et à ne pas laisser soupoponer ettle correspondance.

## 150 COBRESPONDANCE DE NAPOLÉON F. -- AN XI (1802).

Je n'ai pas besoin d'ajouter que la conduite des évêques et des principaux membres du clergé doit fixer spécialement son attention.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire

6467.

## AU CITOYEN TALLEYRAND,

MINISTRE DES BELATIONS ENTÉRIE DES.

Saint-Cloud, 10 frimaire an x1 (1" dicembre 1809).

Le vous prie, Citoyen Ministre, de me faire connaître la situation du citoyen Pichon sur toutes les parties du service financier concernant la mission qu'il remplit. Je désire avoir tous les détails relatifs à la mission dont le général Leclere avait chargé le citoyen Vautrin, en cas que le commissaire général Pichon vous en ait rendu compte.

J'ai surtout besoin d'avoir des éclaircissements détaillés sur le moitant des fonds qui lai ont été veriés par ordre du gouvernement des États-Unis, pour compressation des prises faites depuis la pair. Une copie de sa correspondance sur ce point me parait le moyen le plus assuré d'être au fait de l'emploi qu'il a fait de ces fonds. Les a-t-il employés à rembourser aux proprélaires français desdites prises ce qui leur revensait, ou les a-t-il employés à son service? Dans l'une il fautre cas, je d'aire avoir communication des comptes qu'il vous a rendus, et connaître les dates de ses recettes et de ses dépenses.

BONAPARTE.

Archives des affaires étrangères (So minute sex Arch. de l'Emp.)

6468.

# AU CONTRE-AMIRAL DECRÈS,

MINISTRE DE LA MARINE ET DES COLONIES

Saint-Cloud, 10 frimsire an 11 (1" décembre 1801).

Je vous prie, Citoyen Ministre, de me faire connaître si le citoyen Pichon, commissaire général des relations extérieures auprès des ÉtatsUnis, vous a transmis le détail de ses opérations, soit pour le compte de la colonie de Saint-Domingue, soit pour fournir aux besoins des bâtiments de la République qui ont relâché dans les ports des États-Unis.

A-t-il un marché passé avec la maison Dupont et compagnie, et vous en a-t-il adressé expédition? Y a-t-il joint les bordereaux des prix courants des objets qu'il a achetés ou fait acheter pour le compte de votre département?

Je vous prie aussi de me faire connaître s'il a adressé des recommandations particulières à votre département, en faveur de porteurs de ses traites.

Le désire surtout connaître par quels moyens il a pourvu à toutes les dépenses de son service, avoir des bordereaux de ses traites, ou des renseignements sur ses marchés, sur les commissions allouées à ses ngeats; en un mot, avoir une connaissance, aussi détaillée qu'il dépendre de vous, de ses opérations. Je vous demande aussi de me faire connaître le montant des traites présentées ou dont vous seur eu l'avis. Négocie-t-il les-dites traites à peter ou ou pair, et à quelle perté.

Vous me ferez connaître s'il correspond avec vous avec la régularité que son devoir lui prescrit, et s'il vous adresse des états détaillés de l'emploi des fonds qu'il se procure, soit par ses traites, soit autrement.

Les commandants des navires de la République ont-ils visé les marchés? A-t-il dressé les procès-verbaux de la quantité et qualité des objets fournis, dûment visés et signés?

A l'égard des envois à Saint-Domingue, je présume qu'il aura suppléé à ce contrôle, en vous rendant le compte le plus détaillé de ses opérations et en joignant les pièces à l'appui, et de trimestre en trimestre.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire.

6469.

AU CONTRE-AMIRAL DECRÈS.

Saint-Cloud, 10 frimaire as 31 (1" décembre 1809).

Je vous prie, Citoyen Ministre, de donner ordre à l'aide de camp

Ornano de partir pour rejoindre le général Leclerc, auquel vous ferez connaître, par son canal, tout ce que vous faites pour l'approvisionnement de son armée.

Vous le ferez partir sur un brick qui se rendra à Santander, où il prendra 1,500,000 francs qui y sont à la disposition du ministre du trésor public, et les portera en toute diligence à Saint-Domingue; on les versera à la caisse du payeur pour le service de l'armée.

Je vous prie de charger cet officier des dépêches ci-jointes 1.

Archives de l'Empire

BONAPARTE.

6470.

## NOTE POUR LE CARDINAL-LÉGAT.

Paris, 11 frimaire an 21 (a décembre 1802).

Il est instant d'arranger les affaires ecclésisatiques du Prémont. S'il viy a en France qu'un évêque par deux départements, il n'y a pas d'incouvénient, "à laisser en Plémont vix évêques; s'à concenter sur 
ces six évêques tous les biens dont jouissent les évêques estants; 3' à des laisser aux chaptères, séminaires, fobriques colfgiales, cures, tous les biens dont ils jouissent aujourd'hui; enfin à laisser tous les évêques actuels comme conditerar des évéchés qui deviendraient vacents. Mais je désire avoir une réponse avant un mois, et, si le légat n'arrange pas par un bref les affaires du Pémont, il deviendra indispensable d'y publier la loid un o germinal et le concordal. Les évêques se trouveront par là réduits à l'état actuel des ecclésiastiques en France, ce qui porterait un grand not à l'état entue pouc du clergé du Prémont.

BOXAPARTE.

Archives de l'Empire

1 Pièce n° 6456.

6471.

# PROJET DE LETTRE DU CARDINAL-LÉGAT AU BAILLI RUSPOLI, DE L'ORDRE DE MALTE!.

Paris, 11 frimaire on 21 (2 décembre 1809).

Monsieur, Sa Sainteté avait déjà appris indirectement que vous hésiliez à accepter la grande maîtrise de Malte. Elle m'a ordonné, par un bref exprès de sa main, de vous faire connaître que cet objet intéressait tellement le bien de l'État et de la religion, qu'il ne lui était plus permis de s'en rapporter, sur un objet aussi important, à votre choix; qu'elle attend de l'obéissance filiale que vous lui devez, comme prince de l'état de Rome, et comme lié par votre serment de chevalier de Malte, d'accepter ladite dignité; que nous ne sommes point sur la terre pour nous, mais pour le bien et la prospérité de la religion; qu'en entrant dans l'ordre de Malte, vous avez renoncé au monde, à vos intérêts, pour ne considérer que ceux de la religion et de votre ordre. Le Premier Consul de la République française, à qui Sa Sainteté m'avait ordonné de participer la crainte que vous avez exprimée, parce que la nomination n'en avait été conférée par les grandes puissances au Pape que pour une seule fois, a dit qu'ayant malheureusement participé votre nomination à l'empereur de Russie et aux grandes puissances de l'Europe, qui l'ont agréée, la nomination se trouve faite, et que cet événement ne manquerait pas de ruiner l'ordre de Malte, qui, par un concours inoui de circonstances, était prêt à rentrer dans son ancienne prospérité,

Archives do l'Empire.

6472.

AU CITOYEN GAUDIN,

Paris, 11 frimaire au 11 (s décembre 180s).

Le Premier Consul désire, Citoyen Ministre, que vous fassiez un rap-' Voir pièce 6487. port sur les traites de coupes de hois à organiser comme papier-monnaie. Il vaura point d'effets au-dessous de 10 francs et au-dessus de 10,000 francs. On payera de manière que les nombres rompus oraquitités en capéces. Toutes les échéances, quart par quart, seront à la même époque, en presant, s'il et convenable, le terme commun.

Si le payement n'est pas fait à l'échéance, ne pouvant porter l'intérêt au-dessus de l'intérêt légal, qui est toujours inférieur à l'intérêt réel, on stipulera une amende.

Vous êtes invité à rédiger, sur ces bases, un projet d'arrêté qui sera discuté au Conseil d'état.

Par ordre du Premier Consul,

Archises de l'Empire

# 6473.

AU CITOYEN BARBÉ-MARBOIS, NINISTRE DU TRÉSOR PERLIC.

Seint-Good, 11 frimaire ap 21 ( a décreabre 1801).

Mon intention, citoyen Ministre, est de n'affecter au service de l'an xir la coupe des bois, que les payements qui échoient en germinal et en messidor, et dans les autres mois de l'an xi, et d'affecter au service de l'an xu les échéances des coupes de bois qui échoient dans l'an xu. Je ne puis traiter, pour les obligations des dermiers mois de l'an xi, avec les receveurs, qu'autant qu'ils baisseraient leur escompte à un demi pour cent.

Les mois de vendéminire, brumaire, frimaire et nivões sont passés. Si je ne puis obtenir la diminution que je demande, je diminuerai le service de pluviõuse et ventõse, chacun de a millions. Le service de germinal sera couvert par toutes les échéances des coupes de bois en germinal, et par des obligations qui échoient en messidor, remplacées en messidor par les coupes de bois qui échoient en messidor.

En floréal, prairial, messidor, thermidor, je diminuerai également, s'il est nécessaire, le service des sommes qui devaient être négociées; ainsi je me trouverai maître de faire la loi, et je veux la faire : un demi pour cent, ou point de négociation.

Cela une fois établi, je viendrai aussi au secours du service, en faisant verser à la caisse d'amortissement la portion de ce que je dois lui donner sur l'an x1, en obligations à un demi pour cent.

Ensin j'aiderai, tous les mois, le service de 1,500,000 francs ou 2 millions, que je serai escompter à la Banque à un demi pour cent, ce qui produira le même résultat.

Quant aux coupes de bois, je ne veux pas les donner même à trois quarts. En germinal, je donnerai le quart qui échoit en germinal, à un demi à la Banque, et, en messidor, je donnerai l'autre quart qui échoit en messidor, également à un demi à la Banque. Cependant je ne me refinserais pas à un escompte d'un demi, mais, tris-certainement, je ne veux pas donner un escompte de trois quarts. C'est là mon dernier mot: d'ailleurs, si le service devenait pressant, je saurais où prendre 1 o millions.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire

6474.

AU CITOYEN TALLEYRAND, MINISTRE DES BELATIONS EXTÉRIEERES.

Saint-Cloud, 11 frimaire an 11 (2 décembre 1805).

Le vous prie, Citoyen Ministre, de faire connaître au général Brunequ'il ait à réclamer, dès son arrivée, et à demander que le bâtiment du citoyen Rullin, de la Ciolat, qui a été confisqué par Djezzar-Pacha, avec une riche cargaison, lui soit sur-le-champ restitué, et, si la Porte se trouve dans l'impuissance de faire rendre raison à ce pacha, je m'en chargerai.

BONAPARTE.

Archives des affaires étrangères

usualish Langle

# 6475. DÉCISION.

Saint-Cloud, 13 frimaire an 11 (6 décembre 1802).

Le citoyen Duroc fera connaître au citoyen Beauvoisin qu'il m'adresse tout ce qu'il a de l'Ambigu, ainsi que le pamphlet d'Ivernois. Il lui donnera la commission de faire uu numéro sur tout ce qu'il a vu en Angleterre, dans lequel il mettra tout ce qu'il sait sur Pichegru et Willot, sur la vie obscure que mènent les princes qui sont en Angleterre. Mon intention étant de faire imprimer le numéro, il le dirigera contre Pitt, Grenville, Windham et la cour. Il lui fera connaître que, ce numéro fait, il retournera en Angleterre, en le chargeant spécialement d'écrire deux fois par semaine un nuniéro, qu'il adressera au citoven Duroc. Il y mettra la note des Français qu'il aura vus, ce qu'ils y font; il enverra tous les pamphlets qui s'impriment contre nous, et enfin saisira les différentes occasions de connaître parfaitement l'Angleterre. Il cherchera différents prétextes pour parcourir toute la côte, depuis la Tamise jusqu'au delà de Plymonth, le golfe de Bristol, Édimhourg et les côtes d'Écosse. Le citoyen Duroc conviendra du traitement qu'il sera nécessaire de lui donner. Il aura un traitement fixe, et une gratification extraordinaire toutes les fois qu'il répondra à l'attente qu'on a de ses talents et de sa fidélité.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire

AU CITOYEN TALLEYRAND, MINISTRE DES RELATIONS EXTÉRIERES

Paris, a5 frigacire on as (6 dicembre +80+).

Le désire, Citoyen Ministre, que vous écriviez à tous les agents du Gouvernement au debors, pour leur faire connaître qu'ils doivent inspirer, encourager, favoriser l'esprit de retour dans les ouvriers français qui se sont retirés en pays étrangers pendant l'inactivité de nos manusactures de France. Les ouvriers de la fabrique de Lyon doivent être plus spécialement, à cet égard, l'objet de leurs soins.

BONAPARTE.

Archives des affaires étrangères.

6477.

AU CITOYEN REGNIER,

GRAND JECE, MINISTRE DE LA JESTICE.

Seint-Cloud, 16 frimaire an 11 (7 décembre 1800).

Vingt-quatre individus, Ciloyen Ministre, sont détenus à l'Île de Ré, condamnés par différents tribunaux pour faits de royalisme. Beaucoup ne sont coupables que d'avoir donné asile à des émigrés ou à des prêtres réfractaires : ce serait le cas de faire grâce. Je vous prie de charger un substitut du commissaire près le tribunal d'appel de l'arrondissement de l'île de Ré de s'y transporter, de dresser un procès-verbal d'interrogation, et de faire un rapport sur la conduite, la moralité et les pièces du procès de chaeun d'eve.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire.

6478.

AU CITOYEN REGNIER.

Saint-Cloud, 16 frimaire as 11 (7 décembre 1801).

Il est indispensable d'organiser aux îles de Ré, d'Oleron et Sainte-Marguerite, des prisons pour y renfermer tous les individus qui seraient condamnés, par sentences des tribunaux, à la déportation, de manière qu'ils ne puissent ni s'échapper, ni inquiéter la société.

J'apprends que les prisonniers des îles de Ré et d'Oleron sont trèsmar et qu'on ne leur fait point donner ce qui leur revient. Je vous prie de donner des ordres ponr que ce qui avait été accordé aux déportés leur soit soldé depuis le 1" vendémiaire an x.

BOXAPABTE.

Archives de l'Empire.

# 6479.

# DÉCISION.

Saint-Glood, so frimaire au si (10 décembre 1801).

Rapport sur les pensions des ecclésiastiques qui jouissent d'un trailement. Proposition de suspendre le payement des penLes ecclésiastiques employés, dont les pensions étaient liquidées au t<sup>er</sup> vendémiaire an x1, doivenl éprouver la retenue du quart de leur pension par trimestre.

Les ecclésiastiques dont la pension n'était pas liquidée à l'époque ci-dessus, et qui le serait dans le cours du premier trimestre, ne la toucheront qu'au 1" germinal.

Ceux dont la pension serait liquidée dans le cours du second trimestre ne la toucheront qu'au ser vendémiaire an xII.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire

# 6480. AUX DÉPUTÉS

DES DIX-BUIT CANTONS DE LA RÉPUBLIQUE HELVÉTIQUE.

Saint-Cloud, 19 frimaire no 21 (10 décembre 1801).

Gioyem Députés des dix-huit cantons de la République helvétique, la situation de votre patrie est critique. La modération, la prudence et le sacrifice de vos passions sont nécessaires pour la sauver. J'ai pris, à la face de l'Europe, l'engagement de rendre ma médiation efficace. Je remplirai lous les devieirs que cette auguste fonction m'impose; mais se qui est difficile sans votre concours devient simple avec votre assistance et votre influence.

La Suisse ne ressemble à aucun autre état, soit par les événements

qui s'y sont succédé depuis plusieurs siècles, soit par sa situation géographique et topographique, soit par les différentes langues, les différentes religions, et cette extrême différence de mœurs qui existe entre ses diverses parties.

La nature a fait votre état fédératif; vouloir la vaincre ne peut pas être d'un homme sage.

Les circonstances, l'esprit de siècles passés avaient établi chez vous des peuples souverains et des peuples sujets. De nouvelles circonstances, et l'esprit différent d'un nouveau siècle, d'accord avec la justice et la raison, ont rétabli l'égalité de droits entre toutes les portions de votre territoire.

Plusieurs de vos états ont suivi, pendant des sècles, les lois de la démocratie la plus absolue. D'autres ont va quelques familles s'emparer du pouvoir, et vous avez eu dans ceux-ci des sujets et des souverains. L'influence et l'esprit général de Tltalie, de la Savoie, de la France, Talsace, qui vous entoursient, avaient essentiellement contribué de la-blir, dans ces derniers, cet ordre de choses. L'esprit de ces divers pays est changé. La renonciation à tous les priviléges est à la fois la volonté et l'inférêt de votre peuple.

Ce qui est en même temps le désir, l'intérêt de votre nation et des vastes états qui vous environnent, est donc:

- 1° L'égalité de droits entre vos dix-huit cantons;
- 2º Une renonciation sincère et volontaire aux priviléges de la part des familles patriciennes;
- 3° Une organisation fédérative, où chaque canton se trouve organisé suivant sa langue, sa religion, ses mœurs, son intérêt et son opinion.

La chose la plus importante, c'est de fixer l'organisation de chacun de vos dix-huit cantons, en la soumettant aux principes généraux.

L'organisation des dit-buit cantons une fois arrêtée, il restera à determiner les réalions qu'ils devront aoir entre eux, et, dès loss, votre organisation centrale, heaucoup moins importante, en réalité, que votre organisation cantonale. Finances, armée, administration, rien ne peut être uniforme deve vous. Vous n'avez jamais entretenu de troupes solidées: vous ne pouvez avoir de grandes finances; vous n'avez même januais ou constamment des agents diplomatiques près des différentes puissances. Situés au sommet des chaînes de montagnes qui séparent la France, l'Allemagne et l'Italie, vous participes à la fois de l'esprit de ces differentes nations. La neutralité de votre pays, la prospérité de votre commerce, et une administration de famille, sont les seules choses qui puissent agrér à avetre peuple et vous maintenir.

Ce langage, je l'ai toujours tenu à tous vos députés lorsqu'ils mont consulé sur leurs aflaires. Il me parissait tellement fondé en raison, que j'espérais que, sans concours extraordinaire, la nature seule des choses voca condurait à reconnaître la vérité de ce système. Mais les hommes qui semblaisent le mieux la seniir élaient aussi ceux qui, par inferêt, tenaient le plus au système de privilége et de famille, et qui, ayant accompagné de leurs vœux, et plusieurs de leurs secours et de leurs armes, les ennemis de la France, avaient une tendance à chercher hors de la France l'appui de leur partique.

Toute organisation qui eût été établie chez vous, et que votre peuple eût supposée contraire au vœu et à l'intérêt de la France, ne pouvait pas être dans votre véritable intérêt.

Après vous avoir tenu le langage qui comiendrait à un citoyen suisse, je dois vous parler comme magistrat de deux grands pays, et ne pas vous déguiser que jamais la France et la République italienne ne pourront souffir qu'il établisse chez vous un système de nature à favoriser leurs ennemis.

Le repos et la tranquillité de lo nillions d'hommes, vos voisins, sam qui vous ne pourriez ni vive comme individas, ne sister comme état, sont aussi pour beaucoup dans la balance de la justice générale. Que rien, à leur égard, ne soit hostile chez vous; que tout y soit en harmonie avec eux, et que, comme dans les siècles passés, votre premier inférêt, votre première politique, votre premier devoir, soient de ne rien permettre, de ne rien laisser faire sur votre terriloire, qui, directement ou indirectement, nuise aux inférêts, à l'honneur et, en général, à la cause du peuple français. Et, si votre intérêt, la nécessité de faire finir vos querelles n'avaient pas été suffisant pour me déterminer à intervenir dans vos affaires, l'intérêt de la France et de l'Italie m'en eût lui seul fait un devoir; en effet, vos insurgés ont été guidés par des hommes qui avaient fait la guerre coutre nous, et le premier acte de tous leurs comités a été un appel aux priviléges, une destruction de l'égalité, et une insulte manifeste au peuple français.

Il faut qu'aucun parti ne triomphe chez vous; il faut surtout que ce ne soit pas celui qui a été battu. Une contre-révolution ne peut avoir lieu.

Je me plais à vous entretenir, et souvent je vous répéterai ces mêmes idées, parce que ce n'est qu'au moment où vos citoyens en seront couvaincus que vos opinions pourront enfin se concilier et votre peuple vivre heureux.

La politique de la Suisse a toujours été considérée, en Europe, comme fissant partie de la politique de la France, de la Savoise et du Milanais, parce que la manière d'exister de la Suisse est entièrement liée à la sûreté de cas états. Le premier devoir, le devoir le plus essentiel du Gouverne-mont français, sera toujours de veiller à ce qu'un système hostile ne prévale point parmi vous, et que des hommes dévoués à ses ennemis ne parvienent pas à se mettre à la téle de vos affaires. Il convient non-seulement qu'il n'existe aucun motif d'inquiétude pour la portion de notre frontière qui est ouverte et que vous couvrez, mais que tout nous assure encore que, si votre neutralié était forcée, le bon esprit de votre gouvernement ainsi que l'intérêt de votre nation vous rangeraient plutôt du côté des intérêts de la France que conter eux.

Le médierai tous les projets, toutes les observations que, collectivement ou individuellement, ou par députation de canton, vous voudrez use faire passer. Les sénateurs Barthélemy, Fouché. Roderer et Démeunier, que J'ai chargés de recueillir vos opinions, d'étudier vos intérêts et d'accueillir vos vues, me rendront compte de tout ce que vous désirerez qu'ils me disent ou me remêtlent de voire part.

BONAPARTE

Archives de l'Empire.

uniquity Lynyle

### 6481

# AU GÉNÉRAL BERTHIER,

MINISTRE DE LA GUERRE.

Saint-Cloud, 19 frimaire an 11 (10 décembre 1802).

Le vous prie, Citoyen Ministre, de donner ordre au premier inspecteur du grâué de fair dresser des plans pour mettre le fort Ouberon, c'i-devant fort Penthièrre, la place de Belle-Ile, les iles Marcouf et les nuvrages et batteries à construire Boologne, à l'abri de toute attaque. Tai déjà mis 200,000 francs, ce mois-ci, pour les dépenses faire à ces quatre forts; mon intention est d'en pousser les travaux avec la plus grande activité. Des l'Enstant queces plans seront achevés, je vous prie dem eles communiquer.

BONAPARTE.

Dépôt de la guerre.

6482.

# AU CITOYEN MARET,

RECRÉTAIRE D'ÉTAT.

Saint-Cloud, no frimaire au 11 (11 décembre 1801).

Le vous prie, Citoyen Secrétaire d'état, de me présenter trois projets d'arrêtés pour euvoyre en mission le citoyen Pelet, de la Lozère, dans les 36 et a 55 divisions militaires; le citoyen Bauchy dans la a 57, Cet le citoyen Laumond dans la a 57. Vous leur donnerez des instructions ordinaires, et, de plus, une instruction spéciale, pour se concerter avec les généraux, préfets et directeurs des douanes pour empécher la contrebande. Vous ajouterez aux instructions ordinaires ceile de recueillir le plus d'observations possible, et de se faire rendre compte de la manière dont s'est faite la conscription.

BONAPARTE.

Archises de l'Empire.

### 6483.

# ALLOCUTION AUX CINO DÉPUTÉS DE LA SUISSE.

Saint-Cloud, su frimaire an xı ( 13 décembre 1802).

Plus j'ai étudié la géographie, l'histoire et les habitudes de votre pays, et plus je me suis convaincu qu'il nc devait pas être assujetti à un gouvernement et à des lois uniformes.

Établir un gouvernement représentait pour toute la Suisse, c'est rancher à la liberté des petits cantons, qui se sont toujours gouvernés démocratiquement; c'est leur faire payer des dépenses de gouvernement, à eux qui n'ont jamais payé d'impôts. Leurs mours ne s'accordent pas avec celles des autres contrées. Le comais l'aprêté des mours des montagnards. Point d'impôts à des peuples si pauvres, point de chaînes aux enfants de Guillaume Tell.

D'un autre côté, vouloir établir la démocratie dans des cantons riches, à Berne, par exemple, serait vouloir l'impossible et jeter le pays dans le trouble et la confusion.

Il faut diversité de gouvernements à des pays si divers,

Il y a d'ailleurs plusieurs cantons qui ne peuvent communiquer avec les autres pendant une partie de l'année : comment les soumettre à une autorité centrale?

Il est très-facile d'avoir autant d'organisations particulières en Suisse qu'il y a de pays distincts. Ce serait à peu près votre ancienne constitution, d'où seraient bannis tous les privilèges et toutes les inégalités de canton à centon, de pays souverain à pays sujet, et de patricien à citoyen. De telles inégalités sont des taches que la nation française ne peut souffrir dans une république voisine.

Quand vos constitutions cantonales seront formées, il sera facile d'instituer nne diète pour régler les rapports de canton à canton.

Je comprends ce système et je n'en comprends pas un autre.

Je ne conçois pas comment vous pourriez former un gouvernement central.

D'abord votre pays ne peut en supporter les frais. Vous ne pouvez avoir de grandes finances. Vous êtes un pays pauvre. La nature vous a tout refusé. Vous ne prospérez qu'à force de sueurs et d'économie. Il n'y a de convenable à l'intérêt de la Suisse, il n'y aura de populaire en Suisse qu'une organisation qui ne demande point d'impôts.

Vous ne devez pas prétendre à jouer un rôle entre les puissances de l'Europe. Vous êtes placés entre la France, qui a 500,000 hommes de troupes; l'Autriche, qui en a 300,000; la Prusse, qui en a 200,000; combien pouvez-vous en entretenir? 10,000? Qu'est-ce que 10,000 hommes contre de telles armées? Si vous avez autrefois tenu un rang entre les puissances militaires, c'est que la France était divisée en trente parties; l'Italie en cent. Vous pouviez tenir tête au duc de Bourgogne, mais aujourd'hui la Bourgogne n'est qu'un point de la France.

L'établissement d'une troupe soldée diminuerait votre force réelle au lieu de l'augmenter. Si vous avez un seul régiment de troupe soldée, il faut renoncer à des milices vigoureuses. Dès que les habitants voient sur pied des soldats qu'ils payent, ils disent : C'est à eux à nous défendre. Une troupe soldée détruit l'énergie nationale; elle vous priverait des ressources qu'au besoin vous trouveriez dans le courage de vos citovens.

Le système fédéral, qui est contraire à l'intérêt des grands états, parce qu'il moreèle leur force, est très-favorable aux petits, parce qu'il leur laisse toute leur vigueur naturelle. Zurich aura pour défenseurs les Zuricois; Berne aura ses Bernois; les petits cantons auront les enfants de Guillaume Tell.

Il ne faut pas ambitionner l'éclat; il vous coûterait trop cher, et ne vous servirait à rien. Il faut que le peuple pave peu d'impôts : c'est à cela qu'il reconnaîtra que vous avez travaillé pour lui, et c'est ce qui l'affectionnera à votre ouvrage.

Si vous vouliez absolument de la grandeur, vous n'auriez qu'un moyen d'en acquérir : ce serait de vous réunir à la France, d'y former deux grands départements, et de participer à ses destinées. Mais la nature ne vous a point faits pour cela. Elle vous a séparés des autres peuples par des montagnes; vous avez vos lois, vos mœurs, votre langue, votre industrie, votre gloire qui vous sont propres. Votre neutralité est plus assurée que jamais. La France a le Simplon; l'Antriche, le Tyrol. Vous éties en săreté entre es puissances qui sont en équilibre; vous étes renaissement des même dans les moments d'occillation, parce que vous tenez le milieu entre les bras de la balance. Maintenes votre traquillité, vos lois, vos mours, votre industrie, et votre partage sera encere asser beau.

Comment établiriez-vous un gouvernement central? Le confieriez-vous à trois, à quatre, à cinq magistrats? Ils se diviseront; vous en avez l'expérience. Le confierez-vous à un magistrat et à des adjoints? Ils le déposeront; vous en avez l'expérience. Le confierez-vous à un chef unique, sans réserve et sans partage? Mais qui pourriez-vous revêtir d'une telle autorité? Quel est l'homme assez accrédité parmi vous par ses talents et ses services? Moi, à qui les circonstances ont fait obtenir la confiance du peuple francais, je ne me croirais pas en état de gouverner le vôtre. Si vous choisissez un Bernois, vous mécontentez Zurich; choisissez-vous un Zuricois, vous mécontentez Berne. Même difficulté entre les catholiques et les protestants, Même embarras pour la fortune. Nommez-vous le plus riche du pays? Vous aurez peut-être un homme à qui de tristes souvenirs et d'invincibles habitudes donneront des vues et des intelligences au moins inquiétantes pour vous. Si vous prenez un homme de mérite sans fortune, il sera sans considération à côté de particuliers opulents qui l'effaceront par leur dépense; à moins que vous ne lui donniez un traitement énorme, ce qui sera une dépense onéreuse et une innovation révoltante dans votre pays.

Votre deraier gouvernement est un gouvernement central. Vous aver up uil ne pouruit se souteirs assa l'appui des troupes françaises, Quand il mà demandé de retirer les troupes françaises, j'ai reconnu dans celte demande des citoyens attachés à la liberté de leur pays; mais j'ai ééd aussi étonné de leur imprévoyance, et j'ai vu leur inhabileté. Si j'avais voulu leur tendre un piége, je leur aurais dit: » Voulex-ouso un evoulezvous pas que jertier mes troupes? s'3 lis ma'avaient dit non, j'aurais dit: » Vous n'avez done pas la confiance du pays? » Sils m'avaient dit oui, pie les livrais au danger qu'ils n'out pas prévu et auqueil sis ont succour, les livrais au danger qu'ils n'out pas prévu et auqueil sis ont succour. Mais je n'ai pas voulu tendre de piége, quoique convaincu qu'il était impossible à ce gouvernement de réussir. Je l'ai attendu, et vous voyez ce qui est arrivé.

Au fond, il y sura plus de súreté pour vous au rétablissement de constitutions catonales qu'à la formation d'un gouvernement central. Que je veuille quelque chose de la Suisse; avec votre gouvernement central, je n'ai qu'à séduire ou intimider quelques personnes; je n'ai qu'à dire au landamanna : Voilk e qu'il me futt : si dans vinge-quatre beures - je n'ai pas de réponse, j'entre dans le pays. Au contraire, avec des gouvernements de canton, si je demande quelque chose, on me répond : -le ne suis pas compétent; entrez et dévorez nos montagnes si vous le voulez, mais il faut convoquer la diète. On convoque la diète, cela prend deux mois; l'orage se dissipe, et le délai a sauvé le pays.

La diversité, de gouvernements convient non-seulement au pays, mais aussi aux circonstances du moment. Si, dans les cantons qui auront un gouvernement fort, il y a des amateurs de la démocratie, ils sauront où la trouver. Si, dans les démocraties, il se trouve des personnes qui se déclarent pour un gouvernement fort, elles pourront s'y établir.

Dans ce que je viens de dire, j'ai marché comme un homme de votre assemblée. Maintenant, comme citoyen français, je vous dirai qu'il faut que la Suisse, toute-puissante chee elle pour tout ce qui la regarde, ne le soit pas pour ce qui regarde la France; soyes indépendants pour vous n'avez qu'à songer à vous; dans les noîtres, il faut être pour nous. L'hitoire prouve que la Suisse a toujours été gouvernée par les influences de la France. C'est par les influences de la France. C'est par les influences de la France république que l'éga dit ét du déstaille. Quoique l'insurrection ait en derineir leu écrit à toutes les puissances, aucune n'ai récuté ma médiation. L'Empereur m'a écrit qu'il ne se mélait point des affuires de votre pays. A l'égard des Anglais, ils n'ont ren à faire en Suisse. Je ne puis souffirir que la Suisse soit un autre Guernesey du côté de l'Alasce. Il faut que l'Angleterre ne puisse soit un autre Guernesey du côté de l'Alasce. Il faut que l'Angleterre ne puisse un seul homme suspect. Elle ne peut avoir là

d'émissaires que contre la France. Ce sont eux qui ont fouenté tous voi troubles; vous avez vu, dans une des dernières séances du parlement, qu'un émissaire de Londres, établi à Constance, avait excité votre dernière insurrection. Il faut que, pour ce qui regarde la France, la Suisse soit française, comme tous les pays qui confinent à la France.

Comment organiser vos cantons, quelles formes leur donner? C'est à vous de le dire; là finit mon savoir; j'attends vos réflexions. Je me borne à vous indiquer les bases d'un système général que je comprends; je n'en comprends pas un autre. Il faut faire quelque chose qui convienne aux mœurs et aux intérêts du pays et s'accorde avec les intérêts de la France. Il faut éviter ce qu'a fait l'insurrection en dernier lieu, Au lieu de prendre vos éléments dans vos anciennes chartes de privilége, il faut les prendre dans la révolution et dans les droits du peuple. L'ascendant des patriciens n'est point à craindre dans les élections que vous établirez. L'avantage de la noblesse est de briller de haut et d'être vue de loin; cet avantage est plus grand dans les grands pays que dans les petits. Enfin il faut faire quelque chose qui dure. Si ce qui va se faire venait à tomber, l'Europe croirait, ou que je l'ai voulu ainsi, ou que je n'ai pas su faire mieux. Je ne veux pas plus laisser le droit de douter de ma bonne foi que de mon savoir. Pour que ceci dure, il n'y a qu'un point : c'est que la masse du peuple soit contente, et point d'impôts.

Archives de l'Empore

### 6484.

# ABRÊTÉ.

Pares, so frimaire an si (11 décembre 1801).

ARTICLE 1<sup>ee</sup>. Les préfets du Palais auront désormais la surveillance et la direction principale des théâtres de Louvois, de Feydeau et de l'Opéra-Buffa.

Ant. 2. Le Premier Consul désignera ceux desdits préfets qui devront exercer habituellement ces fonctions, et, en cas d'absence ou d'empêchement, ceux qui devront les suppléer. Art. 3. Pour tout ce qui pourrait être relatif au matériel et à la comptabilité, ils travailleront avec le ministre de l'intérieur.

Ant. 4. Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

BONAPARTE.

Archives de l'Empir

### 6485.

### AU GÉNÉRAL BERTHIER.

MINISTRE DE LA CCURRE.

Saint-Cloud, so frimaire an 21 (11 décembre 1804).

Les renseignements que vous m'avez donnés, Citoyen Ministre, sur la situation de la conscription militaire dans la 27 division, ne sont rien moins que satisfaisants. Je vous prie de me faire un rapport détaillé sur un objet aussi important.

Le règlement sur la conscription militaire dit que la 27° division militaire doit fourair 4,000 conscrits, dont 100 pour le 21° diagons, 100 pour le 26° chasseurs; les 3,800 autres conscrits sont répartis entre les 111°, 12°, 31° légère et plusieurs autres demi-brigades.

Faites-moi connaître:

1° Si la répartition de ces 4,000 conscrits se fait dans les départements de la division;

2° Si les 111°, 112°, et 31° légère ont envoyé leurs officiers en recrutement;

3° Si les demi-brigades qui doivent aller prendre à Chambéry les différents détachements destinés pour elles sont désignées;

Enfin où en est la conscription de ces départements.

Je ne suis pas satisfait davantage du peu de renseignements que vous me donnez sur la situation actuelle de la conscription des autres départements. Vous devriez, toutes les semaines, recevoir un rapport sur cet objet.

Je ne suis pas assez instruit non plus des mesures qui ont été prises pour le recrutement des corps dont les bataillons sont à Saint-Domingue. C'est sur le recrutement que vous devez porter constamment une grande attention. C'est la première et la plus grande affaire de l'État.

Donnez l'ordre que tons les conserits partent sans délai pour les corps, car il n'y a pas un moment à perdre pour qu'ils soient exercés et puissent prendre part aux manœuvres de l'automne.

Dans la distribution qui avait été faite des conscrits faisant partie du dépôt de Chambéry, il y en a de destinés à des corps qui paraissent en avoir aujourd'hui grand besoin.

Le vois prie de me faire remettre un dat de situation de l'armée, où soit mentionnée le force actuelle de l'effectife chaque corps, en mettant sur une colonne le nombre d'hommes qui sont en France, sur une autre ceux qui sont supposé être aux colonies, sur une troisième les consertis qu'ils doivent recevoir pour les années : net x, afin que je voie par là quelle sera la situation des corps lorsqu'ils auront reçu cette conscription. Il est nécessire d'y ajouter une colonne qu'um fasse connaître si les congés absolus qui ont dû partir sont compris ou non dans ledit étalt. Effin je vous prie de monter votre correspondance de manière à fette informé de lout et pourvoir à tout ce qui est relatif au rerrutement. Ne passez pas une journée sans vous occuper personnellement d'un objet si important.

BONAPABTE.

Comm. por M. le prince de Wagraco.

### 6486.

# AU GÉNÉRAL BERTHIER.

Saint-Cloud, so frimaire an x1 (11 décembre 1802).

Vous trouverez ci-joint, Citoyen Ministre, un arrêté relatif à la formation des six dépôts pour les colonies. Il est nécessaire de faire connaître par une circulaire :

.º Aux généraux des divisions où se trouvent ces dépôts, qu'ils aient à désigner l'emplacement nécessaire pour ce casernement. Le ministre de la marine tiendra un bâtiment amiral à Dunkerque, au Havre et à Bordeaux, pour renfermer les individus que les commandaints des dépôts

89

auraient lieu de craindre qu'ils ne s'échappassent. A Nantes, les individus suspects seront tenus dans le château; à Rochefort, dans le château de l'île de Ré, et à Marseille dans le château d'If.

» Faites consuitre aux généraux des divisions, aux commissaires ordonnateurs et officiers de gendarmerie, la conduite à tenir pour faire diriger sur ces dépôts, d'abord tous les hommes de bonne volonté, ensuite tous les soldats déserteurs de leurs corps, et enfin tous les hommes en état de servir et qui serainet sans aves.

Une circulaire du même genre pourrait être écrite aux présets.

Il est nécessaire que le directeur de l'administration de la guerre règle la comptabilité à suivre avec les commandants des dépôts, pour que le départ ne soit jamais retardé par raison de solde, ni d'habillement, ni de petit équipement, ni d'armement, et que tous les hommes puissen partir dans les sept jours de leur arrivée. Enfin vous devez avoir soin de maintenir une correspondance exacte avec les commandants des dépôts, pour leur envoyer des lieutenants et sergents, à mesure qu'il en partirait.

Présentez-moi, dans le plus court délai, les chefs de bataillon et officiers qui devront commander ces dépots. Ces officiers doivent être des hommes probes et sûrs.

BONAPARTE

Cabinet de l'Empereur. (En nouve sus Arch. de l'Emp.)

6487.

A S. S. LE PAPE.

Saint-Cloud, as frincire an 11 (13 décembre 1802). l'ai reçu, à Rouen, la lettre de Votre Sainteté, du 2 novembre. Je m'en

rapporte entièrement à tout ce qu'il plaira à Votre Sainteté de faire relativement aux nominations des cardinaux. Elle fera procéder à celles qu'elle fera de son propre mouvement, avant ou après celles des cours, selon qu'elle le jugera le plus convenable aux intérêts de l'Église de France et de la catholicité en général. Les deux dignes évêques, Moreau, évêque d'Autun, et de Noi, évêque de Troyes, que j'avais proposés à Votre Sainteté pour cardinaux, étant morts, je propose à Votre Sainteté Boisgelin, archevêque de Tours, et Cambacérès, archevêque de Rouen. Le premier était, avant la révolution, archevêque d'Air; évat lui qui a lutté contre les évêques réfractaires aux volontés de l'Église. Le second est un prélat plein de mœurs, de lumières et de piété. J'ai parcouru une partie de son diocèse pendant mon voyage, et partout j'ai eu lieu éfére saitifait.

Le légat m'a fait connaître que le grand maître que Votre Saintelé a nommé "aust ristelé. Je lui ai conseilé de lui écrire", et de lui donné de la part de Votre Saintelé, qui est son supérieur spirituel et temporel, l'ordre d'accepter; de lui dire que, losqu'il avait été fait chevalier de Malte, ce n'était pas pour étre célibatire ou courri le monde pour ses plasisre et sa stisfaction, mais pour soutenir la religion. I'ai lieu d'espérer qu'il acceptera. Je pense que Votre Saintelé doit faire connaître às sfamille, à Rome, qu'elle n'eutend point là-dessus être contredite. Elle est le chef de l'Égitse, et un commandeur de Malte est un commandeur d'ordre monstique. Je prenda un grand inferêt à ce qu'il soit installé, parce qu'il me paraît que le choix de Votre Saintelé est une idée heureuse, et d'ail-leurs, ce choix étant publié, il ne convient à sa dignité, sous aucun point de vue, qu'elle ne soit point obéée. Du reste, jai promis au légat de faire tout ce qui sera possible pour lever ses scrupules et lui donner tout ce dont il pourrait avoir besoin.

Il y a, dans les petits cantons suisses, un certain nombre de couvenisetigieux qui, ayant suivi pendant une partie de la guerre l'impulsion des Anglais, restent sous la même influence, sans voir que tout a changé et qu'il n'est pas naturel que des religieux catholiques se livrent à l'influence anglaise de préference à la nôter. Le prire Votre Sainteé de leur faire écrire par les généraux de lenrs ordres à Rome, pour les éclairer sur leurs deroirs. Il y a, centre autres, un expourin qui porte une croix d'un ordre de protestants, qu'i lui a été donnée pendant la guerre par le roi ordre de protestants, qu'i lui a été donnée pendant la guerre par le roi

...

<sup>1</sup> Le bailli Respoli.

<sup>1</sup> Pièce n° 6671.

d'Angleterre; cela paraît scandaleux et contraire aux principes de la catholicité.

Je désire que Votre Saintelé donne au cardinal-légat une autorisation pour arranger les affaires ecclésistiques du Prinont. Nous pouvons bien aujourd'hai maintenir le clergé séculier, en lui laissant, ainsi qu'aux fabriques, hôpitaux et séminaires, toue les biens qu'ils ont; au lieu qu'il est à craindre que, si nous n'arrangeons pas cette partie, par la suite lis ne finissent par perdre leurs biens et être réduits, comme le clergé français, à la simple pension.

Du reste, je viens d'ordonner, par un acte public, que, dans toute la Belgique, on laissât aux curés tous les biens qu'ils ont, sans les soumettre, pour cette partie, aux dispositions du concordat.

Le duc de Parme étant mort, et le roi de Toscane ayant renoncé à l'héritage de son père, l'état de Parme devient vacant et à notre disposition. Je désirerais le réunir au royaume de Toscane. Mais, en même temps, je ne serais pas éloigné de chercher à faire quelque chose qui pût asseoir le roi de Sardaigne. Je ne cache pas à Votre Sainteté que je préférerais faire quelque chose pour le roi qui vient d'abdiquer plutôt que pour le nouveau roi. Il serait peut-être possible de donner au roi de Sardaigne le Siennois et Orbitello; par là, il aurait une communication à son île et serait limitrophe avec les états de Votre Sainteté et la Toscane. Je prie Votre Sainteté de me faire connaître si, comme état limitrophe, ce projet peut lui agréer, et d'avoir elle-même une conversation avec l'ancien roi de Sardaigne, pour voir si elle pourra le décider à sortir de son couvent et à se retrouver avec son titre de roi de Sardaigne et de prince de Sienne. Mais, comme ceci n'est qu'un projet, et que Votre Sainteté sent facilement qu'il faut, avant que cela soit consommé, que j'arrête un traité avec l'Espagne, il est essentiel que Votre Sainteté seule soit dans le secret, et, en conférant avec le roi de Sardaigne, lui en parle comme d'une idée qui lui vient.

Je prie Votre Sainteté de se souvenir, dans ses promotions de cardinaux, qu'elle m'avait promis un chapeau pour l'archevêque de Ravenne. Le bey de Tunis m'ayant envoyé un ambassadeur, j'ai fait conclure avec

lui une convention pour que, désormais, tous chrétiens qui tomberaient entre ses mains n'éprouvent aucun mauvais traitement et aient des rations de vivres. Si Votre Sainteté a quelques-uns de ses sujets esclaves, je la prie de m'en envoyer la note, et sur-le-champ je les ferai élargir.

RONIBIOTE

Archives de l'Empire

## 6488.

# DÉCISION.

Paris, s'i frimaire as us (15 décrabre 1802)

Le général Macdonald demande, en faveur du citoven Parny, le traitement de 2,500 france accordé aux hommes de lettres, et une inspection dans la loterie; ce qui équivaudrait à la place de bibliothécaire que lui avait destinée le Premier Consul.

Recommandé au ministre des finances, pour faire placer le citoyen Parny.

BOYAPARTE.

Aerbiym de l'Empire.

# AU CITOYEN GAUDIN.

6489 WINISTRE DES PINANCES.

Saint-Cloud, 95 frimaire an 31 (15 dicember 1809).

Le Premier Consul est informé, Citoyen Ministre, que, dans plusienrs des nouveaux départements de la rive gauche du Rhin, plusieurs communes ayant été forcées de faire des emprunts pour acquitter des contributions de guerre, les habitants ne peuvent se libérer qu'en vendant leurs capitaux, et, se trouvant ensuite hors d'état de payer les contributions ordinaires, abandonnent le pays avec leurs familles. L'intention du Gouvernement est de porter à de tels malheurs les secours que lui paraissent exiger l'équité autant que la bienfaisance.

Vous êtes invité à prendre, sans délai, les informations les plus précises sur les communes dont il s'agit; à vous faire rendre compte des propriétés communales qui pourraient subvenir aux dettes communes, et, dans le cas où aucune propriété de cette nature n'existerait, à proposer 174 CORRESPONDANCE DE NAPOLÉON I". - AN XI (1802).

aux Consuls les moyens les plus convenables de libérer les malheureux habitants de ces campagnes.

Per order do Premier Consu

Archives des finances

6490.

AU CITOYEN CHAPTAL.

MINISTRE DE L'INTÉRIEUR.

Saint-Cloud, s6 frimaire an as (17 décembre 1809).

Mademoiselle de Vicq, Citoyen Ministre, fille du célèbre ingénieur du canal de Saint-Quentie, existe encore. Le Premier Consul est informé que, dans un âge fort avancé, elle n'a que des moyens de fortune trèsbornés. Il désire améliorer sa position, et me charge de vous inviter à faire donner à mademoiselle de Vicq un logement à Versailles, s'il ce existe à votre disposition, et à lui attribuer un secours annuel, qui lui sera offert comme un témoignage de l'estime du Gouvernement pour les civores féclairés et les travaux utiles.

Par ordre du Prensier Consul.

Archives de l'Empire.

6491.

INSTRUCTIONS POUR LES CONSEILLERS D'ÉTAT EN MISSION 1.

Paris, 26 frimeire on 11 (17 décembre 1801).

ADMINISTRATION.

Le conseiller d'état s'informera des dispositions relatives à l'exécution du sénatus-consulte organique pour ce qui concerne les assurances de canton, la formation des listes des imposés et les opérations préparatoires de l'organisation des collèges.

DOUANES.

Le conseiller d'état s'appliquera particulièrement à tout ce qui pourra

Pièces nº 5216 et 5215.

régulariser et assurer la plus entière exécution de l'arrêté des Consuls du 16 frimaire an x1, sur la répression de la contrebande.

Il vérifiera à quelle somme s'est élevée la perception dans chacun des six derniers mois;

Quelles sont les causes de la différence des produits à diverses époques; Quelles sont les marchandises le plus communément introduites dans chaque direction;

Quelles sont celles sur lesquelles la contrebande s'exerce le plus;

A combien peut s'évaluer la perte essnyée sur la perception dans chaque direction:

Si la contrebande se fait à main armée;

Sur quels points s'exerce-t-elle le plus, et pourquoi?

Quelle est la force des attroupements?

Quelle espèce de gens sont les contrebandiers?

Sont-ils Français ou étrangers, de quels pays?

Quels sont leurs chefs?

Y a-t-il des assureurs, quels sont-ils?

De quels endroits partent les objets importés en contrebande ou exportés?

Où sont-ils déposés à leur introduction en France?

Sur quels points de la France sont-ils le plus souvent dirigés? Connaît-on des maisons de commerce de l'intérieur qui se livrent plus

particulièrement à ce genre de fraude?

Quels seraient les moyens de les reconnaître ou de les convaincre?

Il s'assurera si tous les acquits-à-caution, pour la circulation des grains, sont rentrés; si on fait des poursuites contre les soumissionnaires en retard et leurs cautions:

Si les ordres, par l'administration des douanes, sont conformes aux lois; si les préposés se conduisent bien; si l'avancement et la distribution des emplois se font conformément aux règles de la justice, et sans exception ni partialité.

Il recueillera les observations des directeurs sur la rectification des tarifs et la simplification des règlements. Il donnera lecture, aux généraux commandant les divisions, de l'artèle de Consuls du 16 de ce mois, et conférera avec ux ur le mode le plus avantageux à adopter, dans chaque localité, pour l'organisation et la direction des détachements de troupes instituées par cet arrêté pour réprine re la contrebande; il stimuler le zèle des généraux pour l'exclusion de cette mesure, et les inviters à ne rien négliger pour que les officiers es oldats serant sous leurs ordres concourent, chacun en ce qui le concerne, de tout son pouvoir, à la répression d'un délit qui ne compronet pas mois l'inférêt du commerce francais que celui du trésor public.

#### INSTRUCTION PUBLICUE.

Le conseiller d'état s'assurera s'il a été établi des lycées dans les divisions militaires qu'il doit visiter.

Il prendra connaissance des dispositions faites pour l'établissement des lycées accordés et pour leur organisation.

Il prendra des reuseignements sur les hommes actuellement employés dans l'instruction publique, qui seraient reconnus entièrement propres à exercer des fonctions dans la nouvelle organisation.

Si des villes, dans lesquelles il n'a pas été établi de lycée, en demandent, il s'informera des sacrifices qu'elles sont disposées à faire pour en obtenir, et de leurs moyens.

Les bibliothèques dépendant des écoles centrales, les muséums et jardins de botanique sont-ils bien tenus?

Les pensionnals particuliers sont ils bien administrés? Quels sont ceux qui méritent d'obtenir le titre d'écoles secondaires?

#### CTT TO

Le conseiller d'état s'assurera si les dispositions du concordat et celles de la loi du 18 germinal an x, concernant le libre exercice des cultes, reçoivent leur paisible et entière exécution.

Dans les diocèses dont la circonscription est faite, il cherchera à savoir si elle est conforme aux besoins des localités et aux opinions les plus générales; Si les évêques, dans la distribution des emplois, se conforment à l'impartialité qui leur a été recommandée dans leurs instructions;

Si les prêtres ont abjuré toutes les animosités résultant de leurs anciennes querelles;

Quels sont ceux qui troublent l'ordre et tourmentent les consciences à l'occasion des événements passés;

Si le zèle des évêques n'est pas entravé par les autorités civiles ou militaires;

A quelle sorte de prêtres les peuples donnent-ils la préférence?

Quelle est la disposition des esprits sur le culte?

Les conseils généraux de départements ont-ils pourvu à la dotation des séminaires et aux traitements des directeurs, professeurs et chanoines?

S'ils ne l'ont pas fait, quelles sont leurs dispositions à cet égard? Si les communes sont dans l'intention d'améliorer le sort des curés et

Si les communes sont dans l'intention d'améliorer le sort des curés et desservants, quelles seraient leurs ressources à cet égard?

Si le nombre des églises est suffisant;

Dans les communes où les églises et les presbytères ont été vendus, comment se proposent-elles d'y pourvoir?

Il prendra les mêmes informations à l'égard du culte protestant et du culte juif.

Il s'informera quel est le nombre des individus professant l'un et l'autre culte ;

Si les églises protestantes sont organisées et les ministres nommés; quel est leur nombre;

Quelles seraient les améliorations à faire dans la distribution et le placement de ces églises.

Si les dispositions des lois sur la conscription sont observées avec soin; si l'exécution en a été facile ou si elle a éprouvé des obstacles; si le

.3

#### CORRESPONDANCE DE NAPOLÉON 1". - AN XI (1802).

nombre des conscrits qui ont obéi a été suffisant ou peu nombreux; quel uombre a été levé, quel nombre s'est fait remplacer, quel nombre s'est soustrait à la loi, quel esprit s'est manifesté, dans cette circonstance, parmi les fonctionnaires publics.

Le conseiller d'état tiendra, au chef-lieu de la division militaire, un troisième conseil, auquel seront appelés le général commandant la division, les préfets et le directeur ou les directeurs des douaues de la division.

L'objet de ce conseil sera de concerter les mesures les plus convenables à prendre pour l'exécution de l'arrêté des Consuls du 16 de ce mois, conceruant la répression de la contrebande.

Il sera dressé un procès-verbal séparé de chacun de ces conseils et des diverses observations qui y auront été faites.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire.

178

6492.

AU CITOYEN REGNIER,

Sunt-Cloud, an friendire an at (18 december 1801).

Le suis informé, Citoyeu Ministre, que des Italiens dirigent des intrigues dans le même sens que Moliterno, et s'entendent avec l'Angleterre pour faire un mouvement à Rôme, à Gênes et dans la République Italienne. Un nommé Bai, Rômain, est arrivé ou doit arriver ces jours-ei d'Italie à Paris, pour s'aboucher avec un nommé Giutarroti, qui e été consul à Rôme dans les temps de la Révolution, lequel vient de Londres. Faites prendre des mesures pour le faire arrêter à son passage à Calais, avec tous ses papiers.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire.

6493.

AU CITOYEN TALLEYRAND,

Saint-Cloud, 97 frimaire an 11 (18 décembre 1809).

le vous prie, Citoyen Ministre, de faire prévenir les citoyens Caeault, Alquier, Clarke et Saliceti, que, par tous les renseignements que j'ei, il paraît que les Anglais cherchent à agiter en Italie; qu'il est nécessaire qu'ils veillent et fassent suivre toutes les démarches des agents anglais uis se trouvent dans leurs pays, surtout au moment où des bâtiments arrivent dans les ports de Gênes, Ancône, Naples et Livourne. On assure même qu'il y a des amas d'armes secrétement faits dans l'Abruze, à Livourne et à Ancône.

BONAPABTE.

Archives des affaires étrangères (En monte out Arch. de l'Emp.)

6494.

AU GÉNÉRAL BERTHIER,

MINISTRE DE 1-4 GUERRE.

Saint-Cloud, 97 frimmer on 11 (18 décember 1809).

Beaucoup d'étrangers, Citoyen Ministre, sous le prétetre qu'ils ont serri dans les armées de la République, portent les uniformes d'officiers français. Je vous prie de faire connaître aux généraux des divisions et aux préfets que, sous aucuu prétexte, tout individu qui ne serait pas citoyen français ne doit point porter l'uniforme national.

Il est nécessaire également de déterminer un uniforme autre que l'uniforme national pour les corps suisses et pour les corps de déserteurs.

BONAPARTE.

Archives de l'Emptre

#### 6495.

#### AU CITOYEN PORTALIS.

CONSEILLER D'ÉTAT, CHARGÉ DE TOUTES LES APPAIRES CONCERNANT LES CULTES.

Saint-Gloud, 27 frimaire an Et (18 décembre 1809).

J'ai regu, Gitoyen Conseiller d'état, plusieurs lettres du Pape. Je vous euvoie deux notes qu'elles contiennent, l'une relative aux missions de Chine, l'autre au Piémont. Paites faire des recherches qui indiquent ce qu'il y aurait à faire pour encourager les missions, et la somme qu'il serait nécessaire de destiner à cet objet, et à la disposition de qui elle doit être nise. Quant au Piémont, conféres-en avec le légat, pour qu'il vous fasse connaître ce qu'il peut faire.

BONAPARTE.

Archires de l'Empire

#### 6496.

## PROJET D'ORGANISATION DE L'ÉCOLE SPÉCIALE MILITAIRE

Paris, 28 frimsire on 31 (19 décembre 1805

- 1º L'école militaire sera placée aux environs de Paris, soit à Fontaine-bleau, soit à Compiègne, Rambouillet ou Écouen. Les plans de ces hêtiments, que le ministre de l'intérieur se fera présenter, lui feront connaître celui que l'on doit préférer. L'emplacement doit être tel qu'il puisse contenir un millier de ieunes remit.
- 9º Pour être admis à l'école militaire, l'on doit avoir au moins seize ans, être d'une constitution forte, n'avoir aucun défaut de constitution, et être tel que toutes les probabilités soient pour que l'élève ait, à vingt ans, plus de cinq pieds deux pouces.
  - 3° On peut y être élève ou pensionnaire;
- Élève, si l'on a été élevé dans un des lycées de la République, aux frais de la République;

Pensionnaire; les parents devraient être dans le cas de payer 1,000 francs de pension.

4° Élève ou pensionnaire, l'élève doit avoir fait au moins sa troisième, savoir l'arithmétique, la géométrie, la trigonométrie et les éléments de l'algèbre; écrire et parler correctement sa langue.

5º Un officier supériour sera gouvernour de l'école militaire: il aura sous ses ordres deux chefs de bataillon, deux adjudants-majors, quatre adjudants sous-officiers, un capitaine d'artillerie, un lieutenant et deux sous-officiers d'artillerie, un capitaine et deux sous-officiers du génie, un directeur des études, quatre professeur d'histoire, quatre professeurs de géographie, quatre professeurs de mathématiques appliquées, quatre professeurs de dessin, cartes et fortifications, deux professeurs de bellestetres, quatre maitres d'armes, deux maitres de tir d'armes à feu.

6° Les élèves doivent former deux hataillons divisés en compagnies, et chacune commandée par des sous-officiers, comme dans un bataillon d'infanterie.

Le chef de chaque compagnie sera le sergent-major de la compagnie. Ils doivent faire l'exercice avec des fusils de munition, sans aucun allégement.

Les trois premiers mois, chaque élève doit apprendre l'école de peloton; après quoi, admis dans le bataillon.

Le sixième mois, il doit, à son tour, instruire ceux qui arrivent, de manière que chaque élève, avant de sortir, ait formé au moins deux élèves.

Au bout d'un an, ils doivent avoir le ton du commandement, de manière à commander le maniement des armes et toutes les évolutions à une division

Au bout de deux ans, ils doivent pouvoir commander le bataillon, tant pour le maniement des armes que pour les évolutions.

Toutes les semaines, les deux bataillons manœuvreront ensemble une fois, et deux autres fois par semaine ils manœuvreront séparément. Une fois par mois ils feront l'exercice à feu.

Dans la bonne saison, à l'automne, ils auront de grandes manœuvres

- où ils feront toutes les évolutions de guerre pendant cinq jours de suite. Trois autres fois par semaine, ils seront employés à la manœurre du canon de batalig, de siègee de de Gète; de manière que, la première année, ils sachent la manœuvre du canon de bataille, les six premiers mois de la seconde, celle du canon de place et de côtes, et, les six derniers mois, toutes les manœuvres de force.
- 7° La première année, on leur apprendre à faire tout ce qui est nécessire pour la construction des balteries, saucissons, gabions, pieux, chevaux de frise, palissades, batteries de siége, plates-formes de mortiers; la deuxième année, les boyaux de sape, et des redoutes et retranchements de toute espèce. Les officiers dartifieire et du génie seront spécialement destinés à leur faire faire ces différents exercices, sans qu'aucun ouvrier étranger les aide en aucune manière.
- 8° On leur apprendra à monter et à démonter leurs fusils, et mêtur à pouvoir cus-mêmes y faire les légères réparations; on les emploiera à dérouiller les armes, de manière que chaque élève en ait au moins approprié deux; on leur apprendra à faire des cartouches, à fondre des balles, à aiguiser leurs buionnettes et leurs sabres et baches.
- g° Une fois par semaine, chaque élève ira à l'exercice du tir, consistant au tir du pistolet et du fusil, et des carabines rayées.
- 10° Trois fois par semaine, ils iront à l'école de dessin, où on leur montrera à faire des cartes et à tracer et à lever tous les systèmes de fortifications.
- La secoude année, ils iront apprendre à se servir du graphomètre et de la planchette, pour lever des cartes, le mesurage des distances, etc.
- 1.\* Une fois par jour, ils iront à la classe de géographie, et une fois par jour à la classe d'histoire. Ces classes d'histoire seront proprement, la première aunée, des classes de lecture, où on leur fera lire l'histoire de tous les grands capitaines, des campagnes les plus renommées. La seconde année, on y joindra une description des principales hatailles.

Trois fois par semaine, ils iront aussi à une classe de mathématiques, où on les appliquera à se former sur le calcul de l'usage babituel, sur la géométrie pour l'arpentage et le toisé des distances. Les professeurs de belles-lettres auront surtont en vue de leur donner une diction claire et de leur apprendre à faire des rapports de goût; on s'attachera surtout à leur faire saisir la topographie d'un territoire et la narration d'un fait.

13° Le bataillon, la seconde année, fera le service de police de l'école, de manière que tous les quinze jours ils soient de garde. Les corps de garde et les lits de camp seront absolument de même que pour le service des places.

La discipline, les punitions, les rapports et la police, la ténue et les inspections, tout se fera comme dans un batalilou, corvée de champe, de balayage. Il n'y aura point à l'école de domestiques. Ils seront placés par chambrée, mangeront comme les soldats, et ils feront auv-mêmes leur cuisine; ils amorat du pain de munition, ils iront au bois, aux provisions; horais que d'aller à un marché, ils iront chez l'éconeme de l'école, qui doit leur fourire; its mangeront la soupe deux fois par jour, avec un bouilli et un plat de légumes, avec une demi-bouteille de vin le matin. Ils concheront seuls.

13° Chaque compagnie aura son tambour, qui ne sera pas un élève; il y aura un tambour-major et huit musiciens pour les deux bataillons; un maître tailleur et tous les ouvriers, comme pour les demi-brigades.

L'école aura ses masses. Ils seront babillés avec du drap de sous-officier. et chaque individu aura son décompte de linge et chanssure, retenu sur leur solde, qui sera de six sous par jour, et sur laquelle il ne sera fait aucune retenue pour leur nourriture.

Les contrôles seront tenus par les sergents-majors; tous les registres pour les compagnies ou bataillons seront absolument comme ceux d'un corps.

Quand les élèves prendront les armes pour se promener, ils auront toujours le sac sur le dos, qui sera garni suivant l'ordonnance.

Les visites des sacs et les appels seront comme dans un corps. On leur fera faire, au moins une fois par mois, et d'une seule haleine, six lieues, le fusil, le sac et le pain pour quatre jours sur le dos.

On aura soin, lorsqu'ils seront à leur promenade, de faire toujours

placer les sentinelles et les grand'gardes militaires de manière qu'ils ne puissent pas être surpris.

L'été, on leur apprendra à nager.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire,

6497

AU CONTRE-AMIRAL DECRÉS, MINISTRE DE LA MARINE ET DES COLONIES.

Saipt-Cloud, aS frimaire sa x (19 décembre 1802).

Dans les dépêches servites du capitaine de vaisseau, il faut faire conaitre que les nouvelles extraordinaires qui arrivent de Saint-Domingue obligent le Gouvernement à donner une nouvelle destination à la 54°; que, dès lors, il ne suivra pas les instructions qu'il a reçues dans la dépêche du... mais qu'il fera entrer son convoi au Cap. Cette dépêche doit être datée du 1" nivões, tandis que les autres doivent l'être du 3 5 firmaire. Il faut également, dans les lettres du 1" nivões, annonger l'arrivée de 15,000 hommes, qui arriveront un mois après, et que tout soit préparé pour leur arrivée.

Lettre du s'à frimaire. — eLe capitaine Topsent pressera le plus possible son appareillage, de peur d'étre surpris par les glaces; il ira reconalire le Cap, et, en cas de séparation, le point de rendez-vous sera au Cap-Prançais. S'il n'arrive point de séparation, et que son escadre soit en tout et le librarier point au Cap. Il enverra porter au général Latouche l'ordre de lui foirnir tous les bâtiments nécessaires dans son expédition: et, des l'instant qu'il sera en Amérique, il sera sous les ordres de l'amiral Latouche. Les vaisseaux que le général pourra fournir ne s'aventureront d'aucune manière dans le pays, mais mouilleront dans la Havanc et ses parages.

- Le général Victor enverra un des officiers de son état-major au ministre de la République près les États-Unis, ou au commissaire général, en son absence, pour lui faire part qu'en conséquence d'un traité conclu entre la République et le roi d'Espagne, le Gouvernement prend possession de la Louisiane. Du reste, il n'oubliera rien pour maintenir le bon ordre et resserrer les liaisons d'amitié entre les deux républiques.

«Il sera fourni au général Victor les vaisseaux dout il pourra avoir besoin pour correspondre avec le gouverneur de la Havane, et prendre toutes les mesures et se procurer tout ce dont il pourrait avoir besoin. » Le reste de la lettre contiendra les détails relatifs à son entrée.

Lettre du s 5 frimaire au général Vietor. — Il est indispensable que l'expédition de la Louisane parte le plus tôt possible, car les glaces pourraient considérablement vous contrarier. Vous seve à traiter, au moment de votre arrivée, avec les États-Unis et les Espagnols. Un ministre de la République part et sera arrivé en Amérique en même temps que vous. S'il n'était pas arrivé, le commissaire général, accrédité auprès du président des État-Unis, vous en tiendrait lieu.

- Le général commandant la station en Amérique a ordre de vous fournir des vaisseaux de guerre pour mouiller à la Havane et croiser dans vos parages, pour vous donner sur mer toutes les facilités et vous mettre au-dessus des événements. Le commissaire du roi d'Espagne à la Havane a les mêmes ordres du roi. Avant d'arriver, vous expédieres un officier au ministre de la flépublique, et, en son absence, au citoyen Pichon, pour lui faire connaître que vous prenes possession de la Louisiane. Vous vous servirez toujours du canal des ministres, sans jamais écrire directement au Gouvérnement des État-L'inis.

«Il faut calculer l'arrivée de volte officier de manière à être au Mississipil forat, il arrivera en Amérique. Il et couvenable qu'en entrant dans les mers d'Amérique vous vous fassiez précéder de trois ou quatre jours par un bâtiment portant des officiers du génie et d'artillerie, et des administrateurs qui fassent connaître volte arrivée. Faites connaître au gouverneur que l'intention du Gouvernement est de prendre toutes les troupes que le roi d'Espagne a à sa solde dans ce pays. Le Gouvernement na pasque le roi d'Espagne a è sa solde dans ce pays. Le Gouvernement na palieu de douter que le gouverneur de la Havane ne vous accueille bien et ne vous donne toutes facilités. Enfin il sera convenable, si le général Latouche se trouve à portée, que vous, ou un officier de confance, vous ous abouchies exec lui gour a seurer votre correspondance de la Havane

+6

et du Mississipi, s'îl était nécessaire, avec des vaisseaux de guerre. Vous devez également ouvrir une correspondance avec le général Leclerc, puisque vos deux établissements s'aident aussi intimement. Vous devez également en ouvrir avec la Martinique et nos autres îles sous le vent.

-Le nái pas besoin de vous faire connaître avec quelle impatience le fouvermement attendra de vos nouvelles, pour être à même d'assooir ses idées sur les prétentions des États-Unis et leurs usurpations sur les Espagolos. Il ne faut pas préjuger sur ce qu'aurait à faire le Gouvernement, que vous ne lui ayex rendu compte de l'état des choses. Toutes les fois que vous aleur que les États-Unis élèvent des prétentions, répondet que l'on na aucune idée de cela à Paris, mais que vous avez écrit, et que vous altende des ordres. »

Du 1" nivôse. — Cette lettre doit être dans la lettre du capitaine et ne doit lui être remise qu'au Cap.

\*Les nouvelles extraordinaires qui arrivent en ce moment du Cap et de passer sous les ordres du capitaine général Leclere. Vous continuerez votre expédition avec les 1,800 ou 3,000 hommes qui vous restent. Un mois au plus tard après votre arrivée, vous recerves 3,000 hommes, qui ont eu ordre de s'embanquer, et qui remplaceront à la Louisiane la 54°. Yous êtes autorisé à faire rester les troupes espagnoles dont vous croires avoir besoin. Le roi d'Espagne nous a fait connaître qu'il y entretenait 1,500 hommes. Yous pouvez garder tout our partie, au moins jusqu'au moment où de nouveaux renforts vous arriveront.

BONAPARTE

Archives de l'Empire.

6498.

AU CITOYEN MARET,

Saint-Cloud, So frimaire as 11 ( so décembre 1802 ).

Je vous prie, Citoyen Secrétaire d'état, d'écrire aux présidents des sections du Conseil d'état de se réunir demain mercredi, pour faire la note CORRESPONDANCE DE NAPOLÉON 1". - AN XI (1802).

de toutes les lois rédigées jusqu'à ce jour, et de celles qui seraient prêtes au 1<sup>rz</sup> pluviôse, afin que je puisse déterminer l'époque de la convocation du Corps législatif.

BONAPARTE.

Comm. par M. le duc de Basseno

6400

## AU CITOYEN FONTENAY,

MAIRE DE ROUEN.

Saint-Cloud, 3o frimaire an 11 (as décembre 1802).

Citopen Fontenay, maire, je suis satisfuit de l'état de la fabrique de Rouen; je le suis des sentiments d'attachement que ses habitants mont montrés. Je vous envoie une écharpe d'honneur; je désire que vous la portiez; que les Rouennais y voient une preuve de la satisfaction que J'ai éprouvée au milieu d'eux, et du cas particulier que je fais de votre personne.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire.

6500.

# AU CITOYEN TALLEYRAND,

Saint-Gloud, 30 frimaire an as (91 décembre 1805).

le désirerais, Citoyen Ministre, pouvoir faire imprimer et publier, pour le 15 pluvides, tout le acrespondance relative aux traités de Lanéville, d'Amiens, et aux affaires de Ratisbonne. Le désirerais également qu'elle fût précédée d'un projet de message au Séant et au Corps législatif, dans lequel on dirait : - Le Gouvernement a désiré que 1 on distribut à chaque «membre toutes les pièces officielles relatives aux négociations de Lanévalle, d'Amies et de Ratisbonne. Le principal but du Gouvernement, «m fisiant cette communication, est de compléter une communication - faite, il y a quelque tensps, à un parlement voisin, et de lever le doute - jeté sur le désir du peuple français de parvenir à la pacification gréérale.

On y verra également comment une puissance continentale, qui avait embrassé un faux système, en se rendant auxiliaire dans une querelle qui n'était pas iseinene, mais seulement celle de l'Angleterre, est cependant restée fidèle à ce faux système et à cette alliance. On verra par là combien étaient fondés les reproches qui lui sont fisit par une nation voisine d'avoir manqué à son alliance. Le Gouvernement français ne «raint point de mettre au jour ces négociations; il y est même porté, pour empécher l'opinion du continent d'hésiter un instant sur l'idée que «des ennemis veulent propager, que nous seuls avons gagné et voulons la guerre. »

BONAPARTE.

Archives de l'Esspire.

#### 6501.

#### OBSERVATIONS

SUR LE PROJET DE SÉNATUS-CONSULTE RELATIF AUX SÉNATORERIES.

Saint-Cloud, s" nivos an 21 (au décembre 1801)1.

1° Si tous les secrétaires nommés ont une sénatorerie, les choses s'arrangeront de manière que chacun sera secrétaire.

Mais il y aura un grand combat à qui le sera des premiers. De là des divisions dans le Sénat, que peut-être il serait important d'éviter.

- a° Il paraît difficile d'établir toute cette sénatorerie dans la 26° division.
   3° Il serait utile de les disséminer sur différents points de la Répu-
- blique, pour y répandre la considération du Sénat, et aussi pour exciter l'émulation des citoyens.
- 4º Il semble qu'il faudrait compléter, dès ce moment, le sénatus-consulte, en fixant les honneurs dont jouirait le sénateur lorsqu'il se rendrait et lorsqu'il serait rendu dans sa sénatorerie.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire.

<sup>1</sup> Date présumée

#### 6502.

### NOTE POUR LE CITOYEN PORTALIS.

Paris, 1" nivõe an 21 (99 décembre 1808).

Répondre que le grand juge a mis sous les yeux des Consuls la lettre de. . . . . que toutes les observations qu'elle contient ne sont pas sensées; que faire des sarcasmes n'est pas administrer; que la croix est le signe de la religion catholique, et que ne pas respecter la religion, cest n'avoir aucune idde saine de morale, et se livres à un libertinage d'esprit propre à désorganiser la société, que c'est d'ailleurs montrer peu de respect pour la conscience des citoyens, première propriété de l'homme; car tous les citoyens peuvent prendre le litre de monsieur, parer que tout citoyen peut faire ce que la loi ne défend pas; que, quant à l'êre, il y aurait à faire des observations il l'ère républicaine n'y était pas jointe.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire.

#### 6503.

AU CITOYEN CHAPTAL,

Seint-Cloud, a nivêse an 11 ( 23 décembre 1 80 2).

Le Premier Consul désire, Citoyen Ministre, 1° que vous lui présentiez un projet pour l'établissement, en France, de cent moulins à farine à l'instar de ceux de Hollande; 2° que vous lui remettiez un rapport sur les lieux où ces moulins doivent être établis.

Par ordre du Premier Consul.

Archives de l'Empire.

#### 6504.

## AU CITOYEN GAUDIN,

Saint-Cloud, a nivôse en 21 ( 23 décembre 1844 ).

Il est essentiel, Citoyen Ministre, que le citoyen Mollien opère de manière qu'aux fêtes de Noël, ce qui forme deux jours de bourse, les ciaq pour cent se trouvent fermés au moins à 56. Vous pouvez l'assurer qu'il peut aller en avant; qu'on lui fera verser tout l'argent dont il aura besoin.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire.

#### 6505.

## AU GÉNÉRAL BERTHIER,

MINISTRE DE LA GUERRE.

Paris, a nivõse an as ( a3 décembre 1803).

Le Premier Consul désire, Gitoyen Ministre, que vous lui adressier, dans le plus court délai, un nouveau rapport sur les progrès de la conseription. Ce rapport doit présenter spécialement l'époque du tirage dans chaque commune, et le nombre des conscrits qu'il a produits, la désignation de celles où le tirage n'a pas encore eu lieu, et les causes du retard.

Vous annoncez qu'il y a des déserteurs dans le département de la Somme. Le Premier Consul désire que vous lui fassiez connaître les ordres que vous avez donnés et les renseignements qui vous sont parvenus.

Il pense que vous devez recevoir, chaque semaine, des capitaines du recrutement, un état doit vous auxe envoyé le modèle impriné, et dont les colounes seraient remplies de tous les détails sur les progrès de l'opération, les hommes qu'elle a fournis, les dispositions des caprits, la conduite des autonités diverses, les obstacles qui ont pu se présenter. Le même état doit être envoyé par les généraux commandant les divisions et par les préfets. Les capitaines de gendarmerie doivent avoir la même

correspondance avec le premier inspecteur général. C'est de la réunion de ces comptes rendus que peut naître un compte général satisfaisant.

Par ordre du Premier Consul.

Archives de l'Empire.

#### 6506.

# AU CITOYEN CHAPTAL,

Saint-Cloud, a nivise an ar (#3 décembre 1809).

Le Premier Consul désire, Citoyen Ministre, que vous fassiez connaître aux préfets de la Dordogne, du Gers, de la Lozère, qu'il a vu avec peine que leur correspondance avec le ministre de la guerre, sur la conscription, est tout à fait inactive, pour ne pas dire nulle. Plusieurs autres préfets ont aussi une correspondance vague, elnet et irrégulière avec le même ministre. Si celle qu'ils entretiennent avec vous, sur le même sujet, n'est pas plus satisfaisante, il est dans l'intention du Premier Consul que vous leur fassiez compite, qu'il a désir que vous luir e readissiez compte.

Par ordre du Premier Consul.

Archives de l'Empire.

#### 6507.

#### NOTE POUR LE MINISTRE DE LA MARINE.

Paris, 3 nivões un as (a fi décembre a Son).

Le ministre de la marine écrira au général Cantenume qu'à la réception du présent courrier il envois sur-le-champ un commissaire à Maseille, pour acheter des vivres à quelque prix que ce soit, fût-ce à 6 francs la ration; qu'il en fasse dresser procès-verbal, afin que la dépense soit portée au compté du munitionnaire.

Que si Marseille ne peut pas fournir ce qui précède, le ministre écrira en même temps de se faire rendre compte des lieux où l'on fabrique des salaisons; d'ordonner de faire acheter à Lyon et expédier en toute dili-

### 192 COBRESPONDANCE DE NAPOLÉON F. - AN XI (1802).

gence, par le Rhône jusqu'à Avignon et d'Avignon en poste à Toulon la quantité suffisante de salaisons pour approvisionner deux bâtiments de guerre.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire.

6508.

DÉCISION.

Paris, 3 nivôse an 11 ( 14 décembre 1804 ).

Proposition d'approuver la circonscription des cures et succursales et la nomination des curés et desservants du département de la Vendée (diocèse de la Rochelle). Non. Il y a des cantons de la Vendée où les curés constitutionnels ont rendu les plus grands services. Les destituer serait une persécution et une chose contraire à la raison.

BONAPARTE.

Archives de l'Empere.

6509.

#### AU CITOYEN BARBÉ-MARBOIS.

MINISTRE OU TRÉSOR PUBLIC.

Saint-Cloud, 3 nivões an 11 (24 décembre 1801).

Je vous prie, Citoyen Ministre, de faire verser à la caisse d'amortissement les 1,500,000 francs que vous lui devez, et partie des deux millions, cette caisse en ayant besoin pour ses opérations et pour maintenir la hausse.

BONAPARTE.

Archises de l'Empire.

6510.

## A L'ARCHEVÊQUE DE LYON.

Saint-Cloud, 5 nivôse an 21 (a 6 décembre 180 s).

J'ai donné ordre qu'on remît 10,000 francs à M. l'évêque de Cham-

béry, et qu'il fût affecté 30,000 francs à la réparation de la métropole de Lyon.

J'ai également ordonné que le prêtre Fournier sût relevé de sa surveillance et mis à votre disposition. Faites le plus promptement possible votre organisation, afin que vos prêtres puissent être payés sans retard.

Vous pouvez distribuer une somme de 10,000 francs aux prêtres qui se comportent le mieux, et qui en ont le plus besoin. Je vous ferai rembourser de cette somme sur l'état que vous en ferez passer.

BONAPARTE.

Archives de l'Empiro.

#### 6511.

### PROJET DE SÉNATUS-CONSULTE ORGANIQUE DU SÉNAT.

Paris, 6 zivões an 21 (97 décembre 1505).

## TITRE I\*.

### DES SÉNATORERIES.

ARTICLE 1". Il y aura une sénatorerie par arrondissement de tribunal d'appel.

- Ant, 2. Chaque sénatorerie sera dotée d'une maison et d'un revenu annuel, en domaines nationaux, de 20 à 25,000 francs.
- Aπτ. 3. Ces sénatoreries seront possédées à vie; les sénateurs qui en seront pourvus seront tenus d'y résider au moins trois mois chaque année.
- Ant. 4. Ils rempliront les missions extraordinaires et de confiance que le Premier Consul jugera à propos de leur donner dans leur arrondissement, et lui en rendront compte directement.
- ART. 5. Les sénatoreries seront conférées par le Premier Consul sur la présentation du Sénat, qui, pour chacune, désignera trois sénateurs. ART. 6. Le revenu de la sénatorerie tieudra lieu au sénateur nommé
- Art. 6. Le revenu de la sénatorerie tiendra lieu au sénateur nommé de toute indemnité pour frais de déplacement et dépenses de représentation.
  - Авт. 7. Le Sénat présentera, au mois de fructidor prochain, à la

95

moitié des sénatoreries, et dans le mois de germinal de l'an xII, à l'autre

#### TITRE II

- DE L'ADMINISTRATION ÉCONOMIQUE DU SÉNAT, DE L'ORDRE ET DE LA POLICE INTÉRIEURE ET EXTÉRIEURE, ET DE LA COMPTABILITÉ.
- Art. 8. Le Sénat aura deux préteurs, un chancelier et un trésorier, tous pris dans son sein. Ils ne pourront être ni vice-présidents, ni secrétaires du Sénat, pendant la durée de leurs fonctions.
- Art. 9. Ils seront nommés pour six ans par le Premier Consul, sur la présentation du Sénat, qui, pour chaque place, désignera trois sujets.
- Ант. 10. Les six ans expirés, ils ne pourront être réélus que sur une nouvelle présentation.
- Anr. 11. Les préteures seront chargés de tous les détaits relatifs à la gearle du Sénat, à la police et à l'entretien de son palais, de ses jardins et un cérémonial; ils se diviserout les soins de surveillance et d'administration. Le préteur chargé du service relatif à la garde, à la police et au cérémonial, ne pourra, pendant la durée de ses fonctions, coucher bors du palais du Sénat.
- Art. 12. Les préteurs auront sous leurs ordres deux messagers, six huissiers, six brigades de gardes pour la police du palais et des jardins du Sénat.
- Ant. 13. Le chancelier aura sous son administration les archives où seront déposés les titres de propriété du Sénat. Aucun procès ne pourra être suivi, relativement aux propriétés du Sénat, à celles de chaque sénatorerie, que sous sa direction. Il délivrera les certificats de vie et de résidence et les pass-ports ans xénaturs qui en auront besoin.
- Aar. 14. Sous les ordres immédiats du chancelier seront le garde des archives, le garde adjoint et le nombre d'employés nécessaires pour ses différentes attributions.
- Ant. 15. Le trésorier sera chargé des recettes, des dépenses et de la comptabilité du Sénat.

Il aura sous ses ordres un caissier et le nombre d'employés nécessaires pour l'ordre de la recette, de la dépense et de la comptabilité. Ant. 16. Les deux préteurs, le chancelier et le trésorier seront logés au palais du Sénat.

Arr. 17. En exécution de l'article 29, titre II de la Constitution, il est affecté à la dotation du Sénat, pour le traitement des sénateurs, l'entretien et la réparation de son palais et de ses jardins, et les dépenses de toute nature, une somme annuelle de quatre millions, à prendre sur le produit des forêts antionales. Il sere donné, dans le courant de l'an su au secrétaire des finances, pour dix millions de rentes, pris par motité dans les départements de . . . . . lesquelles seront administrées par lui, et le revenu versé dans sa caisse.

Cette somme sera versée dans la caisse du Sénat à compter du 1\*\* vendémiaire an ±11.

Arr. 18. Il sera affecté au Sénal, dans le courant de l'an xn, des biens nationaux affermés pour un revenu annuel d'un million. Ils seront pris, moitié dans les départements de la Sarre, de la Roér, du Mont-Tonnerre et de Bhin-et-Moselle, moitié dans ceux du Pà, du Tanaro, de la Stura, de la Sesia, de la Doire et de Marengo. Ces biens seront administrés par le Sénat, et le revenu en sera versé dans sa caissa.

ART. 19. Les préteurs, le chancelier et le trésorier travailleront avec le Premier Consul, au moins une fois par trimestre.

Ant. 20. A la fin de chaque année, il sera tenu un conseil d'administration présidé par le Premier Consul. Les deux secrétaires en exercice et sept sénateurs nommés par le Sénat formeront ce conseil.

Ant. 21. Dans ce conseil seront arrêtées les dépenses de toute nature et les traitements qui devront être accordés aux officiers et membres du Sénat.

Il fixera aussi les sommes qui seront prises, s'il y a lieu, sur les revenus du Sénat, pour assurer une subsistance honnête aux familles des sénateurs après leur décès.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire

### 6512. ARRÊTÉ.

Paris, 6 nivôse an xi ( 97 décembre 1809 ).

Anticia 1". Les évêques démissionnaires, dont l'état est annexé au présent arrêté, recevront, à compter du 1" vendémiaire an xi, pour pension de retraite, le tiers du traitement accordé par la loi du 18 germinal dernier aux évêques en activité.

Ast. 2. Le montant des pensions ou traitements dont ils jouissent, à quelque titre que ce soit, sera déduit des pensions de retraite réglées par l'article précédent.

Aat. 3. Les pensions de retraite, payables par trimestre, seront acquittées, à Paris, par le trésorier du Gouvernement, et sur les mandats du conseiller d'état chargé de toutes les affaires concernant les cultes.

Λπτ. 4. Le ministre du trésor public et le conseiller d'état chargé de toutes les affaires concernant les cultes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire.

#### 6513.

AU CITOYEN TALLEYRAND,

ATTOMS EXTERNAL RES.

Saint-Cloud, 7 nivôse an 21 (98 décembre 1809).

J'ai reçu la convention, Citoyen Ministre; je l'approuve et vous prie d'en marquer ma satisfaction su plénipotentiaire. Le l'envoie su citoyen Maret, pour qu'il la fasse transcrire sur vélin. Je désire que vous en remettiez copie à MM. de Lucchesini et de Cetto, pour qu'ils l'envoient à leur cour par un courrier extraordinaire.

Vous leur direz que le Premier Consul n'aurait jamais entamé ni conclu ladite convention, sans au préalable s'être entendu avec l'une et l'autre puissance. Vous ajouterez à M. de Lucchesini que, S. M. le roi de Prusse ayant désiré que les bailliages fussent exceptés, ce désir a éé une loi pour le Premier Consul; que dès lors il en a fait à son misstre une condition mé, que nous, que le Premier Consul met passent lièrement un grand prix à ce que Sa Majesté Prussienne veuille lui faire connaître, le plus tôt possible, qu'elle en est satisfaite, ainsi que de sa conduite dans ette dernière partie des affaires d'Altemagne.

Que, dans toutes les circonstances qui auront lieu, Sa Majesté soit persuadée que trois sentiments présideront aux opérations du Premier Consul: l'oyauté, stricte exécution de toutes les stipulations qui seront faites, et désir de marcher de plus en plus de concert avec la Prusse, dans tous les événements et dans toutes les chances possibles.

Vous communiquerez verbalement à M. de Lucchesini la stipulation qu'a faite l'Autriche pour le Piémont.

Le désire que vous fassiez connaître à lord Withworth combien j'ai été surpris et affligé d'apprendre que le comte d'Artois, revêtu d'un ordre d'une monarchie que l'Angleterre ne reconnaît plus, aii passé la revue d'un régiment; que nous avons longtemps gardé le silence; qu'il est espendant de noire dignité, et, nous sons le tire, de l'honneur du Gouvernement britannique, que les princes soient renvoyés d'Angleterre, ou que, si l'on veut leur donner l'hospitalité, on ne soufire pas qu'ils portent accun ordre d'une monarchie que l'Angleterre ne reconnaît plus; que c'est une injure perpétuelle faite au peaple français; que le temps de la tranquillité est arrivé en Europe.

Qu'enfin nous ne parsissons pas être en paix, mais seulement en trêve, que la fiute en est toute au Gouvermennet anglais, que vous espére qu'il rendra compte de sa correspondance à sa cour, et qu'il sera bientôt chargé de vous apprendre qu'on a fait droit à une partie de nos justes demandes; que, si Ton se .montre dans ces dispositions à Londres, on me trouvera de mon côté disposé à faire ce qui est utile et avantageux au Gouvernement et à la nation anglaise.

BONAPARTE.

Archives des affaires étrangères (En missie sus Arch. de l'Essp.)

#### 6514

# AU CITOYEN CHAPTAL,

DE D'ENTENIEUR.

Saint-Cloud, 8 misées na 11 (19 décembre 1802). J'apprends que plusieurs préfets et fonctionnaires publics exigent des

anciennes religieuses et sœurs de la Charité et de prêtres et leur imposent différentes formules de serment et preuves de fidélité. Veuillez bien leur faire connaître qu'on ne doit leur prescrire aucune

Veuillez bien leur laire connaître qu'on ne doit leur prescrire aucune autre formule que celle du concordat, sans y rien changer.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire.

6515. NOTE

Paris, 8 nivôse an at (29 décembre 1802).

1º La caisse d'amortissement n'a jamais eu de comptes au trésor public tant qu'elle ne devait pas amortir. Elle doit amortir aujourl'hui ce qu'elle a achété sur les 3,30,000 francs provenant de l'arrêté de vendémiaire an 11. Ainsi les rentes qu'elle a achetées doivent être portées au compte de la République, pour être débitées à celui des différents agents, et les inscriptions de cinq pour cent brûlées.

2° Le compte de la République doit être également arrêté, après l'avoir vérifié et s'être assuré s'il est couforme au compte du ministre des finances.

Il conviendrait, à cette occasion, d'aller plus loin et d'établir ce compte depuis 1793. A cet effet, la régie de l'enregistrement devrait présenter l'état des versements qu'elle a faits en rentes, à commencer du premier recouvrement de cette nature jusqu'à ce jour.

3° Il serait bon d'établir que la caisse d'amortissement aura un compte, et qu'elle fera faire ses transferts tous les trois mois, à moins que ce ne

soit pour les objets que le ministre des finances l'autoriserait à conserver sans transfert.

4° Il est nécessaire qu'il soit fait des transferts pour le compte des

4º Il est nécessaire qu'il soit fait des transferts pour le compte des émigrés.

A cet effet, une commission sera nommée pour rechercher ce qui existe au livre de l'intégral sur les individus amnistiés ou rayés, et le porter au compte de la République.

5º Bien ne doit être porté de l'intégral au grand-livre, depuis l'organisation du conseil de la liquidation générale, que d'après les états examinés par le Conseil d'état et signés par le Premier Consul. Il conviendra de charger la commission, par son instruction, de vérifier si la somme ajoutée au grand-livre est égale au montant des états délihérés au Conseil et approuvés par le Premier Consul.

6° Dans les années viii, ix et x, la caisse d'amortissement a hérité de toutes les extinctions du viager et des pensions ecclésiastiques : on ne conçoit pas comment on n'a pas ouvert à cette caisse un crédit sur le livre du viager et des pensions, afin de la créditer des extinctions.

7º La commission devra constater, dans son procès-verbal, la situation du grand-live, vidudier son mécanisme et s'assurer qu'il ne peut s'introduire aucune espèce d'abus, moins sous le rapport de ce qui tient à l'exécution, qui appartient au ministre du trésor public, que sous celui de la législation.

Dans le procès-verbal de la commission, tons les comptes autres que ceux relatifs à l'objet spécial pour lequel elle a d'abord été nommée s'arrêteront au 1" vendémiaire an xi.

8º Il parail, par l'état que remet le misistre du trésor public, qu'il n', a eu que 76,000 francs de rentes d'émigrés au compte de la République. Cependant tous les princes avaient des rentes sur l'État, Il convient de vérifier ai ces rentes existent et si elles ont été transférées. On recherchers, dans ce demier cas, sous quel nom ce transfert s'est opéré.

Par ordre du Premier Consti.

Archives des finances.

#### 6516.

# AU CITOYEN TALLEYRAND,

Saint-Cloud, 8 nivões an 11 (19 décembre 1841).

Le vous prie, Citoyen Ministre, de me faire connaître si on a donné des ordres au ministre de la République à Hambourg pour que le sénat de cette ville formát une commission spéciale pour juger le contentieux de toutes les affaires du commerco français, comme le veulent les traités de 1769 et 1759.

Je vous prie de donner des ordres positifs pour que cela soit fait.

BONAPARTE.

Archives des sffaires étrangères. (En misuse sus Arch. de l'Eup.)

6517.

NOTE.

Paris, g nisôse an 21 (So décembre 1502).

Le directeur de la caisse d'amortissement a fait hier beaucoup d'achats pour rétablir le cours à 56. Elle en fera beaucoup ces jours-ei, et l'intention est de faire tout ce qui sera possible pour maintenir à ce taux les cinq pour cent. On pourrait voir les receveurs et la Banque pour balancer les jeux qu'on fait pour cet effect.

BONAPARTE.

Archives des Enances. (En missie aus Arch. de l'Emp.)

6518.

#### A L'ÉVÊQUE D'ORLÉANS 1.

Saint-Cloud, 9 nivites an 11 (20 décembre 1801).

l'agrée les preuves de zèle que contiennent les lettres que vous m'avez écrites. Je ne doute pas, parce que je connais votre attachement pour

<sup>1</sup> Bernier.

CORRESPONDANCE DE NAPOLÉON 1". - AN XI (1802). 20

moi, que vous ne continuiez à prendre tous les renseignements qui tendent à faire connaître les deux principaux coupables.

Je lirai toujours avec plaisir tout ce que vous aurez à me dire relativement au bien de votre église, et à ce qui pourra contribuer à l'intérêt de la religion et de l'État.

ROXADABTE

Archives de l'Empire

#### 6519.

## NOTE POUR LE CITOYEN DENON.

Saint-Cloud, 10 nivões an 21 (31 décembre 1802) 1.

4° On désirerait faire faire à la manufacture de Beauvais un meuble qui pût être placé dans le cabinet de travail des Tuileries. On y fernit broder les principales plantes et animaux que l'on trouve en Egypte, quelques modèles d'architecture orientales, quelques minarets, les principaux cheix et individus auxquels l'armée française a eu affaire, avec le costume qui leur est propre.

Le citoyen Denon en ferait faire les dessins, et le ministre de l'intérieur commanderait l'ouvrage complet à Beauvais.

2º On désirerait également plusieurs sujets de tableaux pour occuper la manufacture des Gobelins.

Ces sujets devraient rappeler des souvenirs glorieux pour la nation.

3° On désirerait également un projet pour faire faire un beau service de porcelaine, dont les dessins fussent également relatifs à des sujets qui intéressassent la gloire nationale.

4° On désire aussi connaître quels sont les ordres qui ont été donnés pour frapper des médailles et faire faire des tableaux relatifs aux événéments qui se sont passés depuis dix ans, et où en est ce travail.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire.

Date présumée.

..

#### 6520.

#### AU CITOYEN REGNIER,

GRAND JEGS, MINISTRE DE LA JUSTICE.

Saint-Cloud, 11 nivies an 21 (1" janvier 1803).

Vous trouverze zi-joint, Citoyen Ministre, des pièces fort importantes qu'il est nécessaire que vous preniez en grande considération. Il parattrait nécessaire d'avoir quelqu'un è Bayeux et dans les environs, qui pôt surveiller et rendre plus facile la communication des lumières qu'on reçoit par cetle correspondance.

BONAPARTE,

Archives de l'Empire

6521.

## AU GÉNÉRAL BERTHIER,

MINISTRE DE LA CUEBBE.

Saint-Goud, 11 nieler an 11 (1" janvier 1813).

Recommandez au général fouvion de porter une grande attention au département du Chrados, et spécialement aux environs de Jersey; de se rendre dans les petits ports et de prendre des renseignements sur les douaniers et les mouvements des brigands que l'Angleterre vomit sur nos côtes par les lise de Jersey; de

BONAPARTE.

Archives de l'Empire

6522.

AU CITOYEN TALLEYRAND,

Sont-Cloud, 11 nivine an 21 (1" janvier 1863).

Le ministre ligurien, Citoyen Ministre, m'a fait de grandes instances pour que J'intervinsse auprès des puissances barbaresques pour faire reconnaître le pavillon ligurien. Je vous prie de faire connaître à notre ministre à Gênes que cela ne paraît possible que lorsque le Gouvernement ligurien aura des vaisseaux de guerre et des forces maritines supérieures à celles des Algériens, et pourre les tenir publiquement devant le port d'Alger; qu'il est nécessaire qu'il eit pour cela deux vaisseaux de guerre et deux ou trois frégates; que, jusqu'à cette heure, la France s'était tou-jours opposée à la formation d'une marine génôtes, mais qu'unjourd'hui elle est la première à l'y porter et à l'en presser; que je sais qu'une frégate est sur le chantier, mais que cela ne suffil pas; qu'il faut aute vaisseau de 7 h et faire établir une machine à mâter, une corderie et tout equi est nécessaire pour la formation et l'entrêten d'une petite marine.

Le Gouvernemen ligurien denande aussi, 1° un arrangement pour les postes ; vous pouvez autoriers le commissaire des postes à en traiter avec son ministre; 2° un traité de commerce avec la République italienne : vous pouvez faire connaître au citoyen Marescalchi qu'il écoute ces ouvertures. Enfin il demande une démarcation de limites de ses frontières : il est convenable d'en tracer une. Je vous prie, en conséquence, de me présenter un projet d'arrêté qui crée une commission pour cet objet.

BONAPABTE.

Archives des affaires étrangères (En minute oux Arch. de l'Emp.)

6523.

#### AU CONTRE-AMIRAL GANTEAUME,

PRÉPRY MARITIME À TOULON.

Saint-Cloud, 11 nivine an 11 (1" janvier 1803).

Gitopen Général, j'ai appris avec peine que deux latiments de 80, que je roy ais construit su meins aux luiv ințe-quartireines, n'étaient pas encore sur le chantier. Cependant, avec l'activité et le zèle qui vous sont particuliers, vous ne pouvez manquer d'ouvriers ni de bois. Je n'ai pu regarder comme sensé ce qu'on m'a dit, que les cales n'étaient pas réparées; car, dans ce cas, on travaille jour et nuit, on lève tous les obstacles, et vous avez le pouvoir et tout ce qui est nécessaire pour les vaincre.

Jai donné l'ordre qu'indépendamment de ces deux vaisseaux on en

16.

mette en construction deux de 75. J'attends de vous que vous m'apprendrez qu'avant le 1" ventibes les deux vaisseaux de 80 ont au moins chacun trois ou quatre vinget-quatrième de faits, et que les deux vaisseaux de 75 sont montés sur leurs quilles. Il faut que vous vous arrangiez de manière que les deux vaisseaux de 80 soient lancés soi-fructidor, et que les deux vaisseaux de 71 le soient dans le devunt de frimaire au su.

Je vous prie de croire à la continuation de mon estime, et à l'assurance que Jui que vous me donnerez lieu de vous en donner de nouveau des marques, en remplissant promptement le désir que je viens de vous manifester.

BONAPARTE.

Cours. per M<sup>ert</sup> la comtence Genteaume. (En minute aux Arch. de l'Erre.)

6524.

6524.

AU CITOYEN MELZI,

Saint-Cloud, 19 nistee an 21 (n janvier 1803).

J'ai été surpris de la lettre que j'ai reçue de l'administration du dépantement de l'Agogna à Assure-al bien que tout ce qui a été fait à Lyon est solide et ne peut éprouver aucune modification. Je lui ai fait répondre dans ce sens. J'unagine que vous avez mis le nommé flossi dans les mains de la justice criminelle, et que vous avez ordoné aux magistrats des tribunaux de poursuivre cette affaire avec activité. Il faut que tous ceux qui out volé le trésor public soient puins, et au préalable obligés à restituer.

BONAPARTE.

techives de l'Empire

6525. DÉCISION.

Saint-Gloud, 13 mistise so 11 (3 janvier 1503).

Deschambeaux, ex-notaire, sollicite l'ad-

Recommandé au ministre de l'in-

Le département de l'Agogna, chef-lieu Novure, veuait d'étrire su Premier Consul pour publique italienne.

mission d'un de ses fils à l'école polytechnique. S'il n'a que quatre jours de plus, cela me paraît rigoureux.

RONAPARTE

Archeves de l'Empire

6526.

### OBSERVATIONS SUR UN MÉMOIRE DU GÉNÉRAL CHASSELOUP.

Saint-Cloud, 15 nivêse an 11 (4 janvier 1803)1.

1° Le comité prétend qu'il n'est point prouvé que l'on soit obligé de prendre la place d'Alexandrie pour détruire l'inondation projetée, et, comme cet objet est tout le fondement du raisonnement du général Chasseloup, il est nécessaire de communiquer les raisons, pour qu'il y réponde.

3° Dequis le 1° vendémiaire, le Premier Consul a ordonné qu'il y ait 200,000 francs par mois pour les travaux d'Alexandrie; il doit donc y avoir en ce moment 800,000 francs pour cet objet. Son intention est que tout soit fait à la fois; on donnera donc, dès ce moment, autant d'argent qu'on en pourra dépenser.

3° Il n'est pas encore question de détruire la citadelle de Turin; cela ne pourra être fait qu'à la fin de l'an xu, et lorsque Alexandrie aura une physionomie de défense.

L'on approuve parfaitement le projet du général Chasseloup, qui est que, lorsque Alexandrie sera en état de défense, l'on doit y transporter l'arsenal de Turin.

4" Il paraît qu'il n'y a pas d'objection contre tous les travaux projeture par le général Chasseloup, Comme le temps est précieux, on présure qu'il a commencé les travaux pour délourner le lit du Loreto, combler l'ancien lit et les autres travaux; s'il ne l'avait pas fait, il ne doit pas perdre une heure pour faire les marchés, organiser les ateliers, ett.

5° Il a reçu l'ordre de faire démolir la cathédrale; l'arrêté en a été pris. L'on approuve la démolition des maisons, etc. Le général Chasseloup est autorisé à en faire l'estimation, et la vente des matériaux.

Il est autorisé à se concerter avec l'administrateur général du Piémont

pour acquérir les terrains qui peuvent être nécessaires pour faire des places, des casernes; il est autorisé à se concerter avec cet administrateur pour acquérir les terrains autour de la place.

Il est plus nécessaire qu'il agisse que d'écrire; le temps se passe et rich ue finit.

Le ministre de la guerre écrira au ministre des finances, à l'administrateur général du Pémont et au général Chasseloup, que toutes ces acquisitions ne doivent pas coûter un sou à la caisse du génie, mais faire compensation avec les biens nationaux et faire partie de la masse générale.

6° Soit que le général Chasscloup trouve que l'inondation ne peut pas être saignée que la ville ne soit prise, soit qu'elle puisse être saignée avant, le Premier Consul n'en est pas moins dans l'opinion que la ville et la citadelle doivent être indépendantes l'une de l'autre. Mille accidents dont se composent les falieres de ce monde rendent cette mesure indispensable.

La question se réduit donc à savoir comment on organissera la défense des îtes inférieures et d du Tanaro, de manière qu'elles puissent accroître la défense de la citadelle si l'ennemi s'était emparé de la ville, et accroître la force de la ville si l'ennemi s'était emparé de la citadelle.

L'on ne croit pas que l'ouvrage de la tête du pont T, l'ouvrage U et celui couronné B remplissent le but qu'on s'était proposé. La ville prise, ces ouvrages tombent; et l'on voudrait, au contraire, que la tête du pont T, parce qu'elle est protégée par une inondation, se trouvat liée avec les ouvrages qui doivent remplir le but de l'ouvrage B, de manière à former un tout, pour que, la ville prise, le fort de la Bormida fit susceptible de défense. Successivement, par la suite, on y établira des casernes, des casementes, et l'on aurait dans Atexandrie trois places.

On peut perdre la ville par une trahison des habitants, ou par une attaque qui forcerait le front entre le point R et le Tauaro; il faut alors que la citadelle et le fort de la Bormida soient susceptibles de se défendre encore longtemps.

L'on conçoit la chance où la citadelle d'Alexandrie et la ville seraient prises : le fort de la Bormida pourrait, par une défense de huit jours, donner le temps à une armée d'arriver et tout rétablir. Le général Chasseloup a répondu que l'inondation était impossible entre Alexandrie, la jonction du Tanaro et la Bormida. L'on voudrait alors, puisque cela est ainsi, remplir le même objet en conduisant le Tanaro dans la Bormida (puisqu'il) paraît que les eaux en sont plus bautes) par un canal qui jetterait ses eaux dans le fort T. Ce canal ne serait que de 800 toises; il n'y a que 12 pieds à creuser; ce n'est point un travail lors de proportion avec l'utilité; on aurait donc l'avantage que la citadelle et le fort T'es secondemient dans les sorties.

Le Tanaro passant alors vis-à-vis la lunette V, par cela seul donnerait à tous ces ouvrages une force telle, que ce n'est pas là où l'ennemi dirigerait ses attaques, et que l'on pourrait simplifier les autres ouvrages. Par là, la place deviendmit plus petite, aurait plus d'ensemble et de force.

Cependant, l'histoire nous dit que, le prince Eugène ayant placé son camp entre la Bormida, le Tanaro et Alexandrie, il vint une crue d'eau qui l'obligea de repasser la Bormida.

L'on conçoit donc difficilement que l'on ne puisse pas faire par l'art ce que les eaux font dans une crue.

On recommande au général Chasseloup de revoir cet objet.

Il ne faut pas perdre un moment pour organiser les travaux.

Il ne fant pas perdre un moment pour acquérir les maisons et établissements nécessaires au logement des troupes, places et magasins.

On peut faire autant de travaux que l'on voudra, l'argent sera fourni; on fournira 200,000 francs par mois, on en fournira 400,000 s'il est nécessaire; mais rien ne doit retarder les travaux.

BONAPARTE:

Comm. par M. le prince de Wagrum.

6527.

DÉCISION.

Saint-Cloud, s 7 nivêse an as (7 janvier s 8o3).

On demande, à l'occasion de la succession d'un Anglais ouverte en France, s'il serait de l'intérêt de la France d'établir la réciprocité quant aux lois anglaises, qui ne

Les Anglais ne sont point habiles à acquérir par succession des propriétés immobilières. permettent point aux étrangers non naturalisés Anglais de posséder ni d'acquérir par succession des biens fonciers dans les états de la Grande-Bretagne. S'il n'y a pas d'héritier français, l'état héritera. Quant à la question des Anglais qui voudraient acquérir en France, il faudra un acte du Gouvernement qui les relève de la loi générale. L'arrêté du Gouvernement qui les autorisera à acquérir les autorisera en même temps à transmettre par voie de succession.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire.

6528.

DÉCISION.

Sannt-Cloud, 17 nivêse au 21 (7 janvier 1803).

Rapport du ministre de la justice sur la nécessité de défendre la célébration des fêtes supprimées par le concordat, lesquetles se chôment dans différentes communes du département de Seine-et-Oise. Reuvoyé au citoyen Portalis, pour faire sentir aux évêques que, les fêtes supprimées devant être célébrées le dimanche, les curés ne peuvent les célébrer d'autres jours de la semaine sans s'écarter des dispositions du bref du Pape.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire.

6529.

NOTE RELATIVE AUX DÉSERTEURS DES DÉPÔTS COLOMAUX.

Paris, 17 mirôse an 23 (7 janvier 1803) '.

TONS OPENION DE BAPPORTEUR

DÉCISIONS DU PREMIER CONSEL.

1 " QUESTION.

Quelque chose qu'on dé Le consul Cambacérès a Vu les observations, je me cide sur les dépôts colopensé que les Consuls doi-contente de prescrire une

<sup>1</sup> Date présumée.

niaux et les conscrits à y vent prendre un arrêté de circulaire au ministre de la envoyer, doit-on faire pas- propre mouvement : ser la décision sous les yeux

1° Parce que l'arrêté du du Conseil d'état? 26 frimaire est de propre mouvement;

2º Parce que le conseil ne paralt pas avoir sur cette matière une opinion assez

#### 2" QUESTION.

Conservers-t-on les six dépôts de l'arrêté da 26 frimaire, qui sont Dunkerque, le Havre, Nantes, Rochefort, Bordeaux et Marseille. ou prendra-t-on les îles de Sainte-Marguerite, Hyères, Oleron, Ré. Belle-Ile?

Je pense que les dépôts Je vais cependant faire enssent été mieux placés connaître la décision que j'ai dans les petites fles propodonnée sur ces différents arsées que dans les grandes ticles, afin que la section se villes désignées : mais l'existence de l'arrété, les dan-Irouve au fait pour toutes les gers de la versatilité, me décisions ultérieures : on a fout douter si l'on doit prépréféré les villes à des îles férer anjourd'hui les petites parce qu'il y a des moyens fles aux grandes villes; sans cela il n'y aurait pas à bade passage, d'équipement et d'armement; mais on a prescrit d'autres villes à portée

même objet.

guerre.

#### 3" OCESTION.

Ordonnera-t-on d'envoyer aux dépôts coloniaux les conscrits supplémentaires définitivement jugés tels?

On n'est conscrit supplémentaire que lorsqu'on a de peine. été définitivement jugé tel par le conseil de reerute-

Ces conscrits doivent, d'après les arrêtés, être conduits aux corps dans lesquels le contingent de leur commune doit être placé. On eroit que cette puni-

tion n'est pas assez forte : on pense que l'envoi aux colonies préviendra, pour des lieux qui remplissent le Je le pense, mais en forme

On a jugé que non. La punition d'être conscrit de fait est même déjà trop forte.

l'avenir, les délits de ce

genre. Mais d'autres disent que

l'envoi aux colonies est trop sévère, et que, si on fait une peine du service anx colonies, on dégraders ce genre de service.

La deuxième objection n'est que spécieuse, surtout d'après l'arrêté da 26 frimaire, qui envoie les déserteurs aux colonies.

Quant à la première, elle est fondée jusqu'à un certain point. Cependant, s'il faut des recrues pour les colonies, et s'il ne s'en présente pas volontairement, il me semble qu'il vant mieux y envoyer ceux qui se sont montrés réfractaires que ceux qui se sont montrés obéissants aux lois.

Si le Premier Consul ré-

6º ourstion

Ordonnera-t-on d'enpond affirmativement à la voyer aux dépôts coloniaux troisième question, celle-ci les couscrits qui ne se présenteront pas à l'appel d'inspection définitive fait par le capitaine de recrutement?

ldem.

ne peut être répondue anssi qu'affirmativement; mais, eût-on répondu négativoment à la question troisième, il ne s'en suivrait pas qu'on dût répendre négativement à celle-ci, car l'article 20 de l'arrêté du 18 thermidor déclare déserteurs les conscrits qui manquont à cet appel, et, dès lors, ils paraissent être et devoir être compris dans les

## dispositions de l'article à de l'arrêté du 26 frimaire.

5° OURSTION.

Doit-on envoyer aux colonies les conscrits qui désertent dans la ronte en se rendant à leur corps?

Ils sont déclarés déserteurs; ils doivent être traites comme tels.

On a jugé que ceux qui déserteraient sur la route ou arrivés au corps, ou qui ne rejoindraient pas après trois ordres qui leur auraient été délivrés, à trois dimanches de suite, par le capitaine de recrutement, seront considérés comme déserteurs et envoyés pour recruter les corps qui sont aux colonies.

6" QUESTION.

Doit-on envoyer aux colonies le conscrit de la ré- du 18 thermidor déclare serve qui aura manqué à déserteur celui qui se trouve trois réunions consécutives dans ce cas, et par conséet qui se sera, pendant ce quent il peut être regardé temps, absenté de sa com- comme atteint par l'arrêté mune sans autorisation? du 26 frimaire.

L'article 52 de l'arrêté

de décider, lors de la première réunion des compagnies de réserve, que, dans tous les cas où ces conscrits ne se présenteraient pas, ils seraient sur-le-champ requis pour marcher aux corps.

Non; mais il sera temps

7° OUESTION.

Doit-on envoyer aux co-Si on a une fois adopté lonies tous les sous-officiers le service aux colonies et soldats qui, depuis le comme la peine de la dé-1" floréal an x, époque de sertion à l'intérieur, il n'y l'amnistie, ont déserté à a pas à balancer, il faut l'intérieur, ou n'ont pas re- que tous les déserteurs sujoint leurs drapeaux à l'é- bissent la même loi. que qui leur avait été

Non. On a pensé qu'il ne fallait plus parter des vieux soldals.

Sans cependant donner aucune décision contre, et loin de là, il paraîtrait convenable, d'ici à deux ans, de faire une amnistie générale; mais, pour cela, il fau-

drait que les vieux soldats qui seraient restés fidèles à leurs drapeaux, et auraient été en droit de joindre leurs corps, eussent été maîtres de le faire

## 8° QUESTION.

Dira-t-on qu'à l'avenir tous les déserteurs à l'intérienr seront envoyés aux colonies?

Cette question sero résolue par les précédentes.

Oui, mais ici comme pour tous les autres articles, à condition qu'il n'y aura aucune circonstance aggravante, qu'ils n'auront pas été condamnés par les tribunaux militaires, et qu'ils n'auront, outre ce, que des motifs de légèreté ou d'inconséquence, car cet envoi aux colonies se fera pour des hommes qui seront reconnus coupables.

#### q' question.

Ordonnera-t-on d'envoyer aux colonies les dé- forme à la loi; cependant serteurs, non conscrits, qui, j'hésiterais à l'ordonner. étant dans le cas de l'am- Ces déserteurs sont des rénistie militaire, n'ont pas quisitionnaires et des enfait les déclarations que gagés volontairement; ils cette loi leur prescrivait?

Celo serait juste et conont, pour la plupart, longtemps et bien servi; puis cela ponrrait, par la multiplicité des coupables, mettre du trouble dans

quelques lieux.

Non. Ne point parler des vieux soldats.

#### 10' OUESTION.

Les conscrits de l'an vu Celo n'est pas douteux; et de l'an vin qui, après ils n'avaient été pardonnés avoir joint nn corps, avaient qu'à cette condition.

Oui.

déserté avant le mois de floréal an x, et qui, en vertu de la loi sur l'amnistie militaire, devient être pardonnés à condition qu'ils rentreraient dans leurs corps, doivent-ils être envoyés aux colonies?

# 11° question. Doit-on envoyer aux

colonies les conscrits de n'est pas donteux; mais l'an un et de l'au tuqui, dois-on, on arbitec enceré, l'ayant jamais rejoint un doit-on continuer à jeter corps, sont arrêtés par la la crainte dans les familles, gendarmerie?

a bolliger besuccop d'entre ces conscrita à se retirer dans les bois ou sur les grandes routes En cela, je suis d'escord arce le mile.

la crainte dans les familles, à obliger beaucoup d'entre ces conscrits à se retirer dans les bois ou sur les grandes routes? En cela, je suis d'accord avec le ministre de le guerre, et je pense que non. Il faut l'aisser ces conscrits traquilles; mais si on en arrête, il faut les envoyer anx dépôts.

S'ils sont arrêtés, cels

#### 1.2" OUESTION.

Doit-on, sans forme de procès, envoyer tous ces individus aux colonies, ou doit-on les juger préalablement?

Je pense qu'on ne peut ainsi condamner sur l'étiquette du sac.

Je pense que l'on doit conduire tous ceux désigués ci-dessus dans les dépôts établis par l'arrêté du 26 frimaire.

Je pense qu'un conseil de guerre doit les condamner à la peine portée par les lois contre les déserteurs.

Je pense que, la peine

Ne pas parler d'eux.

L'envoi aux colonies ne peut être une peine, et, dès lors, il ne peut y avoir un jugement, et l'individu qui déserte n'appartient plus à un corps, mais à l'armée, et le ministre peut le placer dans le corps qu'il juge à propos. une fois prononcée, le président du conseil de guerre duit de suite, en vertu d'une autorisation du Premier Consul, leur annoncer que leur peine est commuée en un service de cinq ans dans les calonies.

Je pense enfin qu'après celle commutation de peine, un derrait les transporter dans les îles que j'ai désignées ei-dessus, pour, de là, être transportés aux enlonies.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire.

## 6530.

AU CITOYEN GAUDIN,

Seint-Cloud, 16 nivder an 11 (8 ianvier 1803).

Le compte que vous m'avez remis, Citoyen Ministre, n'est pas complet, parce que tous les états n'y sont pas joints. Vous verrez dans le procèsverhal du dernier conseil tout ce qu'il y a à dire sur les années v, v1, v11, v11 et 12.

Quant à l'année 11, il me paraît que l'enregistrement peut être porté, sans exagération, à 187 millions. Le Piémont seul fait une augmentation de 6 millions; cela ne ferait que 181, ce qui ne donnera que 11 millions d'augmentation sur l'an 1x; il y aura davantage; alors le budget de l'an 11 sera de 580 millions.

J'ai pensé qu'il serait bon d'augmenter le budget de la guerre d'un million, celui de l'administration de la guerre de a millions, l'extraordinaire de la marine de 4. Joignez-y tous les états que vous étes à même de vous procurer actuellement; après quoi vous me les remettrez.

Il faudrait ajouter à la fin tous les projets de lois dont on pourrait

avoir besoin, soit pour le crédit de l'an 1x, soit pour le crédit de la restitution de près de 30 millions de l'an x, soit pour les impositions de l'an x1.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire

6531.

AU CITOYEN REGNIER,

Paris, 18 nivões an 21 (8 janvier 1803).

Citoyen, le Premier Consul est informé qu'un commissaire de police de la ville de Nancy, s'élevant contre les dispositions de la loi, s'est opposé à la publicité du culte et a osé arracher de sa main le drap mortuaire dont une famille en larmes venait de décorer un cercueil.

Le Premier Consul désire que vous ordonniez sur-le-champ les informations les plus complètes sur un objet aussi contraire aux droits des citoyens.

Archives de l'Empire.

Per ordre du Premier Consul.

6532.

A L'ARCHEVÉQUE DE ROUEN'.

Paris, 18 nivêse an 21 (8 janvier 1803).

Monsieur l'Archevêque de Rouen, Sa Saintelé ayant bien voulu accorder à la France quatre cardinaux, à l'occasion de l'événement du concordat, je lui ai fait connaître qu'il me serait agréable qu'une de ces nominations tombét sur vous.

l'ai voulu par là vous donner une preuve de la satisfaction que j'ai éprouvée dans votre diocèse, où vous avez rétabli la paix des consciences, et du désir que j'ai de voir de plus en plus se rasseoir et prospérer l'église de Rouen.

<sup>1</sup> Cambaoérès

## 216 CORRESPONDANCE DE NAPOLÉON I". - AN XI (1803).

Sa Sainteté vient de me faire connaître que vous serez proclamé dans le consistoire qu'elle doit tenir du 10 au 17 janvier.

Je vous prie, Monsieur l'Archevêque, de rester persuadé de l'estime particulière que je fais de votre personne.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire

## 6533.

Paris, 18 nivôse an 21 (8 janvier 1803).

Tata, to alread an at (8 parties 1905).

Monsieur l'Archevêque de Tours, Sa Sainteté ayant bien voulu accorder à la France quatre cardinaux, à l'occasion de l'événement du concordat, je lui ai fait connaître qu'il me serait agréable qu'une de ces nominations tombât sur yous.

A L'ARCHEVÈQUE DE TOURS 1.

l'ai voulu par là vous donner une preuve de la satisfaction que j'ai éprouvée de la conduite bonne, utile et forte que vous avez tenue lors de la démission des évêques, et du rétablissement de la paix des consciences que vous avez opéré dans votre diocèse.

Sa Sainteté vient de me faire connaître que vous serez proclamé dans le consistoire qu'elle doit tenir du 10 au 17 janvier.

Je vous prie, Monsieur l'Archevèque, de rester persuadé du désir que j'ai de vous donner, dans toutes les circonstances, des preuves du cas particulier que je fais de votre personne, et de voir de plus en plus l'Église de France se rasseoir et prospérer.

BONAPARTE.

rebisos de l'Empir

De Boingelin.

#### 6534.

## AU CITOYEN PORTALIS.

CONSCILLER D'ÉTAT, CHARGÉ DE TOUTES LES AFFAIRES CONCERNANT LES CELTES.

Paris, 15 airdec an 11 (5 janvier 1803).

Le Premier Consul désire, Citoyen, qu'à l'occasion des deux rapports que vous venez de lui faire vous fassiez connaître son mécontentement au préfet du département de la Meurthe.

Vous lui annoncerea, s' que la pétition du rabbin de Linheim a été mites sous les yeux du Gouvernement, qui a vu avec surprise qu'un préfet se permit de fermer uue église consacrée à un culte quelconque, à moins que ce ne flit dans une circonstance extraordinaire et à l'occasion d'un lagrant défii important à ricprimer sans retard, Aucune des circonstances du fait dont il s'agit ne présente ce caractère, et il paraît nécessaire de rappeler au préfet que tout ce qui tient à la religion doit être traité avec une grande réserve, et que son autorité ne va pas jusqu'aux consciences.

Vous lui annoncera, 3º que les dissensions qui se renouvellent à Nancy, et qu'il était de son devoir de prévenir, méritent également l'improbation de sa conduite; que l'exercice du culte protestant n'étant point encore autorisé dans cette ville, c'est s'appuyer sur une vaine subtilité que d'unephéter l'exercice extérieur de culte catholique, sous prétexte qu'une pétition a été présentée par des protestants; qu'il devient responsable du seandale causé par des mauvais sujets, fanatiques d'irréligion, dont il devait prévenir ou réprimer les excès.

Par ordre du Premier Consu

Archives de l'Empire.

6535. ABBÉTÉ

Paris, 18 nivões on 11 (S jenvier 1803).

ARTICLE 1". Les traitements ecclésiastiques seront insaisissables dans leur totalité.

consults Conch

-8

## 218 CORRESPONDANCE DE NAPOLÉON F. - AN XI (1803).

Anr. 2. Le ministre du trésor public et le conseiller d'état chargé des affaires concernant les cultes seront chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Bulletin des lois.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire

6536.

## AU CITOYEN DEJEAN,

MINISTRE DIRECTEUR DE L'ADMINISTRATION DE LA GUERRE.

Paris, so nivler an st (so isnyier s 8o3)

Fapprouve, Citoyen Ministre, la disposition d'une somme de 1,700,000 france d'extraordinaire pour remonter Farme de la cavalerie. Il ne paraît couvenable que vous éeriviez à chaque corps pour leur faire connaître ce que vous leur accoudez, et qu'ils aient à faire leurs achats, en leur recommandant hien de n'achetre aucuns chevaux vieux, afin que ceux qu'ils achèteront soient dans leur force dans cinq ou six ans, et dans le cas, alors, de servir plusieurs caumpagnes.

Vous pouvez faire connaître à ces corps que ces fonds sont à leur disposition au trésor public, et leur seront soldés sur les mandats qu'ils tireront, accompagnés des procès-verbaux d'achat; que cependant vous avez toujours cru devoir leur en faire passer le tiers, dont la moitié de cettes, en mais qu'ils peuven hardiment faire leurs achats, que lous leurs mandats seront soldés à leur présentation, et que les conseils d'administration qui aimeraient mieux qu'on envoyat ces fonds à leur disposition chez le payeur n'auront qu'à en faire la demande; qu'on les leur remettre à raison d'un sixième par mois, ou plus tôx, si les circonstances l'exigencies.

BONAPARTE.

reserved in Consider

### 6537.

# AU CITOYEN TALLEYRAND,

Saint-Cloud, na nivées on sa ( 12 ianvier 1803 ).

M. de Souza m'a remis, Citoyen Ministre, la lettre du prince de Portugal, Dans cette lettre, fort longue, il paraît désirer un autre moyen de s'arranger que le renvoi de M. d'Almeida, qu'il déclare avoir rempli positivement ses ordres.

En conséquence, il me paraît convenable de faire partir le plus tôt possible le général Lannes pour Liabonne; envoyee-le chercher et diteini que telle est mon intention; que je me suis fait rendre compte des plaintes qui ont été rendues relativement à son affaire; que je crois ses services utiles en Portugal, et que je désire qu'il s'y rende le plus tôt possible; que je lui donnerai une lettre pour le prince; que vous lui remettrez une lettre pour le chierci, qu'il me paraîtait convenable qu'il plut partir dans la semaine, et que vous lui remettrez samedi ma lettre et ses instrucciour.

Écrives au cabinet que, d'après la bonne volonté que le prince a montrée de vivre en bonne intelligence avec la France, je pense qu'on fera droit à nos demandes pour le commerce, et surtout qu'on fera cesser les chicanes que les douaniers dévent journellement pour nos bâtiments; que je m'en suis expliqué avec M. de Soura; que mon intention est, d'ailleurs, autant que mon bonneur et l'intérêt de la nation pourront le permettre, d'entrebenir des relations d'amitié avec le Portugal.

BONAPARTE.

Archives des effeires étrengire

#### 6538.

## AU CITOYEN LACÉPÈDE.

Saint-Cloud, an nivões an sa (10 janvier 1863).

Vous avez fait une perte affreuse; l'idée de vos peines en est une

grande pour moi. Le grand nombre de personnes qui vous aiment partagent votre douleur.

Je vous remercie de la part que vous prenez à ce qui me concerne. Venez à Saint-Cloud, demain jeudi, à cinq heures et demie; j'ai besoin de vous voir.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire

## 6539.

AU CITOYEN GAUDIN,

Soint-Cloud, ab nivêse an 11 (16 janvier 1803).

Vous trouverez ci-joint, Citoyen Ministre, les trois premiers chapîtres du compte général pour l'an x.

Relativement au Chapitre I, il faudrait, sur les 64 millions que vous comptez rentrer sur l'an viu et années antérieures, ôter les 30 à do millions de décharge qui ont été accordés pour les conseils de préfecture.

Quant aux dépenses, je désire qu'aux années v, vi et vn, après avoir mis 6 millions en trois pour cent, vous en ojouitez 6 pour liquidations imprévues, et qui pourraient encore se présenter sur ces exercices, et afin que, dans aucun cas, vous ne puissier vous trouver à court. Il vous resterait toujour d'éccédant so millions.

Quantà l'an vu, il vous faut s 6 millions; vous aves en cinq pour cent 8,376,000; en domaines nationaux i o millions; en argent 8,477,000; ce qui vous fait donc plus de 26 millions. Ainsi vous n'avez pas besoin de la conversion des reutes de trois pour cent, ent cinq pour cent, et il ous resterait so millions à trois pour cent, dont vous n'auriex véritablement rien à faire. Tout ce qu'on pourrait dire sernit que les 10 millions de biens nationaux de l'ar un sersient annulés, le ceddit de trois pour cent réduit à 56 millions, ct les 20 millions restants, représentant une reute de 600,000 francs convertie en un capital de 12 millions, affectés à l'an vu; que par là le crédit pour les incerpitons n'est pas augmenté, et que dès lors il n'y a pas besoin d'indemnités pour la caisse d'amortissement ; que nous gagnons le crédit de 1 o millions de donaines nationaux de l'an vun, qui, joints aux 30 millions que nous avons gagnés sur l'an x, forment 4 o millions; et, dès lors, les premiers fonds des domaines seront appliqués à l'an des

Chapitre II. — Je préfère que vous portiez les 5 millions des contributions directes de l'an 1x. provenant des centimes additionnels des départements, sur les dépenses, plutôt que de dire qu'il y a eu une erreur.

Il me paraît difficile que l'arriéré des années antérieures, pendant l'an 11, puisse rendre 14 millions. Du reste, nous poutrons nous régler sur ce qui sera rentré au 1" germinal. Il n'y aurait pas alors d'inconvénient à faire supporter à l'article du rachat des rentes ce qu'on aurait diminué sur cel article.

Au projet de loi, je ne voudrais pas mettre 521 millions; il faudrait poser les frais de négociation en dehors par un article séparé.

Chapitre III. — Vous dites que le recouvrement de l'an x sera de 5 10 millions, pendant que, par votre état, il n'est que de 500 millions; ce qui provient des 10 millions de recettes extraordinaires que vous avez ôtés.

Il faudra proposer une loi pour rendre également les 30 millions aux domaines nationaux de l'an x.

Il faudra de ces trois lois n'en faire qu'une à trois titres : le premier titre pour les années v, v1, v11 et v111, le deuxième titre pour l'an 1x, et le troisième titre pour l'an x.

Le premier titre me paraît devoir être à peu près ainsi conçu :

1° Le crédit des ministres, pour les années v, vi, vii et viii, est définitivement réglé conformément au tableau ci-joint.

s" Il sera, en outre, réservé, sur les 90 millions des crédits à trois pour cent ouverts par la loi du 30 ventôse, 40 millions, qui seront employés au solde de ladite dette, et 16 millions, qui resteront pour faire face aux liquidations accidentelles et imprévues qui pourraient encore rester à faire. 3º 30 millions de capital à trois pour cent, fonds de rente pour 600,000 francs, seront affectés à l'an viu en cinq pour cent.

4º Moyennant quoi, les 10 millions de domaines qui étaient affectés au service de l'an viu seront annulés.

BOXLDARTE

Archives de l'Empire.

#### 6540.

## AU PRINCE RÉGENT DE PORTUGAL

Saint-Cloud, un nivões an ar ( så janvær 1803).

l'ai reçu la lettre que Votre Altesse Boyale s'est plu à m'écrire. Elle me témoigne le désir que les différends survenus entre les deux cabinets puissent se concilier sans qu'elle se trouve dans le cas d'ôter sa confiance à un ministre dont elle a besoin.

l'ai fait connaître à M. de Souza que, désirant toujours être agréable à Votre Altesse Royale, je consentais à tout ce qu'elle voulait.

L'ambassadeur de la République, qui, depuis son retour à Paris, a été malade, se rendra près de Votre Altesse. Il a eu beaucoup à se louer de la manière dont elle l'a accueilli. Je regarderai comme une nouvelle preuve du désir que me témoigne Votre Altesse Royale de resserrer l'union des deux étals, qu'elle veuille l'accueillir de manière à lui faire oublier les désarréments que quelques ministres lui out fait essurà.

Notre commerce m'a porté beaucoup de plaintes des vecations qu'ont éprouvées nos bâtiments à Lisbonne; M. de Soura a bien voulu me promettre que les auteurs sersient changés. J'ai beaucoup à cœur de protéger le commerce portugais, et je recommande le commerce de France à Votre Altesse Boyale. Je la prie de croire au désir que j'ai de lui être agréable.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire

## 6541.

## A L'ÉVÈQUE D'ORLÉANS,

Saint-Gloud, ah nivêse an zı (14 janvier 1803).

Sa Sainteté m'ayant fait connaître qu'il serait accordé au clergé de France quatre cardinaux, à l'occasion du concordat, je lui ai fait connaître qu'il me serait agréable que son choix tombât sur vous pour une de ces nominations.

Elle m'a fait connaître que son intention était de vous nommer au consistoire qu'elle doit tenir le 17 janvier, mais que des raisons supérieures l'obligeaient à tenir votre nomination in puto l'espace d'une année. Il est donc convenable que vous gardiez cette lettre pour vous seul, n'ayant pas voulu tarder davantage à vous donner cette preuve de la satisfaction que Jai de vos services.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire.

6542.

AU CITOYEN REGNIER,

Saint-Cloud, 25 nivlor an 11 (15 janvier 1803).

Je désire, Citoyen Ministre, que vous fassiez surveiller la société des francs-maçons d'Arras, qu'on dit être composée du reste du tribunal révolutionnaire de Joseph Lebon,

BONAPARTE.

trchives de l'Empire.

6543.

AU CITOYEN MELZI,

VICE-PRÉSIDENT DE LA BÉPUBLIQUE ITALIENNE.

Soint-Cloud, 25 nivêre an 11 (15 janvirr 1803).

Je vous envoie quelques notes sur le projet de banque pour la Répu-

## CORRESPONDANCE DE NAPOLÉON I". - AN XI (1803).

blique italienne. Je désire que vous le méditier, et que vous me fassier connaître les changements auxquels vos observations auraient donné lieu. Une banque peut être une chose fort utile à la République, mais il faut en bien peser et calculer le plan.

Je vous salue affectueusement.

BONAPARTE

Archives de l'Empire

224

## 6544.

# AU CONTRE-AMIRAL DECRÈS,

Saint-Cloud, 25 niebre au 21 (15 janvier 1803).

Indépendamment des instructions générales que le ministre donnera au capitaine général des possessions françaises dans les Indes et à l'amiral, l'un et l'autre auront des instructions d'un ordre supérieur, lesquelles seront signées par le Premier Consul.

- Il faudra donc ôter des deux instructions ci-jointes tout ce qui a rapport à la haute politique et à la direction des forces militaires, ce qui se réduit à retrancher quelques paragraphes. Les instructions particulières seraient rédigées aiusi:
- \*Le ministre de la marine a d\u00e4 remettre au capitaine général des intructions sur l'administration et les différents droits et péropatives dont nos établissements et notre commerce doivent jouir aux Indes, Mais le Premier Consul a cru devoir signer lui-même toutes les instructions servant de base à la direction politique et militaire.
- «Le capitaine général arrivera dans un pays où nos rivaux dominent, mais où aussi ils pèsent sur tous les peuples de ces vastes contrées.
- -Il doit done s'attacher à ne leur donner aucun sujet d'alarme, aucun sujet de querelle, à dissimuler le plus possible. Il doit ven tenir aux relations indispensables pour la sâreté et l'approvisionnement de nos élablissements; et, dans leur leulaions qu'il aura avec les peuples ou les princes qui supportent avec le plus d'impatience le joug anglais, il étu-

diera à ne mettre aucune affectation, à ne leur donner aucune inquiétude. Ils sont les tyrans des Indes, ils y sont inquiets et jaloux; il faut s'y comporter avec douceur, dissimulation et simplicité.

«Six mois après son arrivée aux Indes, le capitaine général expédiera en France, porteur de ses dépéches, un des officiers ayant le plus sa confiance, pour faire connaître en grand détail tout ce qu'il a connu de la force, situation et dépinsation de se différents teubles des Indes, ainsi que de la force et de la situation des différents établissements anglais. Il fera connaître ses vues et les espérances qu'il aurait de trouver de l'appui, en cas de guerre, pour pouvir se maintenir dans la pressqu'ile, en faisant connaître la quantité et qualité des troupes, d'armements et approvisionnements dont il aurait besoin pour nour-rir la guerre pendant plusieurs campagnes au centre des Indes. Il doit porter la plus grande attention dans toutes les phrases de son mémier, parce que toutes seront pesées et pourront servir à décâter, dans des circonstances imprévues, de la marche et de la politique du Gouvernement.

Pour nourrir la guerre aux Indes plusieurs campagnes, il faut raisonner dans l'hypothèse que nous ne serions pas maîtres des mers, et que nous aurions à espérer peu de secours considérables.

"Il paraîtrait difficile qu'avec un corps d'armée on pût longtemps, résister aux forses considérables que peuvent opposer les Anglais, sans alliances et sans une place servant de point d'appui, où, dans un cas extréme, on pût capituler et se trouver encore maître de se faire transporter en France ou à l'île de France avec armes et baggers, sans être prisonnier, et sans compromettre l'honneur et un corps considérable de Francais.

« Un point d'appui doit avoir le caractère d'être fortifié et d'avoir une rade un port où des frégates et des vaisseaux de commerce soient à l'abri d'une force supérieure. Quelle que soit la nation à laquelle apparitnt cette place, portugaise, hollandaise ou anglaise, le premier projet paraît devoir tendre à s'en emparer dès les premiers mois, en calculant sur l'effet d'une force européenain intatendue et incalculée.

VIII.

"Après avoir fait un plan d'alliance et de guerre avec une force demandée, il faudrait établir ce que croirait devoir faire le capitaine général si, au lieu de cette force, on ne lui en envoyait que la moitié.

- Après avoir pensé aux alliances et à un point d'appui, les objets qui intéressent le plus une armée dans une campagne sont les vivres et les munitions de guerre, objet que le capitaine général traitera également dans le nius grand détail.

«Six mois après cet envoi, le capitaine général, dans un nouveau mémoire, traitera les mêmes questions en y ajoutant les nouvelles connaissances qu'il aura pu acquérir.

- Ainsi il sera établi que, tous les six mois, le capitaine général enverra en France des officiers sûrs, des mémoires traitant toujours les mêmes questions et confirmant, modifiant ou contredisant les idées des mémoires précédents.

«Si la guerre venai à se déclarer entre la France el l'Angleterre avant le 1º vendémiare an xun, et que le capitaine général en fât précue avant de recevoir les outres du Gouvernement, il a carte blanche, et est autorisé à se ployer sur l'île de France et le Cap, ou à rester dans la presqu'île, selon les circonstances où il se trouvera et les espérances qu'il pourrait concevoir, sans cependant exposer notre corps de troupes à nue aptitulation honteuse et nos armes à jouer un role qui sjouterait à notre discrédit aux Indes, et sans diminuer, par l'anéantissement de nos forces, la résistance que seput présenter l'île de France en s'y plovant.

«On ne conçoit pas aujourd'hui que nous puissions svoir la guerre avec l'Angieterre sans y entraîner la Hollande. Un des premiers soins du capitaine général sera de sasuerre de la situation des établissements hollandais, portugais, espagnols, et des ressources qu'ils pourraient offirir.

+ La mission du capitaine général est d'abord une mission d'observation sous les rapports politiques et militaires, avec le peu de forces qu'il mène, et une occupation de comptoirs pour notre commerce. Mais le Premier Consul, bien instruit par lui et par l'exécution ponduelle des instructions qui précédent, pourra peut-être le mêtre à même d'acqué-

CORRESPONDANCE DE NAPOLÉON I". - AN XI (1803).

rir, un jour, la grande gloire qui prolonge la mémoire des hommes au delà de la durée des siècles.

BONAPABTE.

Comm. par M<sup>ess</sup> la duchesse Decrès. (En minute sus Arch. de l'Emp.)

6545.

NOTE.

Saint-Cloud, a6 nivise an x1 (16 janvier 1803).

Le Premier Consul désire que le citoyen Denon lui fasse connaître où en sont les plans de batailles qui ont été donnés par le ministre de l'intérieur pendant l'an vm et l'an xx, et quand ils seront terminés.

Il désire savoir également si les travaux du monument ordonné pour le général Desaix, au mont Saint-Bernard, sont avancés; son intention est qu'au 25 prairial, anniversaire de la bataille, une cérémonie funèbre y soit célébrée.

Par ordre du Premier Consul

Archives de l'Empire.

6546. DÉCISION.

Saint-Cloud, a6 nivõec on 31 (16 janvier 1803).

La veuve du comte de Sparre, Suédois, sollicite la bieuveillance du Premier Consul pour être réintégrée dans la propriété de ses biens. Renvoyé au citoyen Defermon, pour qu'il présente un projet d'arrêté pour faire quelque chose pour cette dame, vu la position particulière où elle se trouve, son mari ayant servi la Révolution.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire

Distant, Conell

### 6547.

## AU GÉNÉRAL BERTHIER,

MINISTRE DE LA GUERRE.

Saint-Cloud, 26 nivine un 11 (16 junvier 1803).

Le ministre de la guerre fera une circulaire qui sera envoyée à tous les corps, à tous les généraux, à toutes les autorités administratives, à tous les commissaires ordonnateurs et des guerres, et mise à l'ordre de la gendarmerie.

## Elle portera :

- 1º Que tous les conscrits supplémentaires, définitivement jugés tels, devront partir sur-le-champ pour rejoindre leurs corps; et, si ces corps étaient au complet, les capitaines de recrutement en feront part au ministre de la guerre, qui leur donnera une destination dans les corps qui en auraient bestoin;
- 3º Que tous les conscrits qui déserteraient en route, ou qui, une fois désignés, ne rejoindraient pas après trois appels successifs faits trois dimanches de suite par les officiers de recrutement et par les autorités administratives, et qui, dès lors, seraient considérés comme déserteurs, seraient conduits aux dépôts des colonies, et, de là, envoyés pour compéter jes corps qui sont aux colonies;
- 3º Que les conscrits de l'an vu et de l'an vu qui ont déserté d'un corps avant le mois de floréal an x, qui ont été pardonnés par l'amnistie, et et qui n'ont pas rejoint leurs corps, seront envoyés également aux dépôts des colonies:
- 4° Que tous les conscrits des années vu, vut, ux et x, qui déserteraient des corps, seront envoyés également aux dépôts des colonies.
- Il fant faire sentir, dans la rédaction, que ceci a lieu non par forme de punition, mais parce que le dommage qu'occasionne à l'administration des corps cette inconstance des jeunes gens, oblige à les mettre dans un endroit où ils aient le temps de s'habituer au service, sans pouvoir se livrer à leur bunueur inconstante.

Et pour appayer le naisonnement qui sera fait en ce sens dans le développement de la lettre, il faut dire que tous déserteurs dont la désertion aurait eu des circonstances aggravantes et aurait été punie par les lois ne pourraient être assimilés aux consertis dont la désertion n'aurait eu que le caractère de la légréteét et de l'inconséquence.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire.

## 6548.

## AU GÉNÉRAL BERTHIER.

Saint-Cloud, a6 nivies an x1 (16 janvier 1863).

L'arrêté du 18 de ce mois, Citoyen Ministre, relatif au traitement de générux commandant les déviaires et des officies générux commandant les départements, confirme celui du 5' complémentaire an x, mais rapporte, en ce qu'il ne le relate pas, l'article 6 du titre l'' de l'arrêté du 20 vendémaire. Ainsi les généraux commandant les divisions, au lieu de 500 france, auront 1,000 france. Les généraux commandant à Lyon, Marseille, Bordeaux, Bruxelles, Strabsburg et Turin, au lieu de 1,200 france, auront 2,000 france par mois; ce qui forme, pour les six généraux de première ligne, 2,000 france de traitement extraordinaire et 15,000 france comme généraux de division, total, 39,000 francs; et, pour les autres généraux, 12,000 france de traitement extraordinaire et 15,000 france comme généraux de division, total, 39,000 francs; et, pour les autres généraux, 12,000 france de division, total, 2,7000 france.

Je vous recommande toujours de prendre des mesures promptes pour le logement des généraux de division et des commandants de département, surtout pour que les généraux de division soient plus convenablement.

Vous devez leur faire connaître que l'intention du Gouvernement, par ces dispositions, est qu'ils traitent les officiers des garnisons et les principaux citoyens des villes où ils se trouvent, afin de maintenir l'harmonie et l'union entre les corps militaires et les citoyens.

## 230 CORRESPONDANCE DE NAPOLÉON F. - AN XI (1803).

Le général commandant la 36° division militaire , ayant des pouvoirs extraordinaires, doit être traité comme les six généraux de première ligne.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire.

6549.

DÉCISION.

Saint-Cloud, s6 nivèm an 21 (16 janvier 1803).

Projet présenté par le Conseil d'état, relatif au petit uniforme du corps des inspecteurs aux revues. Trouverun uniforme, pour les inspecteurs aux revues, plus agréable que celui qu'ils ont, mais où il n'y ait ni or ni argent.

BONAPARTE.

trehives de l'Empire.

6550.

AU CITOYEN PORTALIS.

CONSEILLER D'ÉTAT, CHARGÉ DE TOUTES LES AFFAIRES CONCERNANT LES CULTES.

Je vous prie, Citoyen Conseiller d'état, de faire remettre à M. l'évêque d'Arras 5,000 francs, pour être distribués aux pauvres de son diocèse pendant cette saison rigoureuse.

BONAPARTE.

Saint-Cloud, 26 nivère an 11 (16 jenvier 1503)

Archives de l'Empire.

6551.

AU CITOYEN GAUDIN,

MINISTRE DES FINANCES.

Saint-Cloud, 26 nivôse an 21 (16 janvier 1803).

Je vous prie, Citoyen Ministre, de faire donner à madame d'Orléans,

Coblentz.

indépendamment des cent mille francs ordinaires, cent autres mille francs pendant l'an zi. Cette somme doit lui être remise secrètement et sans aucune espèce d'ostentation.

BOYAPARTE.

Archives de l'Empire,

6552.

AU CONTRE-AMERAL DECRÈS, MINISTRE DE LA MARINE ET DES COLONIES.

Saint-Cloud, 27 nivose an 21 (17 janvier 1803).

J'apprends, Citoyen Ministre, que plusieurs vaisseaux de Marseille se servent du pavillon russe pour naviguer dans la mer Noire. Je vous prie de le défendre, soit pour la mer Noire, soit pour les Échelles.

BONAPARTE.

6553.

AU GÉNÉRAL BELLIARD.

Saint-Cloud, ny nivôse on 21 (17 janvier 1803).

Je verrai avec plaisir votre union avec mademoiselle Beugen; obtenezla en mariage; je ferai tout ce qui pourra vous être agréable. Soyez heureux et comptez toujonrs sur l'estime et l'amitié que je vous ai vouées.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire.

6554. ARBÉTÉ.

Saint-Cloud, an nivise an 12 ( so isnyier 1803).

Le Gouvernement de la République, vu la protestation reçue le ao vendémaise dernie par le citone Petit, notaire à Thys-Château, département de Sambre-et-Meuse, contre les lois organiques du concordat passé entre le Gouvernement français et le Pope, le s 3 fructidor an u (co septembre 1801); La lettre éerite par ce notaire au citoyen Grand fils, huissier au tribunal de première instance séant à Namur, pour le charger de notifier cette protestation au préfet du département de Sambre-et-Meuse et à l'évêque de Namur;

Et la signification faite par Grand fils, huissier, au préfet et à l'évêque du département de Sambre-et-Meuse;

Considérant que ces deux citoyens n'ont pu recevoir et notifier un acte aussi visiblement contraire au respect dû aux lois et aux actes du Gouvernement que par un entier oubli de leurs devoirs,

Arrête :

ARTICLE 1°. L'arrêté de l'administration du département de Sambreet-Meuse qui admet le citoyen Petit aux fonctions de notaire est annulé : il est défendu à ce citoyen d'exercer à l'avenir en qualité de notaire.

ART. 2. La nomination du citoyen Grand fils aux fonctions d'huissier au tribunal de première instance séant à Namur est révoquée.

Art. 3. Le présent arrêté sera inséré au Bulletin des lois; le grand juge, ministre de la justice, est chargé de son exécution.

Archives de l'Empire.

6555.

AU CITOYEN REGNIER,

GRAND JEGE, MINISTRE DE LA JESTICE.

Seint-Cloud, 29 nivine an 11 (19 janvier 1803).

BONAPARTE.

Citoyen, le Premier Consul désire que vous lui répondiez sur les deux questions suivantes :

1° Les cens féodaux sont-ils abolis dans les quatre départements de la rive gauche du Rhin?

2° La législation française sur les droits féodaux a-t-elle été publiée dans ces départements et dans ceux de la ci-devant Belgique et du cidevant Piémont?

Par ordre du Premier Consul.

Archives de l'Empire-

## 6556.

## AU GÉNÉRAL DEJEAN.

#### MINISTRE DIRECTEUR DE L'ADMINISTRATION DE LA GUBBRE.

Saint-Cloud, so nivões en 11 (19 janvier 1803).

Le Premier Consul désire, Citoyen Ministre, que vous lui envoyiez demain la balance du compte du citoyen Vanlerberghe; vous voudrez bien comprendre dans les sommes qu'il a reçues les trois millions d'obligations dont le trésor public lui a fait l'avance.

Le Premier Consul voit avec peine que chaque jour ajoute de nouveaux retards à la liquidation de ce munitionnaire. Il désire recevoir, le même jour, les comptes des six premiers mois de l'an viii et des exercices an ix et an x entiers.

Je suis chargé de vous inviter, en même temps, à vous occuper de la liquidation du 1<sup>er</sup> trimestre de l'an x1, de manière qu'elle puisse être soumise an Premier Consul avant la fin de ventôse prochain.

Par ordre du Premier Consol.

Archives de l'Empire.

#### 6557

## AU GÉNÉRAL DEJEAN.

Saint-Cloud, a pluvidee an x1 (na juovier 1803).

Les Polonais sont arrivés, Citoyen Ministre, et les effets d'habillement ne le sont pas; de manière que cette expédition est retardée. Gependant il y a plus de deux mois que les ordres sont donnés, Le commissaire des guerres Dufour, qui est à Génes, a passé un marché pour fournir des effets d'habillement à ces troupes. Les prix sont doubles des prix ordimires. Il no s'est pas contenté de cela : il n'a rien fourni. Il y a évidemment de la dilapidation dans tout ce tripotage. Donnez ordre à ce commissaire des guerres de se rendre sur-le-champ à Paris pour rendre compte de sa conduite, et faites en sorte que, pour toute autre expédi-

### COBBESPONDANCE DE NAPOLÉON I". - AN XI (1803).

tion, les mesures que vous prendrez réussissent. Cette expédition n'aurait pas dû être retardée de douze heures.

BONAPARTE.

Dépôt de la guerre

## 6558.

ARRÊTÉ.

Suint-Cloud, 3 pluvière en 12 (a3 junvier 1803).

Anticus 1er. L'Institut national, actuellement divisé en trois classes,

le sera désormais en quatre, savoir :

1º CLASSE. Classe des sciences physiques et mathématiques.

2° classe. Classe de la langue et de la littérature françaises.

3° CLASSE. Classe d'histoire et de littérature anciennes,

4° classe. Classe des beaux-arts.

Les membres actuels et associés étrangers de l'Institut seront répartis dans ces quatre classes. Une commission de cinq membres de l'Institut, nommés par le Premier

Consul, arrêtera ce travail, qui sera présenté à l'approbation du Gouvernement.

Ant. 2. La première classe sera formée des dix sections qui composent

aujourd'hui la première classe de l'Institut, d'une section nouvelle de géographie et navigation, et de huit associés étrangers. Ces sections seront composées et désignées ainsi qu'il suit :

## SCIENCES WATHÉWATIOTES.

| Géométrie           |        |           | . 6 | membres. |  |
|---------------------|--------|-----------|-----|----------|--|
| Mécanique           |        |           | . 6 |          |  |
| Astronomie          |        |           | . 6 |          |  |
| Géographie et navig | ation. |           | . 3 |          |  |
| Physique générale.  |        |           | . 6 |          |  |
|                     |        | beretorno |     |          |  |

membres.

| Botanique            | Minéralogie                        |
|----------------------|------------------------------------|
|                      | Botanique                          |
| Anatomie et zoologie | Économie rurale et art vétérinaire |
|                      | Anatomie et zoologie               |

La première classe nommera, sous l'approbation du Premier Consul, deux secrétaires perpétuels, l'un pour les sciences mathématiques, l'autre pour les sciences physiques. Les secrétaires perpétuels seront membres de la classe, mais ne feront partie d'aucune section.

La première classe pourra élire jusqu'à six de ses membres parmi ceux des autres classes de l'Institut.

Elle pourra nommer cent correspondants pris parmi les savants nationaux et étrangers.

Art, 3. La seconde classe sera composée de quarante membres.

Elle est particulièrement chargée de la confection du dictionnaire de la langue française. Elle fera, sous le rapport de la langue, l'examen des ouvrages importants de littérature, d'histoire et de sciences. Le recueil de ses observations critiques sera publié au moins quatre fois par an. Elle nommera dans son sein, et sous l'approhation du Premier Consul, un secrétaire perpétuel, qui continuera à faire partie de nombre des quarante membres qui la composent.

Elle pourra élire jusqu'à douze de ses membres parmi ceux des autres classes de l'Institut.

Ast. 4. La troisième classe sera composée de quarante membres et de huit associés étrangers.

Les langues savantes, les antiquités et les monuments, l'histoire et toutes les sciences morales et politiques dans leur rapport avec l'histoire, seront les objets de ses recherches et de ses travaux. Elle s'attachera particulièrement à enrichir la littérature française des ouvrages des auteurs grecs, latins et orientaux qui n'ont pas encore été traduits.

Elle s'occupera de la continuation des recueils diplomatiques.

Elle nommera dans son sein, sons l'approbation du Premier Consul,

un secrétaire perpétuel, qui fera partie du nombre des quarante membres dont la classe est composée.

Elle pourra élire jusqu'à neuf de ses membres parmi ceux des autres classes de l'Institut.

Elle pourra nommer soixante correspondants nationaux ou étrangers.

Ant. 5. La quatrième classe sera composée de vingt-huit membres et de huit associés étrangers.

Ils seront divisés en sections désignées et composées ainsi qu'il suit :

| Peinture 10           | membres. |
|-----------------------|----------|
| Sculpture 6           |          |
| Architecture 6        |          |
| Gravure               |          |
| Musique (composition) |          |

Elle nommera, sous l'approbation du Premier Consul, un secrétaire perpétuel, qui sera membre de la classe, mais qui ne fera point partie des sections.

Elle pourre élire jusqu'à six de ses membres parmi ceux des autres classes de l'Institut.

Elle pourra nommer trente-six correspondants pris parmi les nationaux ou les étrangers.

Art. 6. Les membres associés étrangers auront voix délibérative, seulement pour les objets de sciences, de littérature et d'arts. Ils ne feront partie d'aucune section et ne toucheront aucun traitement.

Anτ. 7. Les associés républicoles actuels de l'Institut feront partie des cent quatre-vingt-seize correspondants attachés aux classes des sciences, des belles-lettres et des beaux-arts.

Les correspondants ne pourront prendre le titre de membres de l'Institut.

Ils perdront celui de correspondants lorsqu'ils seront domiciliés à Paris. Arr. 8. Les nominations aux places vacantes seront faites par chacune des classes où ces places viendront à vaquer. Les sujets élus seront confirmés par le Premier Consul. Ant. 9. Les membres des quatre classes auront le droit d'assister réciproquement aux séances particulières de chacune d'elles, et d'y faire des lectures, lorsqu'ils en auront fait la demande.

Ils se réuniront quatre fois par an, en corps d'Institut, pour se rendre compte de leurs travaux.

Ils éliront en commun le bibliothécaire et le sous-bibliothécaire de l'Institut, ainsi que les agents qui appartiennent en commun à l'Institut.

Chaque classe présentera à l'approbation du Gouvernement les statuts et règlements particuliers de sa police intérieure.

ART. 10. Chaque classe tiendra, tous les ans, une séance publique, à laquelle les trois autres assisteront.

Ant. 1. L'Institut recevra annuellement du trésor public 1,500 franse pour cheun de ses membres non associés, 6,000 francs pour cheun des secrétaires perpétuels, et. pour ses dépenses, une somme qui sern déterminée tous les ans, sur la demande de l'Institut, et comprise dans le budget du ministre de l'intérieur.

ART. 12. Il y aura pour l'Institut une commission administrative composée de cinq membres, deux de la première classe et un de chacune des trois autres, nommés par leurs classes respectives.

Cette commission fera régler, dans les séances générales prescrites par l'article 9, tout ce qui est relatif à l'administration, aux dépenses générales de l'Institut et à la répartition des fonds entre les quatre classes.

Chaque classe réglera ensuite l'emploi des fonds qui lui auront été assignés pour ses dépenses, ainsi que tout ce qui concerne l'impression et la publication de ses mémoires.

ART. 13. Tous les ans, les classes distribueront des prix dont le nombre et la valeur sont réglés ainsi qu'il suit :

La première classe, un prix de 3,000 francs;

La seconde et la troisième classe, chacune un prix de 1,500 francs;

Et la quatrième classe, des grands prix de peinture, de sculpture, d'architecture et de composition musicale. Ceux qui auront remporté un de ces quatre grands prix seront envoyés à Rome et entretenus aux frais du Couvernement.

## 288 CORRESPONDANCE DE NAPOLÉON I". - AN XI (1803).

Art. 14. Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Bulletin des lois.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire

## 6559.

# AU CONTRE-AMIRAL DECRÈS,

Paris, 6 pluvidec en 11 (16 janvier 1803).

Quelques altereations, Gioyen Ministre, viennent d'avoir lieu à Alger. Le désire que les frégates la Cornélie et le Rhin sy rendent. Vous enverrez cet ordre à Toulon, par un courrier qui prendra une lettre du ministre des relations extérieures, que le commandant de ces frégates remettra à notre agent à Alger.

Si une de ces frégates n'est pas prête, donnez ordre que la première qui le sera parte sur-le-champ; l'autre ira la rejoindre le plus tôt possible.

Ces événements, et d'autres encore qui pourraient survenir, rendent indispensable la présence constante d'une escadre française à Toulon. Il me paraîtrait donc convenable de faire passer des vaisseaux de Brest dans ce port.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire.

## 6560.

#### CONFÉRENCE

QUE LES DIX DÉPUTÉS SUISSES, NOMMÉS PAR LES DEUX PARTIS, ONT EUE AVEC LE PREMIER CONSEL, LE 29 JANVIER 1803, DEPUIS I HEURE APRÈS MIDI JESQU'A 6 HEURES DU 3016.

Nous avons, dit Bonaparte, un grand travail aujourd'hui. Il s'agit d'arranger les intérêts des différents partis en Suisse. On m'a dit que les points principaux sur lesquels vous êtes divisés concernaient la liquida-

tion de la dette, et ensuite plusieurs articles des organisations cantonales. Commençons par ceux-ci.»

## CANTONS DÉMOCRATIQUES.

(On demande, pour être admis aux landagemeinden 1, l'âge de vingt ans, une propriété de 200 francs; l'initiative des lois pour le Landrath 2; une nouvelle organisation judiciaire à rédiger par le Landrath et à sanctionner par la Diète.)

Il e rélablissement de l'ancien ordre de choses dans les cantons dimocratiques est ce qu'il y a de plus convenble el pour vous et pour moi. Ce sont eux, ce sont leurs formes de gouvernement qui vous distinguent dans le monde, qui vous rendent intéressants aux yeux de l'Europe. Sans ces démocraties, vous ne présenteires rien que ce que l'on trouve ailleurs; vous n'aurice pas de couleur particulière; songez bien à l'importance d'avoir est raitis caractéristiques; ce sont cux qui élogiment l'idée de touts ressemblance avec les autres états, écartent celle de vous confondre avec eux ou de vous y incorporer.

"Je sais bien que le régime de ces démocraties est accompagné de beaucoup d'inconvénients, et qu'il ne soutient pas l'examen aux yeux de la raison; mais enfin il est établi depuis des siècles; il a son origine dans le climat, la nature, les besoins et les habitudes primitives des habitants; il est conforme au génie des lieux, et il ne faut pas avoir raison en détud la nécessité. Les constitutions des potits cantons ne sont sûrement pas raisonanbles; mais c'est l'usage qui les a établies. Quand l'usage et la raison se trouvent en opposition, c'est le premier qu'i l'emporte.

\* Vous voudriez auéantir ou restreindre les landagemeinden; mais alors il ne faut plus parler de démocraties ni de républiques. Les peuples libres n'ont jamais souffert qu'on les privât de l'exercice immédiat de la souverainedé; ils ne connaissent ni ne goûtent ces inventions modernes du système représentatif, qui détruit les attributions essentielles d'une république. La seule chose que les législateurs se soient permise, ce sont les

<sup>1</sup> Assemblées souvernines composées de tous les citoyens. — 2 Conseil exécutif.

restrictions qui, sans ôter au peuple l'apparence d'exercer immédiatement sa souveraineté, proportionnaient l'influence à l'éducation et aux richesses.

~ Dans Rome, les votes se comptaient par classes, et l'on avait jeté dans la dernière toute la foule des prolétaires, pendant que les premières contenaient à peine quelques centaines de citoyens opulents et illustres. Mais la populace était également contente et ne sentait point cette immense différence, parce qu'on l'amusait à donner ses votes, qui, tous recueillis, ne valaient pas plus que les voix de quelques grands de Rome, Ensuite, pourquoi voudriez-vous priver ces pâtres du seul divertissement qu'ils peuvent avoir? Menant une vie uniforme qui leur laisse de grands loisirs, il est naturel, il est nécessaire qu'ils s'occupent immédiatement de la chose publique. C'est cruel d'ôter à des peuples pasteurs des prérogatives dont ils sont fiers, dont l'habitude est enracinée, et dont ils ne peuvent user pour faire du mal. Dans les premiers moments où les persécutions et l'explosion des passions seraient à craindre, la Diète les comprimera. D'ailleurs, puisque vous insistez là-dessus, et que l'on observe que ce n'est pas contraire à l'ancien usage, on peut obliger les landsgemeinden à ne traiter que les objets qui leur seront indiqués par le Conseil, et ne permettre que les motions qui ont eu auparavant l'agrément de cette autorité. On peut aussi, sans inconvénient, exclure les jeunes gens au-dessous de vingt ans. Pour la justice criminelle, elle appartenait aux landsgemeinden. Vous avez l'ostracisme dans vos petits cantons, et même plus; vous prenez quelquefois les biens d'un citoyen qui vous paraît être trop riche. C'est bien étrange tout cela, sans doute; mais cela tient à la démocratie pure. Vous voyez dans l'histoire le peuple athénien en masse rendre des jugements.

« Il faut bien établir, dans le pacté fédéral, qu'aucune poursuite pour le pasé ne puisse avoir lieu dans aucun canton; et, enfin, un cityen qui un ne trouverait plus des darét dans on canton s'établir adans un autre. Cette faculté, et celle d'exercer son industrie partout, doit être générale pour tous les Suisses. On dit que les petits cantons répugnent à ce principe; un sais qui est-ce qui se soucierait de s'établir dans leurs vallées et au milien de leurs montagnes? C'est bon pour ceux qui y sont nés, mais d'autres ne seront pas sûrement tentés d'y aller.

"Les petits cantons ont toujours été attachés à la France jusqu'à la révolution. Si, depuis ce temps, ils ont incliné pour l'Autriche, cela passera. Ils ne pourront pas désirer le sort des Tyroliens. Sous peu, les relations de la France avec ces cantons seront établies telles qu'elles étaient il y a quinze ans, et la France les influencera comme autrefois. Elle prendra des régiments à sa solde, et rétablira ainsi une ressource pécuniaire pour ces contrées pauvres. La France le fera, non qu'elle ait besoin de ces troupes, il ne me faudrait qu'un arrêté pour les trouver en France, mais elle le fera parce qu'il est de l'intérêt de la France de s'attacher les démocraties. Ce sont elles qui forment la véritable Suisse; toute la plaine ne lui a été adjointe que postérieurement. Les démocraties suisses s'attacheront bien plus facilement à la France que ne le feront les aristocrates; mais qu'ils prennent garde à eux, ils se perdront eux-mêmes s'ils continuent à méconnaître la grande vérité, qu'il n'y a plus de bonheur pour la Suisse que par l'attachement à la France; c'est l'intérêt de la défense qui lie la France à la Suisse; c'est l'intérêt de l'attaquer qui peut rendre intéressante la Suisse aux yeux des autres puissances. Le premier est un intérêt permanent et constant; le second dépend des caprices et n'est que passager. La Suisse ne peut défendre ses plaines qu'avec l'aide de la France. La France peut être attaquée par sa frontière suisse; l'Autriche ne craint pas la même chose. J'aurais fait la guerre pour la Suisse, et j'aurais plutôt sacrifié 100,000 hommes que de souffrir qu'elle restât entre les mains des chefs de la dernière insurrection, tant est grande l'influence de la Suisse pour la France. L'intérêt que les autres puissances pourraient prendre à ce pays est infiniment moindre. L'Angleterre peut bien vous payer quelques millions; mais ce n'est pas là un bien permaneut. L'Autriche n'a pas d'argent, et elle a suffisamment d'hommes. Ni l'Angleterre, ni l'Autriche, mais bien la France preudra vos régiments suisses à sa solde. Je déclare que, depuis que je me trouve à la tête du Gouvernement, aucune puissance ne s'est intéressée au sort de la Suisse. C'est moi qui ai fait reconnaître la République belvétique

۹.

à Lunéville; l'Autriche ne s'en souciait nullement. A Amiesa, je voulais en faire autant : l'Angleterre la rénés. Mais l'Angleterre na rien à faire avec la Suisses, si elle avait exprimé des craintes que je voulusse une faire votre landamman, je le devenais. On a dit que l'Angleterre sintéressait à la dernière insurrection : si son cabinet avait fait à ce sujet une démarche officielle, s'il y avait eu un mot dans la Gazette de Londres, je vous réunissais.

"Je le répète, si les aristocrates continuent à chercher des secours étrangers, ils se perdront eux-mêmes, et la France finira par les chasser. C'était cela qui avait perdu Reding; c'est cela qui a perdu de Mulinen; c'est le parti aristocratique qui a perdu la Suisse. Et de quoi vous plaignez-vous (en s'adressant à la section aristocrate)? Si je m'adresse à vous, j'entends parler de votre parti, et non point de vos individus. Vous avez traversé la révolution en conservant vos vies et vos propriétés. Le parti républicain ne vous a point fait de mal. Même dans la plus grande crise, du temps de La Harpe, il n'a versé aucun sang, il n'a pas commis de violences ni fait de persécutions; il n'a pas même aboli ni les dîmes ni les censes. S'il avait aboli les censes, le peuple se serait rangé de son côté, et la popularité dont vous vous vantez serait tout à fait nulle. C'est pour n'avoir poiut aboli les dîmes, pour s'être déclaré contre les élections populaires, que le parti unitaire ne s'est point attaché la multitude, et c'est par là qu'il a prouvé que jamais il n'a ni pu ni voulu faire une révolution. Vous, au premier moment où vous avez repris votre autorité, vous avez fait des arrestations à Lucerne, à Zurich, et partout vous avez été loin de montrer la modération des républicains. On a tant crié sur le bombardement de Zurich! Il n'en valait pas la peine; c'était une commune rebelle. Si un de mes départements me refusait d'obéir, je le traiterais de même, et je ferais marcher des troupes. Et vous, n'avez-vous pas bombardé Fribourg et Berne? Ce n'est pas la violence, ce n'est que la faiblesse qu'on doit reprocher au Gouvernement helvétique. Il fallait rester à Berne et y savoir mourir, mais non point fuir comme des lâches devant Watteville et quelques centaines d'hommes. Quelle conduite indigne n'a pas montrée ce Dolder, qui se laisse enlever de sa chambre? Quand on

veut se mêler de gouverner. Il faut savoir payer de sa personne; il faut savoir se laisser assassiner. Jai beaucoup entendu critiquer les proclamations du citoyen Monnot; pour moi, je les ai très approuvées. Jaime l'énergie et je l'estime; il en a montré dans sa conduite. Mais veniment votre gouvernement central, depuis le temps de Reding, n'a five de que méprisable. Reding n'a montré ni bon sons ni intelligence. Il est venu en critique de l'est de

### CONSTITUTION POUR LES GRISONS.

Vous m'en voulez toujours un peu (m i adressant à Sprecker) pour la Valteline. Mais vous avez mérité de la perdre, et je ne ferais que vous tromper, si je vous donnais des espérances de la réacquérir. Il n'en est pas de même pour les biens séquestrés dans la Valteline appartenant à des Grisons, s'ils ne sont pas vendus. J'ai envoyé votre mémoire à Milan.

Sur l'observation faite par un membre, que la neutralité devant être rendue à la Suisse, il conviendrait que la Valteline fit partie de la Suisse pour que l'Empereur ne pût entrer par elle en Italie, le Premier Consul trouve que la France en pourra mieux profiter pour l'attaque.

## CONSTITUTION DES CANTONS ARISTOCRATIQUES.

"Dans les cantons aristocratiques, vos objections tombent principalement sur les conditions d'éligibilité, sur le grabeau et la durée des fonctions. Lo grabeau me parait de rigueur absoluce dans les aristocraties. Toutes les aristocraties ont un penchant à se concentere, àse former un esprit indépendant des gouvernés, de leurs veux et des progrès de

<sup>1</sup> Enquête annuelle à laquelle étaient soumis les membres du Gouvernement

l'opinion, et deviennent à la longue à la fois odieuses et insulfisantes aux besoins des états qu'elles administrent. Le seul remède à ces maux, au moins le seul moyen d'empécher qu'elles ne prennent des racines et des accoissements trop rapides, et que les gouvernements, en devenant insupportables, ne provoquent des mouvements d'insubordination et d'anarchie, c'est le grabeau. Toutes les aristocraties s'en sont servies. Il parait donc qu'il est un rouage absolument nécessaire. Les grands inquisteurs à Venies, les censeurs à Rome, étant loujours des magistrats vénérables et ambitieux de l'estime, n'ossient heurter l'opinion et se voyaient forcés d'éliminer les sénateurs qui devenaient impopulaires ou méprisables.

Vous aver eu vos grabeaux dans toutes vos anciennes aristoeraties. Pour en prévenir l'abus, on peut en régulariser l'exercice. Il peut être aboit pour le petit conseil, comme nullement nécessaire pour ce corps, qui est renouvelé tous les deux ans par tiers; mais, les places du grand conseil deut à vie, ce principe aristocratique de vos constitutions rend absolument nécessaire le grabeau, qui, au lieu de chaque année, pourra exècerce que tous les deux ans. Les places à vie sont nécessaires pour donner de la stabilité et de la considération au Gouvernement. Il faut que de nouvelles aristoeraties se forment; et, pour prendre consistance et sorganiser dume manière qui promette ordre, s'atreé et stabilité, il faut qu'il y ait des points fixes, inamovibles, qui servent de pivot aux hommes en mouvement et aux choses qui chancent.

-Quant aux conditions pécuniaires d'fligibilité, les campagues ont intérêt à eq qu'elles ne soient pas trop atténuées. Des membres du grand conscil dont la pauvreté inspirerait le mépris déconsidéreraient leurs commettants dans la capitale et porteraient atteinte au respect dû à leur corps par la mesquincire de leur existence dans une ville où ils serajent suprassés en dépense par les plus simples bourgeois.

L'élection immédiate est préférable à des corps électoraux, dont l'intrigue et la cabale s'emparent plus facilement. Nous en avons fait l'expérrience en France pendant le cours de la révolution; et vous (en s'adressant au côté aristocratique), vous y gagnerez. Le peuple même se laissera plutti influencer par un grand nom, par des richesses el l'opinion, que des assemblées électorales. Les 1,000 francs pourront être diminués de moité, de manière qu'il soit nécessaire, pour voler, de posséder au moins 500 francs et un droit de hourgeoisie dans le canton. Il serait même convenable de fixer une somme encore moins forte dans certains districts peu fortunés, comme l'Oberland. L'état de mariage ou de veuvage, qui avait été exigé pour pouvoir voler, se modifiera de manière qu'un citone non marié puisse exercer les droits politiques à trento aos. Il est important d'empécher qu'un jeune militaire, par exemple, qui ne tient par aucun lien de famille à la patrie, ne vienne pour six mois, dans le pays, vous troubler et sen aller ensuite.

Sur l'observation qu'il résulterait des avantages du renouvellement simultante d'une partie considérable du grand conseil, le Premier Consul objecte «qu'on pourrait attendre quelques années, afin qu'il entrât plus de nouveaux membres à la fois dans le conseil.»

Le Premier Consul accède à la demande faite par Reinhard, de Zurieh, que les tribus puissent nommer librement les candidats dans les divers districts du canton, à l'exception de leur propre district. Il observe que certainement cela sera d'un grand avantage pour les villes, qui offriront un choix infiniment plus nombreux que les districts des campagnes. Les députés du côté droit, à l'exception de Reinhard, conviennent de cet avantage. «D'où vient done, dit Boneparte, cette animo-sité de la campagne contre la ville dans votre canton! — Cela tient, répond Breinhard, à des causes physiques et morales, et surtout à la richesse des paysaus. »

#### NOUVEAUX CANTONS.

"Le grabeau sera mis de côté comme inutile, puisque le grand conseil n'est pas à vie."

On demande une rédaction de l'article sur l'organisation judiciaire, qui ne dit pas si la loi a la faculté d'établir des juges. Le Premier Consulveut que l'article soit rédigé en forme très-générale. Il ajoute : « La constitution ne devrait déterminer que le mode selon lequel se fait la loi; si elle dit plus, c'est mauvisi; si elle dit trop, et qu'on ne puisse faire autrement, on la casse. La constitution ne devrait point parler du pouvoir judiciaire quant aux jurés; nous trovouso de très-grandes difficulten France pour cette institution. Les jurés ne jugent que trop souvent par passion. Mais il se peut que, quand les passions seront plus calmes, on puisse tirer avantage de cette institution. Nous sommes à reconnaître que les juges doivent être à vie, et qu'il est bon qu'ils soient des hommes de loi. C'est alors qu'ils soccupent non-seulement par devoir, mais avec intérêt et plaisir de leurs fanctions.

## PACTE FÉDÉBAL.

« Vous auriez pu avoir le système d'unité chez vous, si les dispositions primitives de vos éléments sociaux, les éléments de votre histoire et vos rapports avec les puissances étrangères vous y avaient conduits; mais ces trois classes d'influences puissantes vous ont justement menés au système contraire. Une forme de gouvernement qui n'est pas le résultat d'une longue suite d'événements, de malheurs, d'efforts et d'entreprises d'un peuple, ne peut jamais prendre racine. Des circonstances passagères, des intérêts du moment peuvent conseiller un système opposé, et même le faire adopter; mais il ne subsiste pas. Nous avons eu aussi des fédéralistes. Marseille et Bordeaux s'en trouvaient bien; mais les habitudes du peuple français, le rôle qu'il doit, par sa position, et qu'il désire, par caractère, jouer en Europe, s'opposent à ce qu'il consente à un système contraire à sa gloire autant qu'à ses usages. Mais vous êtes dans un cas tout à fait différent : la tranquillité et l'obscurité politique vous conviennent uniquement. Vous avez joué un rôle dans votre temps, quand vos voisins n'étaient guère plus puissants que vous. A présent, que voulez-vous opposer aux puissances de l'Europe qui voudraient attenter à vos droits et à votre repos? Il vous faudrait 6,000 hommes pour soutenir le gouvernement central, et quelle figure feriez-vous avec cette force armée? Ni elle, ni les finances que vous pourriez avoir ne seraient assez considérables pour vous faire jouer un rôle. Vous resteriez toujours faibles, et votre nation serait sans considération. La Suisse a été intéressante aux yeux de l'Europe comme état fédératif, et elle pourra le redevenir comme telle. Plutôt que d'avoir un gouvernement central, il vous conviendrait de devenir français. C'est là qu'on va la tête levée. »

Un membre fait observer que les Suisses ne pourraient supporter les impôts de la France.

"Sans doute, réplique le Premier Consul, cela ne peut vous convenir, aussi jumais n'y avait-on pensé lici. Je n'ai jumais cru, un moment que vous puissiez avoir une république une et indivisible. Dans le temps où jai passé par la Suisse pour me rendre à Rastadi', vos affaires auraient pui a'arranger faciliement. Je fis para daor au Directoire de ces affaires. Pétais bien de l'avis qu'on devait profiter des circonstances pour attacher plus étroitement la Suisse à la France, le voulais abard séparer le pays de Vaud de Berne, pour en faire un canton séparé. Cela convenait à la France pour loutes sortes de raisons. Ensuite je voulais quadrupler le mombre des familles répanaites à Berne, ainsi que dans les autres aristocraties, pour obtenir par là une majorité amie de la France dans leux consilis; mais jamais je n'avairs voulu une révolution chex vous.

- La médiation de la Suisse m'a beaucoup embarrassé, et j'ai hésité longtemps à me mêter de vos afinres. Mais, enfin, il le faliait. Cest une tâche hien difficile pour moi de donner des constitutions à des contrées que je ne connais que très-imparfaitement. Si je ne réussis pas, je serai sifflé; et c'est ce que je ne veux pas.

\*Les troupes françaises restoront donc jusqu'à ce que votre organisation oit accomplie. Mais la Suisse ne les payers plus dès le moment que les arrangements ici seront finis. Ce n'est point par besoin d'argent (J'en ai suffisamment à présent) que je vous si fait payer les troupes, c'est pour punir la diète de Schwitz, qui est la seule cause de l'entrée des troupes, et qui s'est conduite d'une manière indigne. Il fallait poser les armes avant l'arrivée des troupes, ou se batter ensuite, puisqu'on les avait attendees. Elle a fait tout le contraire. Vous avez voulu (en s'adressunt au cété ariséc-retune) voir les grendaires française; ch bien! vous les avez. Toute l'Éu-

<sup>1</sup> Vers la fin de novembre 1797. L'invasion de la Suisse commença un moss apres-

rope s'attend à voir la France arranger les affaires de la Suisse. Il est reconnu par l'Europe que l'Italie et la llollande sont à la disposition de la France aussi bien que la Suisse.»

Le député de Berne ayant observé que l'aristecratie suise n'avait jamais été bostile à la France, mais bien au système insurrectionnel et révolutionnaire du Directoire, Bonaparte répond : "Alais n'y a-t-il pas encore aujourd'hui un parti chez vous qui me désapprouve de même que vous. M. Vatteville, qui étiez veun à Paris avec cinq ou six personnes?"

Sur la demande faite par le côté aristocrate, que chaque canton à la dièle n'ait, comme jadis, qu'une seule voix (demande contestée par le côté démocrate), le Premier Consul paraît incliner à laisser la pluralité des voix.

On parle longuement sur la liquidation de la dette helvétique. Le Premier Consul finit par dire : «La chose n'est pas bien claire encore; il faudra la múrir davantage.» En attendant, il dicta ensuite à Rœderer les articles suivants, comme proposition faite par le côté aristocrate :

- "1° On restituera à chaque canton ses biens;
- ~ 2° Chaque canton liquidera les biens qui appartiennent à la capitale comme biens communaux;
  - ~ 3° On restituera aux couvents et corporations leurs biens;
- 4° Chaque canton payera ses dettes contractées avant la révolution; - 5° La dette sera répartie entre les cantons, dans la même proportion au'on leur aura rendu des biens-fonds ou rentes;
- \* 6° Pour les cantons démembrés du canton de Berne, on payera leurs dettes sur les biens restitués au canton de Berne;
  - "7" La Diète sera chargée de la liquidation."

Sur la demande faite d'avoir un canton directeur permanent, le Premier Coasul observe que ce serait nn gouvernement central; qu'il serait aussi à craindre que le landamman ne trouvât pas dans le lieu de sa résidence la considération nécessaire, et qu'il ne fût sous l'influence dominatrice de la municipalité de Berne. «Mais (di-il) on pourrait mettre : «La Diète choisira, chaque année, le lieu de sa séance prochaine. En «cas de révolte dans un canton, ce sera sur la demande du grand on "du petit conseil que le landamman pourra faire marcher des troupes.

"Chaque canton pourra battre ou faire battre monnaie pour son propre compte. Le type et le taux seront égaux."

Un membre du côté aristocrate lui ayant demandé la reddition des armes et l'élargissement des prisonniers d'Aarburg, Bonaparte ne répond rien, se détourne et parle d'autres choses.

Publication du temps.

6561.

DÉCISION.

Paris, 10 pluvidse an 21 (30 janvier 18-3)

Délibération du conseil municipal d'Orléans, en date du 3 nivése, sur le projet d'ouvrir une souscription pour rétablir le monument élevé en l'honneur de Jeanne d'Arc. Écrire au citoyen Crignon des Ormeaux, maire d'Orléans, que cette délibération m'est très-agréable. L'illustre Jeanne d'Arca prouvé qu'il n'est pas de miracle que le génie français ne puisse produire dans les circonstances où l'indépendance nationale est menacée.

Unie, la nation française n'a jamais été vaincue; mais nos voisins, plus calculateurs et plus adroits, abusant de la franchise et de la loyauté de notre caractère, semèren constamment parmi nousces dissensions d'où naquirent les calamités de cette époque et tous les désastres que rappelle notre histoire.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire

34

## NOTE POUR UNE CIRCULAIRE AUX PRÉFETS.

Paris, 13 pluviôse an x1 (a février 1803).

Quelques Belges, actuellement au service de l'Empereur, se sont considérés comme étrangers, et ont pensé que le sénatus-consulte portant amnistie pour les émigrés ne leur est pas applicable.

Le sénatus-consulte ne faisant aucune exception, et diverses considérnations qu'il est inutité d'exposer ies s joignant à la lettre de cet, le droit est contre eux; mais le Premier Consul n'est point dans l'intention que l'on en use avec rigueur envers les peuples nouvellement réunis et depuis plusieurs s'écles attachés à leur ancien souverain. Cependant, tout ce que le Gouvernement peut faire pour les Belges actuellement au service de l'Empereur, c'est de leur laisser l'alternative de renoncer au service de l'Autriche et à tout autre service étranger et de prêter serment de fadélité à la République, ou de vendre, dans un délai qui sera fixé, les biens qu'îls possèdent en France.

Le grand juge devant soumettre incessamment au Gouvernement un rapport sur cet objet, et ayant besoin, pour envisager la question sous plusieurs points de vue, de renseignements positifs, fera connaître aux préfets qu'il convient que les individus qui, étant dans le cas du sénaturconsulte, ne s'sont pas confornés, soit que leurs biens se trouvent on se se trouvent pas séquestrés, se fassent inserire et déclarent s'ils veulent ou s'ils ne veulent pas étre citevens françois.

Dans le cas de l'affirmative, ils renonceront formellement au service étranger et prêteront serment de fidélité à la République. Dans le cas de la négative, ils vendront leurs biens et seront, en France, considérés et traités comme étrangers, tant sous les rapports des droits civils que sous caux du droit politique.

Les préfets enverront au grand juge, avant le 15 ventose, l'état des inscrits et des déclarations négatives et affirmatives. Ces états présenteront, dans plusieurs colonnes, des notions détaillées, tant sur l'âge des CORRESPONDANCE DE NAPOLÉON I". - AN XI (1803).

individus et l'époque de leur entrée au service de l'Autriche que sur les biens qu'ils possèdent, en distinguant les biens ruraux et les forêts.

Par ordre da Premier Consul.

Archives de l'Empire.

## 6563.

# AU CONSUL LEBRUN.

Saint-Cloud, 14 pluviôse an 11 (3 février 1803).

Je vous prie, Citoyen Consul, de prendre connaissance du rapport ci-joint. Je ne conçois pas ce que veut dire ce mot de liquidation des pensions nouvellement créées.

Que le conseil général de l'aquidation liquide les pensions portées du grand-livre sur le nouveaur en conséquence de la loi de l'an u, qu'il liquide les pensions d'émigrés en conséquence de différentes lois, les différentes fournitures de ministres pendant les années v, u et uv, en conséquence de la loi du 30 ventiées, cela me paraît en règle; qu'il liquide même les anciennes pensions, c'est-à-dire celles des individus qui en avaient avant l'au uv, en conséquence de la loi de la uv, cela me paraît en règle; mais créer de nouvelles pensions me paraît un acte de gouvernement de premier ordre.

Je vous prie de me faire un rapport qui me fasse connaître quelle est la loi qui autorise le consoil général de liquidation à présenter ce projet, et dès lors les changements qu'il conviendrait de faire.

BONAPARTE.

Comm. per M. le comte Defermon

#### 6564.

# AU GÉNÉRAL BERTHIER,

MINISTRE DE LA GUERRE.

Saint-Gloud, 16 pluvidee an 21 (3 février 1803).

Je vous prie, Citoyen Ministre, de donner ordre aux directeurs de l'artillerie et du génie de pourvoir à l'approvisionnement des places

30.

## 252 CORRESPONDANCE DE NAPOLÉON I". - AN XI (1803).

de l'île d'Elbe, et d'en réparer les fortifications et casernes avec la plus grande activité. Ces places devant toujours être en bon état, je les rends responsables si, au « vendémiaire an zu, les magasins de l'artillerie et du génie ne sont pas approvisionnés et les places en état de soutenir un siége et de faire toute la résistance dons elles sont sussecutibles.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire.

# 6565.

#### DÉCISION.

Paris, 16 pluvidee an 11 (3 février 1803).

Note sur les passagers détenus, embarqués au Cap-Français sur le vaisseau le Swiftsure, commandé par le capitaine de vaisseau Hubert. Renvoyé au ministre de la guerre, pour donner ordre que les mulătres mauvais sujets soient renvoyés du service, et pour ordonner qu'on leur de l'épaulette, vu qu'ils ne sont point brevetés par le ministre et ne sont partie d'aucun corps; leur défendre de porter l'habit militaire. La note ne dit pas dans quel corps ont servi les blancs et s'ils sont brevetés par le ministre.

BONAPARTE.

Depôt de la guerre.

6566.

AU CONTRE-AMIRAL DECRÉS,

Paris, så pluvidse an xs (3 février 1803).

Les 1,200 hommes, Citoyen Ministre, qui sont partis du Havre, ceux prêts à partir de Dunkerque, les trois expéditions parties de Toulon, l'expédition de Gênes, celle de Livourne, les deux expéditions de Corse, feront arriver à la fois un assez grand nombre de troupes à Saint-Domingue.

L'instruction donnée, il y a deux mois, dans la supposition que l'expédition de la Louisiane partirait la première, et qui changeait la destination de la 54\*, devient aujourd'hui inutile. Le désire donc que vous changiez cette instruction et que l'expédition de la Louisiane aille tout entière directement à sa destination. Je désire seulement que deux aseaux de guerre de la croisière de Saint-Domingue aillent à la Havane. et de là puissent se porter, s'il était nécessaire, dans le principal port des États-Unis.

ROYADABTE

Archives de l'Empire.

6567.

Paris, 15 pluviõse an 21 (3 febrier 1803).

J'ai pris communication, Citopen Ministre, des différentes lettres que usus m'avez envoyées, le n'y vis rien qui puisse faire connaître la véritable situation des colonies. Les guzettes copiées dans le Moniteur ont été remises par le citopen Marhois. Il serait aécessaire de prendre des messures pour que, du Cap ou du Port-au-Prince, il vous fût toujour expédié un paquet de journaux. Il serait également nécessaire de faire partir tous les mois, du Havre ou de Bordeaux, un bâtiment pour Sain-Domingue. On s'y plaint qu'on n'y reçoit pas de nouvelles du continent, et il est constant que cette colonie reste souvent deux ou trois mois sans nouvelles de la métropole.

AU CONTRE-AMIRAL DECRÉS.

RONABARTE

Archives de l'Empire.

6568.

AU CAPITAINE GÉNÉRAL ROCHAMBEAU, COMMANDANT EN CHEF L'ARMÉE DE SAINT-BOMINGUE.

Paris, 15 physides an 21 (4 feerier 1803),

Le ministre de la marine m'a communiqué vos dépêches du 93 fri-

maire; j'ai vu avec plaisir la reprise du fort Dauphin; je veux directenent vous assurer de l'enitère confiance que le Gouvernement a en vous, et de son approbation des mesures de vigueur que les eirconstances vous obligent ou vous obligeraient de déployer.

Trois convois partis de Toulon, un parti de Gênes, un de Corse, un du Havre, et deux qui vont partir de Dunkerque et de Rochefort, vous portent 15,000 hommes.

Six déplis ont été formés pour recruter votre armée, et déjà un grand ombre d'hommes s'y rend de tous côtés. On alimentera la colonie tout l'été; mais, si cela devient nécessaire, comme je le présume, on combinera une expédition de 15 ou 18,000 hommes, de manière à les faire arriver dans la colonie dans les premiers jours de brumaire.

Vous avez dejà rendu des services signales dans les contrées où vous étas; vous en avez rendu en Italie. Aujourd'hui vous commandez en eheft; rien n'intéresse davantage la nation que l'île de Saint-Domingue; soyez-en le restaurateur, et inserviex votre nom pasmi le petit nombre de ceux que le peuple français n'oubliera jamais et que la postérité révérera, parce que ceux qui les ont portés n'auront été animés que par le sentiment de la vrine feloire.

Il est probable que, quand vous aurez reçu eette lettre, la légion d'honneur sera organisée. Vous y serez placé au rang des grands officiers.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire.

# 6569. DÉCISION.

Paris, s5 pluritee an at (6 férrier s803).

Rapport concernant la créance réclamée par le citoyen Gérard, de Marseille, pour la valeur d'une prise qui a été conduite à Porto-Ferrajo. Ce sont les Anglais qui doivent payer cette créance. Nous n'acquittons pas les dettes contractées contre nous.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire

# AU CONTRE-AMIRAL DECRÈS,

Saint-Cloud, 16 pluvidec an 11 (5 février 1803).

Quinze mille hommes, Citoyen Ministre, viennent ou vont finir d'être expédiés à Saint-Domingue. Les dépôts des colonies alimenteront ces troupes pendant tout l'été. Mais il faut combiner, dès aujourd'hui, une expédition de 6,000 hommes, qui s'embarqueront à Toulon ou sur les côtes Provence; une de 6,000 hommes, qui s'embarqueront à Brest, et une de 3,000 hommes, sur les autres points de la côte de l'Océan. Il faudrait que ces expéditions pussent partir le 1" fructidor, afin d'arriver avant le 1" brumaire à Saint-Domingue.

Je vous prie de me remettre un projet détaillé de cette expédition. Il faudrait, le plus possible, la faire partir sur des vaisseaux ou des transports de l'État.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire.

6571.

NOTE.

Suint-Gloud, 16 physides an 11 (5 férrier 1803) '.

On a besoin, pour faire partir au mois de fructidor et pour Saint-Domingue, de 15,000 hommes.

On pourrait les former de la manière suivante :

Il y a cinquante-six bataillons d'infanterie légère qui n'ont point fourni de détachements aux illes. Chacun de ces bataillons pourrait fournir une compagnie de 100 hommes, avec les officiers, qui formeraient 5,600 hommes: ce qui ferait six bataillons d'infanterie légère.

Il y a deux cent vingt hataillons de ligne qui n'ont point fourni de détachements pour les îles. En demandant une compagnie par bataillon,

Date présumée.

ce qui ferait 22,000 hommes, et 5,600 hommes d'infanterie légère formeraient 27,600 hommes, et, comme on n'a besoin que de 15,000 hommes, cela ne ferait que la moitié à prendre.

- Il y a cinquante-quatre demi-brigades de ligne à trois bataillons, qui n'ont point fourni de détachements pour les îles. En leur demandant à chacune deux compagnies de 100 hommes, cela ferait 10,800 hommes.
- Il y a vingt-neuf demi-hrigades à deux bataillons. En leur demandant à chacune une compagnie à 100 hommes, cela ferait 2,900 hommes.
- Il y a vingt et une demi-brigades d'infanterie légère qui n'ont point fourni de détachements aux iles. En leur demandant deux compagnies de 100 hommes à chacune, cela ferait 4,200 hommes; cela formerait un total de 17,500 hommes.

BONAPARTE.

Archives de l'Empare

256

# 6572.

AU GÉNÉRAL BERTHIER,

Saint-Cloud, 19 pluvidee an 11 (8 février 1803).

Je vous prie, Citoyen Ministre, d'ordonner à l'Officier commandant les troupes dans le Brisgau de recevoir deux compagnies de troupes autrichiennes qui y seront envoyées de Vienne, et de ne porter aucun obstacle à la prise de possession qui en sera faite par l'envoyé du duc de Modène. Quant aux troupes françaises, elles ne quitteront le Brisgau que par de nouveaux ordres: vous préviendrez le commandant de s'y préparer.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire.

### 6573.

## AU CITOYEN HAUY,

MEMBRE DE L'INSTITUT, PROFESSEUR DE MINÉRALOGIE AU MUSÉUM D'BISTOIRE NATURELLE.

Paris, 10 pluvière an 21 (8 février 1803).

La confiance que j'ai dans vos grands talents me porte à désirer que

vous vous chargiez de faire un ouvrage élémentaire pour la classe de mathématiques des lycées nationaux.

Des ouvrages importants vous occupent; mais j'attends de celui-ci le plus grand résultat que l'on puisse se promettre : la propagation des lumières dans une partie aussi importante des connaissances humaines. Je désire donc que vous vous employiez entièrement à cet ouvrage, de manière à l'avoir terminé avant le commencement de l'an su.

J'attends de vous cette preuve de votre attachement et de votre zèle.

trehives de l'Empire.

BONAPARTE.

6574.

## AU GÉNÉRAL BERTHIER,

MINISTRE DE LA GUERRE.

Paris, so pluride an 1) (q février 1803).

Le Premier Consul déire, Citoyen Ministre, que vous écrivie au généfal Murat, pour l'invier à prendre toute les meures nécessires sûn que le bataillon de déserteurs étrangers qui se forme à Crémone soit le plus tôt possible porté au complet de 600 hommes; il pourra, si cela est nécessaire, y faire entrer des Polonais et des Suisses, et même des laisen. Cette formation offirinti ainsi le moyen d'éloigner les hommes turbulents dont la présence peut nuire à la tranquilité de l'Italie.

Le ministre de la marine aura réuni à Gênes les moyens nécessaires pour que l'embarquement de 6 à 700 hommes s'effectue avant le 30 ventões. Il convient que le général Murat ait pris ses mesures de manière que le bataillon de déserteurs étrangers soit arrivé avant cette époque.

Par ordre du Premier Consul.

Dépôt de la guerre.

6575. DÉCISION.

Paris, 20 plusióse an 21 (9 février 1803).

Le nègre Télémaque remercie le Premier Renvoyé au ministre de la ma-

.

### CORRESPONDANCE DE NAPOLÉON I. - AN XI (1803).

Consul de l'avoir nommé maire du Cap. Il proteste de son dévouement à la République et lui fait part des regrets que lui a causés la mort du général Leclerc. Il ne fait plus qu'un vœu, c'est de voir renaître la tranquillité, afin qu'il puisse retourner en France.

rine, pour recommander spécialement ce brave nègre au général Bochambeau.

BONAPABTE.

Cap-Français, 12 brumaire an 11.

Archives de la marine.

6576.

AU CITOYEN REGNIER. GRAND JUGE, MINISTRE DE LA JUSTICE.

Paris, as plusible an at (10 février 1803).

Je suis instruit, Citoyen Ministre, que madame de Staël, malgré la défense qui lui a été faite de venir à Paris, arrive le 26 à Melun. Donnez ordre, je vous prie, à un officier de police de s'y rendre, et de la faire surle-champ rétrograder sur la frontière, et de la conduire soit dans la patrie de seu son mari, soit à la demeure de son père. L'intention du Gouvernement est que cette étrangère intrigante ne reste pas en France, où sa famille a fait assez de maux.

BOXAPARTE.

Archives de l'Empire.

6577.

# AU PRINCE RÉGENT DE PORTUGAL.

Parie, 91 pluviône en 11 (10 lévrier 1803).

Je ne veux pas laisser partir l'ambassadeur sans réitérer à Votre Altesse Royale le désir que j'ai de voir se resserrer de plus en plus l'union des deux états. Le Portugal y gagnera plus d'indépendance, et le commerce que font les deux états, en s'accroissant, tournera à l'avantage commun.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire.

#### 6578

# AU GÉNÉRAL BERTHIER,

MINISTRE DE LA GEERRE.

Paris, as plavider on se ( sa février s 803).

Le travail des tableaux n° 1 et », relatif à la répartition du surplus des conscrits, me paraît, Citoyen Ministre, fait avec soin et remplir le but que je me propossis. Je désire qu'il soit mis en activité; mais il ne faut pas que les conscrits dont la destination est changée aillent jusqu'aux corps auxquels ils devaient apparteir. Il faut envoyer l'ordre aux capilaines de recrutement, dans les départements, de diriger eux-même directement lesdits conscrits à leur nouvelle destination. Par ce moyen, il n'y aura aucune espèce d'embarras dans la comptabilité ni dans les fournitures.

Puisque les glaces retiennent l'expédition du général Victor, donnezuiul de la 17º de ligne et deux de la Soit, et de les porter au complet de guerre. Vous placerez alors les détachements des 17º et 54º dans une petite garnison, à quinze ou vingt lieues du département où ils se recrutent.

Le bataillon de la 7° de ligne me paraît mal placé à Malines; il faudrait le rapprocher dans une place de Flandre.

Le bataillon de la 31° me paraît également mai placé à Morlaix; il faudrait l'envoyer dans une petite place, à vingt lieues de la Charente, où il se recrute.

Le bataillon de la 86° devant se recruter dans le département de la Nièvre, il est convenable de le placer dans une garnison de la 18° division militaire!.

BONAPARTE.

Archives de l'Empore

' Dijon

# AU CITOYEN CHAPTAL,

Paris, as pluvidec an sı (11 février 1803).

Le vous prie, Citoyen Ministre, de donner ordre qu'on travsille à la nouvelle infirmerie du collége de Saint-Cyr; les malades y sont très-mal : l'infirmerie manque de draps, de linge et de beaucoup de meubles nécessaires. Donnes ordre que tout cela soit fourni le plus promptement possible.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire.

6580.

# AU GÉNÉRAL BERTHIER,

MINISTRE DE LA GUERRE.

Paris, an pluvidec en 21 (11 février 1803).

Je vous prie, Citoyen Ministre, de faire connaître au général qui commande à Strasbourg que mon intention est que les soldats aient leurs cinq units de repos, et qu'on ait à diminuer leur service, qui ne peut être augmenté sous aucun prétexte.

BONAPABTE.

Dépit de la guerre. (En minute oux Arch. de l'Emp.)

6581.

## AU GÉNÉRAL BERTHIER.

Paris, as playible on sa ( as février + So3 ).

Je vous prie, Citoyen Ministre, de donner ordre de diriger sur Mantoue les quatre compagnies noires dernièrement organisées; elles feront le service de la place.

Ces compagnies ne se mettront en marche que le 1er germinal.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire.

# AU CITOYEN REGNIER,

Paris, as pluvides an at (at février 1803).

l'apprends, Citoyen Ministre, que des embaucheurs espagnols, depuis Lyon jusqu'à Marseille, enrolent un grand nombre d'individus qu'ils dirigent le long du Rhône. Je vous prie de donner ordre à la police de les surveiller et de les faire arrêter.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire.

### 6583.

# AU CONTRE-AMIRAL DECRÈS, MIRISTRE DE LA MARINE ET DES COLONIES.

Paris, 45 pluviôse an x1 (1 h février 1803).

Citoyen Ministre de la marine, je réponds à votre lettre du 22. Je ne puis que vous engager à prendre toutes les mesures pour transporter hors du territoire de la République cette centaine de brigands.

reste impur des guerres civiles.

La confiance que je vous ai témoignée, en vous appelant au ministère, n'a pas été légèrement donnée; elle ne peut être légèrement atténuée.

C'est la morine qu'il faut rétablir. La première année d'un ministère est un apprentissage; la seconde du vôtre ne fait que commencer. Dans l'âge de la force, vous avez, il me semble, une belle carrière devant vous, d'autant plus helle que nos malbeurs passés ont été plus en évidence. Remplissez-la sans relache. Toutes les heures perdues, dans l'époque où nous vivons, sont une perte irréparable.

BONAPARTE.

Comm. per M\*\* is duchesse Decres.

District, Concil

#### AU CONTRE-AMIRAL DECRÈS.

Paris, 99 pluvider en 11 (18 février 1803).

Le ministre fera un projet sur ces bases :

- 1° Il y aura un prytanée maritime situé au milieu de la rade de Brest,
- 2° Aucun individu ne pourra entrer dans la marine qu'il n'ait été élève au pensionnat du prytanée maritime.
- 3º Les élèves seront reçus depuis l'âge de dix ans jusqu'à l'âge de quatorze ans.
- 4º Ce prytanée sera composé de 200 élèves, divisés en trois quarts. Chaque quart se divisera comme un équipage de frégate, ayant des maîtres et des contre-maîtres.
- 5° On enseignera aux élèves à lire et à écrire, l'arithmétique, la géométrie et la trigonométrie, le nom de toutes les parties du vaisseau, à monter sur toutes les vergues, et on leur fera exécuter toutes les maneuvres navales qui peuvent être faites jusqu'à l'âge de quatorze ans.
- 6° De quatorze à dix-huit ans, on enseignera l'exercice du canon et du fusil, et on fera exécuter toutes les manœuvres hautes des matelots.
- 7° Lorsque les élèves auront quatorze ans, et qu'ils sauront le premier volume, le nom des parties du vaisseau et les manœuvres désignées article 5, ils seront examinés pour être admis aspirants.
- 8º Une fois requa sapirants, ils demeureront encore à l'école, mais ils ensortiront pour passer à bord fun vaisseau terommence leur navigation. Lorsque le vaisseau reviendra dans la rade, ils rentreront à l'école jusqu'à seize ans, âge auquei ils commenceront à entrer dans le corps de la marine.
- 9° Les élèves seront choisis parmi ceux des lycées ou prytanées, ou parmi les fils des officiers de la marine qui se seront distingués. Les fils des citoyens qui auront rendu des services à l'État, dans toute autre carrière, y seront également admis.
  - 10° Il pourra y être admis des pensionnaires qui payeront 1,200 francs.

11° Les préfets maritimes et les commandants des rades n'auront aucun ordre à donner à l'école; elle recevra tous ses ordres du ministre de la marine.

BONAPARTE.

Archives de la marin

6585.

ORDRE.

Paris, ag pluviôse an 11 (18 février 1803).

Envoyer Bergevin en Russie, avec un agent du trésor public, pour tenir les comptes des fonds. Il fera tous les approvisionnements des marchandises du Nord nécessaires à la marine.

Faire semer en France du chanvre. Le ministre fera connaître la quantité de cette denrée qu'il peut acheter cette année. Le ministre la répartira entre les différents départements et arrondissements, en donnant ordre aux sous-préfets et préfets de la faire semer dans les communes. Ils donneront l'assurance que ce chanvre sera acheté à un prix déterminé, rendu dans un point central désigné.

BONAPARTE.

Archives de la marine.

6586.

ORDRE.

Paris, og plavidse an 11 (18 février 1803).

Le ministre présentera un rapport pour la construction de frégates et même de vaisseaux de guerre dans le port de Villefranche.

Le rétablissement de l'arsenal de Villefranche aurait l'avantage de donner de l'ouvrage aux ouvriers du Prémont, qui le reprendraient volontiers; il protégerait nos convois pour l'Italie, et nous offirriait un autre point d'appui dans la Méditerrancée. D'ailleurs, voulant placer dans cette mer des forces considérables, les magasins de Toulon seront insuffisants.

BONAPARTE.

Archives de la marine

ORDRE.

Paris, sq pluvidee an 11 (18 février 1803).

Faire passer le Foudroyant et l'Éole dans la Méditerranée, en leur ordonnant de se rendre sur-le-champ devant Alger.

Donner les mêmes ordres à la Volontaire et à la Romaine.

Faire armer à Rochefort trois ou quatre bricks ou corvettes, et leur donner la même destination.

Envoyer de même le Brutus à Toulon.

BONAPARTE.

Archives de la marine

6588.

AU CONTRE-AMIRAL DECRÉS,

Paris, ag pluvides an 11 (18 février 1803).

Je vous renvoie, Ciloyen Ministre, le rapport du capitaine Gourdon. Le pense qu'il serait convenable de donner l'ordre d'armer une frégate et un briek de la même manière que le Narriuse. Quelles que soient les objections qu'on puisse y faire, persistez à les faire armer ainsi, et confiez-les à de bons ofiliers.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire.

6589.

AU CITOYEN MATHIEU.

Paris, ag pluvider on 11 (18 février (803).

Je réponds à votre lettre du 23. Rien de ce qui peut intéresser la tranquillité et le rétablissement de l'ordre dans un pays qui a été si longtemps agité ne doit être considéré avec indifférence. Je loue le sentiment qui vous a fait écrire. J'aurais fait comme vous à votre place; mais je reste persuadé que, dans ma position, vous agiriez comme moi.

BONAPARTE.

Archises de l'Empire

## 6590.

# ACTE DE MÉDIATION DE LA SUISSE.

Paris, 30 pluvièse an 11 (19 février 1803).

L'Helvétie, en proie aux dissensions, était menacée de sa dissolution; elle ne pouvait trouver en elle-même les moyens de se reconstituer. L'ancienne affection de la nation française pour ce peuple recommandable, qu'elle a récemment défendu par ses armes et fait reconnaître comme puissance par ses traités, l'intérêt de la France et de la République italienne dont la Suisse couvre les frontières, la demande du sénat, celle des cantons démocratiques, le vœu du peuple helvétique tout entier, nous ont fait un devoir d'interposer notre médiation entre les partis qui le divisent. Les sénateurs Barthélemy, Ræderer, Fouché et Démeunier ont été par nous chargés de conférer avec cinquante-six députés du sénat helyétique et des villes et cantons réunis à Paris, et déterminer si la Suisse, fédérale par sa nature, pouvait être retenue sous un gouvernement central autrement que par la force. Reconnaître le genre de constitution qui était le plus conforme au vœu de chaque canton; distinguer ce qui répond le mieux aux idées que les cantons nouveaux se sont faites de la liberté et du bonheur; concilier dans les cantons anciens les institutions consacrées par le temps avec les droits restitués à la masse des citoyens : tels étaient les objets qu'il fallait soumettre à l'examen et à la discussion. Leur importance et leur difficulté nous ont décidé à entendre nous-même dix députés nommés par les deux partis, savoir : les citoyens d'Affry, Glutz, Jauch, Monnot, Reinhard, Sprecher, Stapfer, Ustery, Watteville et Von Flue; et nous avons conféré le résultat de leurs discussions, tant avec les différents projets présentés par les députations cantonales qu'avec les résultats des discussions qui ont eu lieu entre ces députations et les sénateurs commissaires. Ayant ainsi employé tous

...

266 C

les moyens de connaître les intérêts et la volonté des Suisses, nous, en qualité de médiateur, sans autre vue que celle du honheur des peuples sur les intérêts desquels nous avions à prononcer, et sans entendre nuire à l'indépendance de la Suisse, statuons ce qui suit !.

Archives de l'Empire.

6591.

## EXPOSÉ DE LA SITUATION DE LA RÉPUBLIQUE.

MESSAGE AU SÉNAT ET AU CORPS LÉGISLATIF.

Paris, s" ventioe an x: (no fevrier :803).

Les événements n'ont point trompé les vœux et l'attente du Gouvernement. Le Corps législatif, au moment où il repres des travaux, retrouve la République plus forte de l'union des citoyens, plus active dans son industrie, plus confiante dans sa prospérité.

L'exécution du concordat, sur laquelle des ennemis de l'ordre public avaient encore fondé ec oupables espérances, a douné, presque partout, les résultats les plus heureux. Les principes d'une religion éclairée, la voix du Souverin Pentife, la constance du Gouvernement, ont trioniphé de tous les obstacles. Des særifices mutuels ont réuni les ministres du culte; l'Églies galificance renait par les lumières et par la concorde, et d'ajé un changement heureux se fait sentir dans les mouses publiques : les opinions et les cœurs se rapprochent, l'enfacer redevient plus decile à la voix des parents, la jeunesse plus soumies à l'autorité des magistrats; la conscription s'exécute aux lieux où le nom seul de la conscription soulevait les esprist, et servir la patrie est une partie de la religion.

Dans les départements qu'a visités le Premier Consul, il a recueilli partout le témoignage de ce retour aux principes qui font la force et le bonheur de la société.

Dans l'Eure, dans la Seine-Inférieure, dans l'Oise, on est fier de la gloire nationale; on sent, dans toute lenr étendue, les avantages de l'égalité; on bénit le retour de la paix; on bénit le rétablissement du culte

<sup>&#</sup>x27; Voir le Mouiteur du 1" ventôsc.

public. C'est par tous ces liens que les cœurs ont été rattachés à l'état et à la Constitution.

Le devoir du Gouvernement est de nourrir et d'éclairer ces heureuses dispositions.

Les autres cultes s'organisent, et des consistoires se composent de citoyens éclairés, défenseurs connus de l'ordre public, de la liberté civile et de la liberté religieuse.

L'instruction publique, cet appui nécessaire des sociétés, est partout demandée avec ardeur; déjà souvrent plusieurs lycées; déjà, comme le Gouvernement l'avait prévu, une multitude d'écoles particulières s'étèvent au rang d'écoles secondaires. Tous les citoyens sentent qu'il n'est point de bonheur sans lumières; que, sans talents et sans connaissances, il n'y a d'égalité que celle de la misére et de la servitue et de la servitue.

Une école militaire recevra de jeunes défenseurs de la patrie : soldats, ils apprendront à supporter la vic des camps et les fatigues de la guerre; par une longue obéissance ils se formeront à l'art de commander, et apporteront aux armées la force et la discipline unies aux connaissances et aux talents.

Dans les lycées comme dans l'École militaire, la jeunesse des départements nouvellement incorporés à la République vivre confondue avec la jeunesse de l'Ancienne France; de là, fusion des esprits et des mœurs; de là, communication des habitudes et des caractères; du mélange des intérêts, des ambitions et des sepérances naitra cette fraternité qui, de plusieurs peuples, ne fora qu'un seul peuple, destiné, par sa position, par son courage, par ses vertus, à être le lien et l'exemple de l'Europe.

L'Institut national, qui a sa puissance sur l'instruction publique, a reçu une direction plus utile, et désormais il déploiera, sur le caractère de la nation, sur la langue, sur les sciences, sur les lettres et les arts, une influence plus active.

Pour assurer la stabilité de nos institutions naissantes, pour éloigner des regards des citoyens co spectre de la discorde qui leur apparaissait encore dans le retour périodique des élections à la suprême magistrature les amis de la patrie appelaient le consulta à vie sur la tête du premier,

36

magistrat. Le peuple, consulté, a répondu à leur appel, et le Sénat a proclamé la volonté du peuple.

Le système des listes d'éligibilité n'a pu résister au creuset de l'expérience et à la force de l'opinion publique.

L'organisation du Sénat était incomplète.

La justice nationale était disséminée dans des tribunaux sans harmonie, sans dépendance mutuelle; point d'autorité qui les protégeât ou qui pût les réformer; point de lien qui les assujettit à une discipline commune.

Il manquait enfin à la France un pouvoir que réclamait la justice même, celui de faire grâce. Combien de fois, depuis douze ans, il avait été invoqué; combien de malheureux avaient succombé, victimes de l'inflexibilité que les sages reprocbaient à nos lois; combien de coupables qu'une funeste indulgence avait acquittés, parce que les peines étaient trop sévères!

Un sénatus-consulte a rendu au peuple l'exercice des droits que l'Assemblée constituante avait reconnus; mais il les lui a rendus environnés de précautions qui le défendent de l'erreur ou de la précipitation de ses choix, qui assurent l'influence de la propriété et l'ascendant des lumières.

Que les premières magistratures vieunent à vaquer, les devoirs et la marche du Sénat sont tracés, des formes certaines garantissent la sagesse et la liberté de son choix, et la soudaineté de ce choix ne laisse ni à l'ambition le moyen de conspirer, ni à l'anarchie le moyen de détruire.

Le ciment du temps consolidera chaque jour cette institution tutélaire. Elle sera le terme de toutes les inquiétudes et le but de toutes les espérances, comme elle est la plus belle des récompenses promises aux services et aux vertus publiques.

La justice embrasse d'une chaîne commune tous les tribunaux; ils ont leur subordination et leur censure : toujours libres dans l'exercice de leurs fonctions, toujours indépendants du pouvoir et jamais indépendants des lois.

Le droit de faire grâce, quand l'intérêt de la République l'exige ou quand les circonstances commandent l'indulgence, est remis aux mains du premier magistrat; mais il ne lui est remis que sous la garde de la justice même; il ne l'exerce que sous les yeux d'un conseil, et après avoir consulté les organes les plus sévères de la loi.

Si les institutions doivent être jugées par leurs effets, jamais institution n'eut un résultat plus important que le sénalus-consulte organique. C'est à compter de ce moment que le peuple français s'est confié à sa destinée, que les propriétés ont repris leur valeur première, que se sont untilipliées les longues spéculations. Lusque-là tout semblait flotter encore. On aimait le présent, on doutait du lendemain, et les ennemis de la patrie nourrissaient toujours des espérances. Depuis cette époque, il ne leur reste que de l'impoissance et de la haine.

L'île d'Elbe avait été cédée à la France; elle lui donnait an peuple doux, industrieux, deux ports superbes, une mine féconde et précieuse; mais, séparée de la France, elle ne pouvait être intimement attachée à aucun de ses départements ni soumise aux règles d'une administration commune. On a fait fiéthir le sprincipes sous la nécessité des circonstances : on a établi, pour l'île d'Elbe, les exceptions que commandaient sa position et l'intérêt public.

L'abdication du souverain, le vœu du peuple, la nécessité des choes swisent mis le Pémont au pouvoir de la France. Au milieu des nations qui l'environnaisent, avec les éléments qui compossient sa population, le Pémont ne pouvait supporter ni le poids de sa propre indépendance, ni les dépenses d'une monarchie. Réuni à la France, il jouira de sa sécurité et de sa grandeur; ses citoyens, laborieux, éclairés, développeront leur industrie et leurs talents dans le sein des arts et de la paix.

Dans l'intérieur de la France règnent le calme et la sécurité. La vigilance des magistrats, une justice sévère, une gendarmerie fortement contituée et dirigée par un chef qui a vieilli dans la carrière de l'honneur, ont imprimé partout la terreur aux brigands. L'intérêt particulier s'est devé jusqu'au sontiment de l'intérêt public. Les citopes non tosé attaquer ceux qu'autrefois ils redoutaient, lors même qu'ils étaient enchainés au pied des tribunaux; des communes entières se sont armées et les ont détruits. L'étranger envie la saivet de nos routes et exte force publique qui, souvent invisible, mais toujours présente, veille sur ses pas et le protége sans qu'il la réclame.

Dans le cours d'une année difficile, au milieu d'une pénurie générale, le pauvre ne s'est point défié des soins du Gouvernement. Il a supporté avec courage des privations nécessaires; et les secours qu'il avait su attendre, il les a recus avec reconnaissance.

Le crime de faux n'est plus encouragé par l'espoir de l'impunité. Le zèle des tribunaux chargés de le frapper, et la juste sévérité des lois, ont enfin arrété les progrès de ce fléau, qui menaçait la fortune publique et les fortunes particulières.

Notre culture se perfectionne et défie les cultures les plus vantées de l'Europe. Dans tous les départements, il est des cultivateurs éclairés qui donnent des leçons et des exemples.

L'éclucation des chevaux a été encouragée par des primes; l'amélioration des laines, par l'introduction des troupeaux de race étrangère. Partout des administrateurs zelés recherchent et révèlent les richesses de notre sol, et propagent les méthodes utiles et les résultats heureux de l'expérience.

Nos fabriques se multiplient, s'animent et s'éclairent; émules entre elles, hienôté sans doute elles seront les rivales des fabriques les plus renommées dans l'étrager. Il on manque désormais à leur prospérité que des capitaux moins chèrement achetés; mais déjà les capitaux abandonnent les spéculations hasardeuses de l'agiotage et retournent à la terre et aux entreprises utiles. Plus de so,000 ouvriers français, qui étaient dispersés dans l'Europe, sont rappelés par les soins et par les henfaits du Gouvernement et vont être rendus à nos manufactures.

Parmi nos fabriques, il en est une plus particulière à la France, que Collbert échanife de son génie. Ele avait été enseviée sous les raines de Lyon; le Gouvernement a mis tous ses soins à l'en retirer. Lyon renaît à la splendeur et à l'opulence; et déjà, du sein de leurs ateliers, ses dibricants imposent des tributs au luxe de l'Europe. Mais le principe de leurs succès est dans le luxe même de la France; c'est dans la mobilité de nos goûts et dans l'inconstance de nos modes que le luxe étranger doit trouver son aliment; c'est là ce qui fait mouvoir et vivre une population immense qui, sans cela, irait se perdre dans la corruption et dans la misère.

Il y aura à Compiègne, il s'élèvera bientôt sur les confins de la Vendée, des prytanées où la jeunesse se formera pour l'industrie et pour les arts mécaniques. De là nos chantiers, nos manufactures tireront un jour les chefs de leurs atéliers et de leurs travaux.

Quatora millions, produit de la taxe des barrières, et dix millions d'extraordinaire ont été, pendant l'an x, employés aux routes publiques. Les anciennes communications ont été réparées et entretenues. Des communications nouvelles ont été ouvertes. Le Simplon, le mont Cenère, mont Genère, nous liverent bientit un triple et facile accèse et lique un grand chemin conduirs de Génes à Marseille. Une route cet tracée du Pont-Saint-Esprit à Gap; une autre de Rennes à Brest, par Pontity. A Pontity s'élèvent des établissements qui auront une grande influence sur l'esprit public des départements dont se composait l'ancienne Bretagne; un canal y porters le commerce et une prospérité nouvelle.

Sur les bords du Rhin, de Bingen à Coblentz, une route nécessaire est stillée dans des rochers inaccessibles. Les communes voisines associent leurs travaux aux sacrifices du trésor public, et les penples de l'autre rive, qui riaient de la folio de l'entreprise, restent confondas de la rapidité de l'exécution.

De nombreux ateliers sont distribués sur le canal de Saint-Quentin. Le canal de l'Ourcq vient de s'ouvrir, et bientôt Paris jouira de ses eaux, de la salubrité et des embellissements qu'elles lui promettent.

Le canal destiné à unir la navigation de la Seine, de la Saône, du Doubs et du Rhin, est presque entièrement exécuté jusqu'à Dole, et le trésor public reçoit déjà, dans l'augmentation du prix des bois, auxquels ce canal sert de débouché, une somme égale à celle qu'il a fournie pour en continuer les travaux.

Les canaux d'Aigues-Mortes et du Rhône, le desséchement des marais de la Charente-Inférieure sont commencés, et donneront de nouvelles routes au commerce et de nouvelles terres à la culture. On travaille à réparer les digues de l'îlc de Cadzand, celles d'Ostende, celles des Côtedu-Nord, et à rétablir la navigation de nos rivières. Cette navigation n'est déjà plus abandonnée au seuls asion du Gouvernement. Les propriétaires des bateaux qui les fréquentent ont enfin senti qu'elle était leur patrimoine, et ils appellent sur eux-mêmes les taxes qui doivent en assurer l'entestein.

Sur l'Océan, des forts s'élèvent pour couvrir la rade de l'île d'Ân et défendre les visseaux de la République. Partout des fonds sont affectés à la réparation et au uettoiement de nos ports; un nouveau bassin et une écluse de chasse termineront le port du Havre, et en fervat le plus beau port de commercée de la Manche. Luc compagnie de pilotes se forme pour assurer la navigation de l'Escaut et l'affranchir de la science et du danger des nilotes étragers.

A Anvers vont commencer les travaux qui doivent rendre à son commerce son ancienne célébrilé; et dans la pensée du Gouvernement sont les canaux qui doivent lier la navigation de l'Escaut, de la Meuse et du Rhin, rendre à nos chantiers, à nos besoins, des bois qui croissent sur notre sol, et à nos fabriques une consommation que des manufactures étrangères leur disputent sur notre propre terriciter propre terriciter

Les îles de la Martinique, de Tabago, de Sainte-Lucie nous ont été rendues avec tous les éléments de la prospérité. La Guadeloupe, reconquisc et pacifiée, renaît à la culture. La Guyane sort de sa longue enfance et prend des accroissements marqués.

Saint-Domingue était soumise, et l'artisan de ses troubles était au pouvoir de la France; tout annonçait le retour de -sa prospérité; mais une maladie crucille l'a livrée à de nouveaux malheurs. Enfin le fléau qui désolait notre armée a cessé ses ravages. Les forces qui nous restent dans la colonie, celles qui y arrivent de tous nos ports, nous garantissent qu'elle sera bientôt rendue à la paix et au commerce.

Des vaisseaux partent pour les îles de France et de la Réunion, et pour l'Inde.

Notre commerce maritime recherche les traces de ses anciennes liaisons, en forme de nouvelles et s'enhardit par des essais. Déjà une heurense expérience et des encouragements ont ranimé les armements pour la pèche, qui fut longtemps le patrimoine des Français. Des expéditions commerciales plus importantes sont faites ou méditées pour les colonies occidentales, pour l'île de France, pour les Indes.

Marseille reprend sur la Méditerranée son ancien ascendant.

Des chambres de commerce ont été rendues aux villes qui en avaient autrefois; il en a été établi dans celles qui, par l'étendue de leurs opérations et l'importance de leurs manufactures, ont paru les mériter.

Dans ces associations, formées par d'honorables choix, renaitron l'esprit et la seinece du commerce; là se développeront ses intérêts, toujours inséparables des intérêts de l'État. Le négociant y apprendra à mettre avant les richesses la considération qui les honore, et avant les jouissances d'un vain luxe cette sage économie qui fixe l'estime du citoyen et la confiance de l'étranger.

Des députés choisis dans ces différentes chambres discuteront, sous les yeux du Gouvernement, les intérêts du commerce et des manufactures, et les lois et règlements qu'exigeront les circonstances,

Dans nos armées de terre et de mer se propagent l'instruction et l'amour de la discipline; la comptabilité s'épnre dans les corps militaires; une administration domestique e succédé au régime dilapidateur des entreprises et des fournitures. Le soldat, mieux nourri, mieux vêtu, connaît l'économie; et les épargnes qu'il verse dans la caisse commune l'attechent à ses d'arpeaux comme à sa famille.

Toutes les sources de uos finances deviennent plus fécondes. La perception des contributions directes est plus active et pourtant moins rigoureuse pour le contribuable. On complait, en l'an 11, cinquante millions en garnisaires et en contraintes, et les recouvrements étaient arriérés de trois ou quatre années. Aujourd'hui on n'en compte pas trois millions, et les contributions sont au courant.

Toutes les régies, toutes les administrations donnent des produits toujours croissants. La régie de l'enregistrement est d'une fécondité qui atteste le mouvement rapide des capitaux et la multiplicité des transactions.

25

Au milieu de tant de signes de prospérité, on accuse encore l'excès des contributions directes. Le Gouvernement a reconnu, avec tous les hommes éclairés en administration, que la surcharge était surtout dans l'inégalité de la répartition; des mesures sont arrêtées et déjà s'exécutent pour constater les inégalités réelles qui existent entre les divers départements. Au plus tard, dans le cours de l'an xu, des opérations régulières et simultanées nous auront appris quel est le rapport des contributions entre un département et un département, et quel est, dans chaque département, le taux moyen de la contribution foncière. Une fois assuré d'un résultat certain, le Gouvernement proposera les rectifications que réclame la justice. Mais, dès cette session et sans attendre les résultats, il proposera une diminution importante sur la contribution foncière.

Des innovations sont proposées encore dans notre système de finances. Mais tout changement est un mal, s'il n'est pas démontré jusqu'à l'évidence que des avantages certains doivent en résulter. Le Gouvernement attendra du temps et des discussions les plus approfondies la maturité de ces projets que hasarde souvent l'inexpérience, qu'on appuie sur l'exemple d'un passé dont les traces sont déjà effacées pour la plupart des esprits, et sur la doctrine financière d'une nation qui, par des efforts exagérés, a rompu toutes les mesures des contributions et des dépenses publiques.

Avec un accroissement incalculé de revenus, des circonstances extraordinaires ont amené des besoins qu'il n'avait pas été donné de prévoir. Il a fallu reconquérir deux de nos colonies, et rétablir dans toutes le nouvoir et le gouvernement de la métropole; il a fallu, par des moyens soudains et trop étendus pour être dirigés avec la précision d'une sévère économie, assurer des subsistances à la capitale et à un grand nombre de départements; mais, du moins, le succès a répondu aux efforts du Gouvernement, et, de ces vastes opérations, il lui reste des ressources pour garantir désormais la capitale du retour de la même pénurie et pour se jouer des combinaisons du monopole.

Dans le compte raisonné du ministre des finances, on trouvera l'en-

semble des contributions annuelles et des diverses branches du revenu publie: ce qu'elles ont di produire dans l'année révolue; ce qu'on doit attendre d'andicionations, soit des mesures de l'administration, soit du progrès de la prospérité publique; quels ont été, dans les divers départements du ministre, les éléments de la dépense pour l'an 1; quelles sommes sont encore à solder sur cette année et les années antérieures; quelles resources restent pour les couvrir, soit dans les recouvrements à faire sur le passé, soit dans les foculters quelles de la deste publique; quels en cris et l'état ateut de la dette publique; quels en conté ét les acroissements; quelles on tété les acroissements; quelles on tété les catinetions naturelles; quelles ont été enfin celles qui so opérées la csisse d'anortissement.

Dans le compte du ministre du trésor publie, on verra dans leur réalité les recettes et les payements effectués dans l'an x : ce qui en appartient aux diverses branches de revenu; ce qui doit être imputé à chaque année et à chaque partie de l'administration.

Des comptes réunis de ces deux ministères sortira le tableau le plus complet de notre situation financière. Le Gouvernement le présente avec une égale confiance à ses amis et à ses détracteurs, aux citoyens et aux étrancers.

Après avoir autorisé les dépenses prévues de l'an xu et approprié les revenus nécessaires à ces dépenses, des objets du plus grand inférêt occuperont la session du Corps législatif. Il faut rétablir l'ordre dans notre système monétaire, il faut donner au système de nos dousnes une nouvelle force et une nouvelle éergrie, pour comprimer la contrebande.

Il faut enfin donner à la France ce code civil depuis longtemps promis et trop longtemps attendu.

Sur toutes ces matières, des projets de loi ont été formés sons les yeux du Gouvernement et mûris dans des conférences où les commissions du Conseil d'état et du Tribunat n'ont porté que l'amour de la vérité et le sentiment de l'intérêt public. Le même sentiment, les mêmes prineipes dirigeront les délibérations des législateurs, et garantissent à la République la sagesse et l'impartialité des lois qu'ils auront adoptées. Sur le continent, tout nous offre des gages de repose et de tranquilité. La République italieane, depuis les conices de Lyon, se fortifie par l'union toujours plus intime des peuples qui la composent. L'heureux accord des autorités qui la gouvernent, son administration intérieure, as force militiere, lui donnent déjà le caractère et l'attitude d'un état formé depuis longtemps, et, si la sagesse les conserve, ils lui garantissent une destinée toujours plus prospère.

La Ligurie, placée sous une constitution mixte, voit à sa tête et dans le sein de ses autorités ce qu'elle a de citoyens les plus recommandables par leurs verius, par leurs lumières et par leur fortune.

Do nouvelles secousses ont óbranlé la République helvétique. Le Gouremented deviat son secours à des voisins dont le repos importe à son repos, et il fera tout pour assurer le succès de sa médiation et le bonheur d'un peuple dont la position, les habitudes et les intérêts font l'allié nécessaire de la France.

La Batavie rentre successivement dans les colonies que la paix lui a conservées.

Elle se souviendra toujours que la France ne peut être pour elle que l'amie la plus ntile ou l'ennemie la plus funeste.

En Allemagne, se consomment les dernières stipulations du traité de Lunéville.

La Prusse, la Bavière, tous les princes séculiers qui avaient des possessions sur la rive gauche du Rhin, obtiennent sur la rive droite de justes indemnités.

La Maison d'Autriche trouve dans les évêchés de Salzburg, d'Eichstædt, de Trente et de Brixen, et dans la plus grande partie de celui de Passau, plus qu'elle n'a perdu dans la Toscane.

Ainsi, par l'heureux concours de la France et de la Russie, tous les intérêts permanents sont conciliés; et, du sein de cette tempéte qui semblait devoir l'anéantir, l'Empire germanique, cet empire si nécessaire à l'équilibre et au repos de l'Europe, se relève plus fort, composé d'éléments plus homogènes, mieux combinés et mieux assortis aux circonstances présentes et aux idées de notre siècle. Un ambassadeur français est à Constantinople, chargé de resserrer et de fortilier les liens qui nous attachent à une puissance qui semble chanceler, mais qu'il est de notre intérêt de soutenir et de rasseoir sur ses fondements.

Des troupes britanniques sont toujours dans Alexandrie et dans Malte: le Gouvernement avait le droit de s'en plaindre; mais il apprend que les vaisseaux qui doivent les ramener en Europe sont dans la Méditerrande.

Le Gouvernement grannit à la nation la paix du continent; et il lui est permis d'espérer la continuation de la paix maritime. Cette paix est le besoin et la volonté de tous les peuples; pour la conserver, le Gouvernement fera tout ce qui est compatible avec l'honneur national, essentiellement lié à la sirtie exécution des traités.

Mais, en Angleterre, deux partis se disputent le pouvoir. L'un a conclu la paix et paraît décidé à la maintenir; l'autre a juré à la France une haine implacable: de là cette fluctuation dans les opinions et dans les conseils, et cette attitude à la fois pacifique et menaçante.

Tant que durera cette lutte des partis, il est des mesures que la prudence commande au Gouvernement de la République; 500,000 hommes doivent être et seront prêts à la défendre et à la venger. Étrange nécessité que de misérables passions imposent à deux nations qu'un intérêt érail et une égale volonté attachent à la paix!

Quel que soit à Londres le succès de l'intrigue, elle n'entraînera point d'autres peuples dans des ligues nouvelles; et le Gouvernement le dit avec un juste orgueil : seule, l'Angleterre ne saurait aujourd'hui lutter contre la France.

Mais, ayons de meilleures espérances, et croyons plutôt qu'on n'écoutera, dans le cabinet britannique, que les conseils de la sagesse et la voix de l'humanité.

Oui, sans doute, la paix se consolidera tous les jours davantage; les relations des deux gouvernements prendront ce caractère de bienveillance qui convient à leurs intérêts mutuels; un heureux repos fera oublier les longues calamités d'une guerre désastreuse; et la France et l'Angleterre, 278 CORRESPONDANCE DE NAPOLÉON F.— AN XI (1803).

en faisant leur bonheur réciproque, mériteront la reconnaissance du
monde entier.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire.

6592.

AU CITOYEN REGNIER,

GRAND JEGE, MINISTRE DE LA JESTICE.

Paris, a ventăse an 11 (a: février 1803).

31,000 francs au citoyen Louis d'Affry, landamman de la

Vous prendrez cette somme totale de 194,000 francs sur les fonds secrets de la police.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire.

6593.

AU CITOYEN CHAPTAL,

Paris, a ventise an za ( a 1 février 1803).

L'Athénée de Turin, Citoyen Ministre, a plus de 500,000 francs de rentes. Ces attributions lui ont été faites par le gouvernement provisoire.

## CORRESPONDANCE DE NAPOLÉON F. - AN XI (1803).

Cela est tout à fait ridicule. Faites-vous faire un rapport et présentez-moi un projet d'arrêté sur cet objet.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire.

6595.

## AU GÉNÉRAL BERTHIER.

MINISTER DE LA GUERRE.

Paris, a restiler as as (as fireier 1863).

ll serait convenable, Citoyen Ministre, de faire partir les inspecteurs

au 1" germinal, pour commencer leur inspection, dont l'objet est, 1° D'accorder des retraites à un grand nombre d'hommes qui n'avaient pas rejoint leurs corps lors de la dernière inspection et qui encombrent encore les dépûts des corps;

9° De s'assurer si les capitaines de recrutement ont rempli leur devoir, en recevant des conscrits ayant la taille et les qualités requises;

3° De vérifier les observations et prendre les différentes notes sur les officiers nommés depuis la dernière inspection.

Je vous prie de me présenter, au prochaîn travail, le nombre des inspecteurs et la désignation des lieux où ils doivent aller. Il paraît convenable que les mêmes inspecteurs ne retournent pas dans les mêmes arrondissements.

Il n'y a que le temps nécessaire pour pouvoir les prévenir et leur donner leurs instructions.

BOXAPARTE.

Archives de l'Empire.

6595.

## A LA CONSULTE D'ÉTAT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE.

Paris, a ventiler an 21 ( 21 février 1803).

Citoyens Consultateurs, j'ai reçu vos lettres des 3 et 19 janvier. Je vous remercie de tout ce qu'elles contiennent d'aimable pour moi. Tout meurt; la mémoire seule des bonnes actions ne périt pas.

## CORBESPONDANCE DE NAPOLÉON P. - AN XI (1803).

Le ministre Marescalchi vous envoie l'acte de médiation que j'ai fait entre les Suisses.

Le repos et l'ordre, dans ce pays, importent au repos et à l'ordre dans la République italienne.

BONAPARTE.

Archives du gouvernement à Milan. (En minée ous Arch. de l'Emp.)

6596.

AU CITOYEN MELZI,

VICE-PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE

Paris, a ventões an zz (az février 1803).

Je réponds à votre lettre du 21 janvier. Le général Leclerc est mort en brave homme et à son poste. Je vous remercie de ce que vous men

J'agrée l'espérance de voir enfin un budget à la convocation du mois d'avril. Je remettrai à Marcescalchi les comptes des ministres du trésor public et des finances de cette année. Vous y verrez comment nous procédons ici.

Nous sommes toujours en discussion pour le concordat, mais on finira par s'arranger.

Je ne me suis pas encore bien rendu compte de ce que vous demandez pour le Conseil législatif. Je voudrais, autant que possible, ne toucher à rien de ce qui a été fait à Lyon, de peur d'autoriser l'inquiétude dans les esprits.

Marescalchi a dù vous envoyer l'acte de médiation pour les affaires de Suisse. Présentes-le à la Consulte, afin d'assurer la garantic de la République italienne. Vous y verrez beaucoup de constitutions, mais c'est une des choses particultières à ma position, de beaucoup plus m'en occuper que je ne voudrais. Au reste, la manière dont marche la République italienne ne mo prote pas à me repentir de ce qui a été fait l'année passée.

Je pense que la République devrait prendre trois bataillons suisses à sa solde, pour tenir lieu des légions polonaises. Il ne paraît pas effectivement convenable que la République italienne ait la moitié de ses troupes composées de Polonais, qui sont aujourd'hui sous la domination autrichienne. Le verrai avec plasiir que les troupes auxiliaires de la République italienne se trouvent à peu près les mêmes, et nous y gagnerons d'avoir trois bataillons suisses au lieu des légions polonaises. Je vous recommande de faire marcher la conscription, afin de compléter les cadres des corps taliens, qui sont très-faibles. Le neuteads pas dire qu'elle aille encore.

Directement ou indirectement, ne souffrez aucune trame contre Naples; le continent a besoin de repos, et tout ce qui tuedinti île troubler serait le jeu des Anglais, et non le nôtre. D'ailleurs, si la République italienne doit arriver à de plus hautes destinées, il faut désirer de commencer par la tête, et non pri les pieds.

Je vous recommande de pousser les travaux de Mantoue et de la Roccad'Anfo, et de faire fournir tout ce qui est nécessaire à la confection de la route du Simplon; elle est très-arriérée du côté de l'Italie.

Il me reste enfin à vous recommander de mettre l'artillerie de la léqublique sur un bon pied, d'activer la fabrication de la poudre, et d'avoir une quarantaine de mille de fusils dans vos arsenaux. Il y en a 500,000 en France, et je n'aurai point de repos que je n'en aie le double. Mettez la main à ce que les fusils soient de notre modèle de 1777, car, en fait d'armes, if faut surtout en avoir de bonnes et de durables.

Je voudrais bien, au lieu d'aller en Belgique et dans les départements réunis, faire le voyage d'Italie; mais j'espère passer une quinzaine avec vous, un peu plus tôt ou un peu plus tard.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire.

6597. DÉCISION

Paris, 2 sentier an 13 (21 feorier 1803).

Le ministre des relations extérieures de la République italienne, à Paris, propose de supprimer les péogres du Pô dans les états de Parme, et d'accorder à la République italienne la propriété du pont de Plaisance. Renvoyé au ministre des relations extérieures, pour conférer avec le citoyen Marescalchi, et faire un traité. afin que, sous aucun pré-

texte, on ne puisse établir de péage sur le Pô, ni pour les citoyens de la République française, ni pour ceux de la République italienne; moyennant ce, tous les péages de Parme seront supprimés.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire

#### 6598.

## AU CITOYEN LOUIS D'AFFRY,

LANDAMMAN DE LA SUISSE.

Poris, 2 ventées au 31 (21 février 1803).

l'ai donné ordre qu'or vous soldàt les sommes que vous avez réclamées. l'ai également ordonné que la pension de 1,000. francs dont vous jouissiez vous fût restituée. Elle vous sera payée à compter du 1" vendémiaire an 11. Je saistrai toutes les occasions de vous être agréable.

BONAPARTE.

Archives de l'Empere.

#### 6599.

# AU CONTRE-AMIRAL DECRÉS,

Paris, a ventões nn 11 (a1 fevrier 18e3).

Je désire, Citoyen Ministre, que vous fassies partir un petit bâtiment portant 8 à gor duisi de tout calibre, 3 ou n'on pistolets, dir milliers de poudre et du plomb en proportion. Ce bâtiment, commandé par un officier intelligent, se rendra à Corfou. L'officier sera porteur d'une lettre de vous l'a l'agent de la République dans cette fle, par laquelle vous lui ferez conaître que le commandant du bâtiment à des fusits et de la poudre, et que, s'il est encore temps d'en donner aux Souloites et aux habâtiants qui

283

se défendent contre les Turcs dans la Morée, il doit lui donner des instructions.

Je n'ai pas besoin de vous dire combien cette expédition doit être prompte et servite. Ce brick sera censé aller à la recherche du contreamiral Leissègues, et mouillers dans différents ports de la Morée sous différents prétextes; il ris aussi à Athènes, où il prendra, de l'agent que nous y avons, des renseignements sur la situation du pays.

Vous devez donner avis au citoyen Talleyrand du départ de ce bâtiment pour Corfou, sans lui en faire connaître l'objet, afin qu'il envoie des lettres à notre agent, s'il en a.

BONAPARTE.

Count, par M<sup>ma</sup> la duchesse Decrès. (En missie sux Arch. del'Emp.)

6600

### AU CITOYEN TALLEYRAND.

MINISTRE DES BELATIONS EXTÉRIELAES.

Paris, 3 ventiler an zi (un febrier 1893).

In deire, Ciloyen Ministre, que vous expédiiez un courrier extraordinaire au général Ney, pour lui faire connaître que l'acte de médiation a été prononcé, qu'il est convenable que M. d'Affry soit bien reçu et bien traité à Berne; qu'il doit lui donner une garde d'honneur française, et suisse, comme au premier magistret du pays; qu'on doit lui marquer les plus grands égards, devant honorer en lui une nation amie qu'il est de notre intérêt de consilier et de nous attacher:

Qu'il peut mettre en liberté les prisonniers retenus pour leur conduite dans les petils cantons; mais qu'il leur fera connaître que, pour ne pas troubler la tranquillité publique, il faut qu'ils fassent un voyage à Paris, ou seulement à Besançon, jusqu'à l'entère réunion de la diète;

Que les magasins d'artillerie qui ont été transportés dans le pays de Vaud et à Morat seront mis sous le scellé du commandant de l'artillerie française et du landamman, et que, sous aucun prétexte, il n'y sera touché jusqu'au mois de juillet; que je désire que le général Nev emploie toute son influence et mette toute sa sagesse à concilier les partis, à leur faire sentir l'importance de se concilier entre eux, et fasse tout ce qui dépendra de lui pour donner le plus d'influence et de relief possible au landamman:

Que les ordres sont donnés pour qu'à compter du 10 mars toutes les subsistances soient fournies et toutes les administrations de l'armée employées au compte de la République française; qu'il peut en faire la notification:

Que, quant aux troupes helvétiques, il est nécessaire qu'il en fasse passer une revue et en envoie le plus lôt possible l'état de situation, pour qu'il soit définitivement pris un parti à leur égard; qu'il doit constamment assurer que le Gouvernement français ne se souvient plus du passé, veut concilier tous les partis es le la attacher entièrement; que cette conduite est le résultat de sa puissance et du bien qu'il veut aux Suisses; qu'ils sernient eux-mêmes aveugles et enneuis de leur propre bien, s'ils ne faissient pas le serrifice de leurs passions:

Qu'enfin il peut envoyer toutes les réclamations qui lui seraient faites par des militaires qui auraient servi la France et dont les pensions ne seraient pas encore liquidées, parce qu'elles le seront immédiatement.

BONAPARTE.

Archives des affaires étrangères (En moste un tech. de l'Emp.)

6601.

ALLOCUTION

A UNE DÉPUTATION DU CORPS LÉGISLATIF.

Paris, 5 ventiler an st (+3 festier +8+3).

C'est à l'accord qui a régné entre le Gouvernement et le Corps législatif qu'est dû le succès de la mesure la plus importante et la plus populaire qui ait marqué votre dernière session.

Des travaux non moins utiles sont réservés à la session actuelle; le Gouvernement attend la même harmonie et les mêmes résultats.

Je reçois avec la plus grande satisfaction le témoignage des sentiments

que vous m'exprimez. Je les justifierai par le dévouement le plus constant aux intérêts de la patrie.

Extract du Monsteur

8602.

AU CITOYEN TALLEYBAND.

MINISTRE DES BELLTIONS EXTÉRIECRES.

Paris, 6 rentter m 21 (25 férrier 1803).

Je vous prie, Citoven Ministre, de donner ordre à l'agent nommé à la résidence de Cagliari de partir sans délai, afin qu'il puisse nous instruire des opérations des Anglais dans la Méditerrance. Il aura 15,000 francs d'appointements.

BONAPARTE.

Archives des affaires etranoires

6603.

AU GÉNÉRAL BERTHIER,

MINISTRE DE LA GCERSE.

Paris, 6 ventiles an 11 (15 férrier 1803).

Je vous prie, Citoyen Ministre, de donner des ordres pour que toutes les troupes françaises qui sont en Suisse soient, à dater du 10 mars. nourries et entretenues aux frais de la République française. Les Suisses fourniront seulement le logement, le bois et la lumière.

RONIDARE

Archives de l'Empire.

6604.

AU GÉNÉRAL BERTHIER.

Paris, 6 ventber an 21 ( 95 liferier 1863 :.

Mon intention. Citoyen Ministre, est que les fortifications d'Alexandrie soient poussées avec la plus grande activité. Il est nécessaire d'y avoir

## 286 CORRESPONDANCE DE NAPOLÉON F. - AN XI (1803).

des casernes et des fournitures pour 8,000 hommés, qui y seront rendus au 1° floréal.

RONADABTE

Archives de l'Empire.

6605.

ARRÈTÉ.

Paris, 7 ventiles un 21 (u6 février 1803)

ARTICLE 1<sup>ee</sup>. Il sera donné à chaque cardinal français une somme de 45,000 francs pour subvenir aux frais d'installation.

Art. 2. Il leur sera payé tous les ans 30,000 francs, indépendamment de tout autre traitement, pour les mettre à même de soutenir la dignité de leur état.

Art. 3. Le ministre du trésor public et le conseiller d'état chargé de toutes les affaires concernant les cultes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire.

6606. ABBÉTÉ

Paris. 7 westone un zu ( af ferrier 1803)

Annex 1". Le ministre de la marine fera, dans la première semaine de germinal, un rapport au Gouvernement sur les moyens de déblayer le port de Toulon des careasses provenant des vaisseaux brûlés par les Anglais.

Asr. 2. Il fera en même temps un rapport qui fasse connaître les bâtiments à prendre pour augmenter les magasins de Toulon, de manière à les rendre susceptibles de contenir l'armement et l'approvisionnement de >5 vaisseaux de guerre et 35 frégates pour deux campagnes.

Aut. 3. Le ministre de la marine est chargé de l'exécution du présent arrêté.

BONAPARTE.

trebises de l'Empier.

#### 6607.

## AU CITOYEN CRETET,

## CONSTILLER D'ÉTAT, CHARGÉ DES PONTS ET CHAUSSÉES.

Paris, 8 ventilee an 11 (97 février 1803).

J'attache la plus grande importance, Citoyen Conseillet d'état, au canal, projeté par la commission, de Boulogne à Dunkcrque. Il est indispensable de faire partir des ingénieurs pour en faire le projet, mon intention étant de le commencer cette année. Les fonds en seront faits part el sur un autre crédit que cedui du ministre de l'intérieur. Les écluses doivent être asser larges pour que des bateaux canonniers puissent y passer. Il faudrait prendre des mesures pour avoir ce projet à la fin de germinal.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire.

6668.

AU CITOYEN GAUDIN,

Paris, 8 contine an 11 ( 97 febrier 1803).

Par un compte que je reçois du ministre du trésor public, Citopen Ministre, il résulterait que, du s' vendémisse au s' ventoe an u. il n'aurait été inscrit que 1,071,397 francs au grand-livre de la dette perpétuelle, dont 938,853 francs pour tiers provisoire, 36,892 en échange de bons de deux tiers, et seulement, 1° 50,651 francs pour hiquidatiou. dont la jouissance compte du 1° germinal an v1.0° 288,966 francs pour la loid u3 0 ventoste; cet qui ne ferait donc que 333,0,11 francs; doi il faudrait conclure que le crédit ouvert par la loi de l'année passée est suffisant.

BONAPARTE

Archives de l'Empire.

#### ....

## AU CONTRE-AMIRAL DECRÈS, MINISTRE DE LA MARINE ET DES COLONIES.

Paris, 8 weather an at ( 17 février 1803 ).

Le vous reavoie, Citopen Ministre, des états. Le désire que vous me présentier, jeud à dit heures du soir, un rapport avec un projet pour se procurer les objets particulièrement annotés. Il serait nécessaire que la molité des approvisionnements contenus dans cet états se trouvit exister, au s' vendémiser an sus, dans l'arsenal de Dunkerque, et que l'autre molité s'y trouvât au s'' germinal, ou, au plus tard, au s'' vendémiaire an sus.

Il serait également nécessaire de présenter un projet pour construire, dans l'année, sur la Manche, 50 chaloupes canonnières et 100 hateaux canonnières, et de prendre des dispositions, à l'arsenal de Dunkerque, pour que ces bateaux soient tenus sous des hangars; il faudrait également remiser sous des hangars la portion de notre flottille aujourd'hui à Dunkerque, et qui est dans le cas de servir.

Nous avons, au Havre, des bâtiments qu'on pourrait réparer et mettre sous des hangars dans l'arsenal.

Je vous prie de méditer sur cette question, et de me présenter un travail, jeudi, avec le projet d'apporvisionnement.

BONAPARTE.

Arrhores de l'Empire

## 6610. A M. CHARLES DENINA.

Paris, 8 ventiles an at ( 22 fewrier 1803).

J'ai vu avec plaisir l'ouvrage que vous m'avez fait remettre. Il m'a rappelé les Révolutions d'Italir, que j'ai lues dans le temps avec un véritable intérêt. Cet ouvrage m'a inspiré pour vous beaucoup d'estime, et je désire vous en donner des preuves.

BONAPARTE.

Archises de l'Empare.

#### 6611.

## NOTE POUR LE MINISTRE DU TRÉSOR PUBLIC.

Paris, 9 sentitee an 21 (48 fésrier 1803).

Je prie le citoyen Barbé-Marbois de faire appeler Deguer<sup>1</sup>, et lui faire connaître que j'ai lu avec plaisir l'ouvrage qu'il a fait, et que je désirerais qu'il en fit un plus détaillé sur la véritable situation des finances anglaises.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire.

6612.

DÉCISION.

Peris, 11 ventiles an 11 (2 mars 1863).

Le ministre du trésor public présente des observations sur six arrêtés relatifs à des pensions nouvelles, et demande une décision du Gouvernement. Désormais les pensions seront proposées par les ministres, pour toutes les pensions nouvelles, et seront payées par le trésor public, même en ce qui concerne les secours annuels accordés sur le crédit du ministre de l'intérieur. Le ministre du trésor public fera un rapport.

Par ordre du Premier Consul.

Archives des finances

6613.

AU CITOYEN TALLEYRAND,

Paris, 19 vestise an 11 (3 mars 1803).

Je désire, Citoyen Ministre, que vous fassiez recueillir toutes les pièces

' Auteur d'un plan de finances.

32

290 CORRESPONDANCE DE NAPOLÉON I". - AN XI (1803).

qui existent dans votre département sur les négociations relatives à l'expulsion des Stuarts réfugiés dans le royaume de France.

BONAPARTE.

Archives des affaires étrangères

6614.

## AU GÉNÉRAL BERTHIER,

MINISTEE DE LA GUERRE.

Paris , 13 ventões an 21 (4 mars 1803).

l'apprends, Citoyen Ministre, que le général Solignaca eté. masqué en Savoyard, à un bal, et sy est attiré de mauvaises affaires. Un général ne doit point se masquer dans un endroit où ses troupes sont réunies. Je vous prie de donner l'ordre au général Murat de lui ordonner les arrelts pendant quinne jours.

BONAPARTE.

Archivos de l'Empire

6615.

## AU CITOYEN TALLEYRAND,

MINISTRE DES RELATIONS EXTÉRIEURES.

Paris, 13 ventões an 11 (h mers (6o3).

Je désirerais que vous vissiez M. de Gallo, et que vous lui demandassiez, d'une manière indifférente, des renseignements sur M. de Circello et sa femme, qui sont à Londres, en vous informant s'ils sont capables de tramer un complot contre le Premier Consul.

BOXAPARTE.

Archives des affaires étrangère

#### 6616.

## AU GÉNÉRAL ANDRÉOSSY.

#### AMEASCADERS BY ANGLETERRE.

Paris, 16 ventiles an 11 (7 mars 1503).

Je vous envoie une lettre originale de voire médecin, avec le rapport qui le concerne. Il paroit plus convenable de ne faire aucun esclandre, mais d'envoyer cet escroc à Paris, où il sera pris des mesures pour l'empécher de refourner en Angleterre et de vous donner de l'inquiétude. Vous ne sauriez nous écrire trop sourent du pays où vous étes. Je dré-rerias wori le plus de détails possible sur la situation des finances.

BONAPARTE.

Archises de l'Empire

#### 6617.

### AU CITOYEN GAUDIN.

#### MINISTRE DES FINANCES.

Paris, 17 ventõe na 11 (8 mers 1803).

Je vous prie, Citoyen Ministre, de faire remettre au prince de Conti nne somme de 100,000 francs, par la même voie et de la même manière que pareille somme a été donnée à madame d'Orléans.

BONAPARTE.

Bibliothèque impériale.

## \* 6618. ABBÉTÉ.

Paris, 19 ventiles an 21 (10 pars 1803).

ARICLE 1". La cour dite du Cheval-Blane, et les lâtiments qui l'entourent, au château de Fontainebleau, marqués D, E, Q, R, S, conforment au plan annexé à la minute du présent arrêté, à l'exception de la chapelle et de la partie de la galerie de François l' donnant sur

ladite cour, la portion du parc comprise entre la chaussée et l'aile neuve des bâtiments ci-dessus, et le bâtiment dit du Carrousel, sont affectés à l'établissement de l'École militaire spéciale.

Ant. 2. A dater de ce jour, les susdits bâtiments et terrains sont mis à la disposition du ministre de la guerre.

ART. 3. On fera fermer sur-le-champ toutes les communications desdits bâtiments avec les autres parties du château.

Ant. 4. Le ministre de la guerre, le ministre des finances et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

BOXAPARTE.

trohises de l'Empere.

## 6619. MINISTRE DIRECTEUR DE L'ADMINISTRATION DE LA GUESSE

## AU GÉNÉRAL DEJEAN,

Paris, 19 repties ap at (10 mars 1803).

Je désire, Citoyen Ministre, que vous vous rendiez demain aux Invalides, aux heures des distributions, et que vous vous fassiez rendre compte de la qualité du pain et du vin, que l'on m'assure être très-mauvaise. Il est convenable que vous provoquiez les plaintes qu'on aurait à porter contre les fournisseurs de cette maison. Depuis longtemps les invalides se plaignent de ne point avoir d'accès auprès de leurs commandants. Je désire que vous ne vous en rapportiez sur tout qu'à vous-même.

BONAPARTE.

Dipôt de le guerre (En minute uns Arch. de l'Emp )

6620.

AU CONTRE-AMIRAL DECRÉS. MINISTRE DE LA MARINE ET DES COLONIES

Peris, 19 renties an 11 (10 mars 1503)

Je suis instruit, Citoyen Ministre, que les Anglais font des démarches

pour couper dans l'état romain 100,000 pieds cubes de hois de chêne, pour l'approvisionnement de leur marine. Écrivez au citoyen Cacantl de faire faire la recherche de ces bois, et de passer des marchés pour les chantiers de Toulon, puisqu'il est prouvé que la France ne fournit pas en ce moment les bois dont nous avons besoin. Il est nécessaire de charger le citoyen Redon de voir dans la République italienne, à Rome et en Étrurie, tous les bois et chanvres qu'on peut se procurer.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire

#### 662t.

## AU CITOYEN BARBÉ-MARBOIS,

- -

Paris, so weative at 1: (11 mars 1803).

Nous arrivons au service d'été, et je vois avec peine que le service public est étépourv. Le viens d'augmente le service de germinal de â millions. Je désire que, dans la matinée de demain, vous négocite les 30 millions que vous vous étiez réservée pour vendémaire, savoir : 1 4 millions en coupes de bois et 16 millions en obligations. Je désirerais que ces 30 millions rentrassent au trésor public, par 5 millions, dans les mois de germinal, floréal, pairiail, messidor, thermidor et furctidor.

Si l'agence veut prendre des obligations, il n'y a pas d'inconvénient; si elle n'est pas dans le cas de prendre les obligations de bois, je désire que vous les népociies à la Banque, et, si les banquiers ne veulent pas, à une compagnie quelconque. Je tiens à ce que demain ces objets soie infogociés et le marché fini. Le ne veut pas donner pour les coupse de biplus d'un demi pour cent. Je vous laisse le maître de régler la commission. J'ai d'assez fortes raisons de désirer de voir, dans la journée de demain, le service assuré.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire

## 6622.

#### AU CITOYEN MELZI,

#### VICE-PRÉSIDENT DE LA RÉPEBLIQUE ITALIENNE.

Paris, so ventior an at (11 mars 18e3).

Le n'à ju voir qu'ave une vive douleur les principaux fonctionnaires de la République exalter les têtes et provoquer toutes les passions contre la France. Tous les efforts que j'ài faits pour rendre l'Italie à l'indépendance seraien-lis infructueux? Et serait-il irrévoeablement dans le sort de pays de ne jamais rien être? Quel est le plus grand crime que put se commettre aujourd'hui un citoyen contre le bonbeur et la trianquillié publique? N'est-ce pas d'inviter ses compartiotes à payer les Français de la plus noire ingratitude, et montrer à ceux-ci le compte qu'ils doit en la faire sur les sentiments des citoyens de la République italienne? Ce sont des conceilles d'état, des généraux italiens qui parlent de Zanna et de Scipion! Mais ces parallèles, qu'on a peine à saisir, se traduisent iei par l'image des Vèpres sieiliennes, qui sont plus modernes. La faiblesse du opouvermente, la Milan, passe tout ce qu'il est possible de conevoir.

Si les ministres de l'intérieur et de la police eussent fait leur devoir, les auteurs de pareils pamphlets eussent été sévèrement punis, et l'on nourait pas eu le scandale de voir le général français faire arrêter un citoyen de la République.

Je ne puis pas, également, être indifférent à la direction qu'on donne à l'esprit publie dans les différents théâtres. On ne lui présente que des conjurations qui se dénouent toujours par des assassinats.

On perrertit également l'opinion en criant sans cesse contre les frais d'entretien des troupes françaises; mais, pour être juste, on devrait calculer ce qu'a coûté et ce que coûte la République italienne au peuple français.

La République est sans armée, et, à cet égard, elle n'a fait depuis un an aucune espèce de progrès. S'en tiendrait-on à évaluer simplement le prix de la réunion du Novarajs? Seul, indépendamment de toute autre considération, il compenserait tout ce que la République italienne a pu fournir.

Le suis moins satisfait encore du penchant constant qu'on a à contrarier les prêtres. Mon intention bien formelle est que les séminaires soient exempts de la conscription militaire, et que le culto et les prêtres soient constanment protégés. Ce principe est, surtout sous le point de vue de l'Italie, l'esprit de ma marche.

l'ai chargé Marescalchi do vous écrire plus longuement sur tous ces objets, et sur la peine que J'en éprouvais. Je pense que vous devez soumettre à la Consulte une mesure contre Cicognara et Theulié, et contre ceux qui dirigent avec tant de perfidie l'opinion contre la France.

Le ministre de l'inférieur n'a pas non plus de moyens pour donner à fopinion une direction stable, et le pays est agié par toute sorte de faux bruits. Il n'en faut chercher d'autre cause que dans l'extrème faiblesse du gouvernement. Déjà il y a en à Bologne des rixes entre les troupes françaises et lialiennes. Mon intention est que vous vos concerties avec le général en chef, pour tenir toujours à Bologne au moins 3,000 hommes. Le fais connaître aussi au général Murta qu'au mointer mouvement des factieux mon intention est que l'honneur des armes soit soutenn comme il a été acquis. Cette manière d'agir n'est pas particulière à la République italienne: à Caen, à Grenoble, à Cette, j'ai fait juger extraordinairement et condamner à mort plusieurs citoyens, pour rixe contre les troupes, avant vérifié que tout le tort était sux habitants.

La confiance que j'ai dans vons, dans les ministres, dans la Consulte d'état, a été asse marquée dans toutes les circonstances. Le suis constamment occupé de tout co qui peut donner de la consistance et procurer le bonheur aux peuples; mais jai lieu de commencer à craindre que tous mes elforts ne soient vains, et qui 'n' y ait bieu de obstacles à surmonter pour organiser une nation où je vois si peu de véritable caractère et tant d'idées folles et insensées.

. Il ne doit y avoir à Milan aucun casino privilégié; sous aucun prétexte, ni général, ni chef de corps de la République italienne ne peut se masquer, et il ne doit être besoin d'aucune autorisation pour recevoir et donner à danser chez soi. A mon sens, on n'avait pas le droit d'empécher madame Fossati d'avoir chez elle qui elle voulait. Mais, si elle y mettait de l'affectation, je vous autorise à la reuvoyer dans ses terres, elle et les autres individus qui tiendraient la même conduite, et à les tenir pendant trois ou quatre mois à plus de dix lieuse de la capitale.

Le vois, dans plusieurs de vos lettres, que vous vous plaignez de trasseries qu'on vous fait éprouver; il est impossible qu'avec la confiance que je vous accorde vous en éprouviez aucune. Pour cet effet, il faut écrire et parler clair à tout le monde, et tenir les rénes un peu lus ferrues. Il est impossible aunsi que la capitale d'un grand état soit sans représentation. Vous devez aller habiter le palais et y représenter la République avec la grandace et la signaité couvenables.

Le général Murat ne s'éloignera jamais de vos désirs, lorsque vous les lui exprimerez clairement.

BONAPARTE.

Archives de l'Emptre

6623.

AU GÉNÉRAL MURAT,

Paris, so ventior an tr (11 mars 1803).

l'ai reçu, Citoren Général, vos différentes lettres. Je désire que, quelque chose qui arrive, vous restiez uni avec le gouvernement et ne prétiez point l'orcille aux insinuations des ennemis de la Erance, qui excitent, par toute espèce de moyens, les esprits contre l'administration.

Le n'approuve pas que vous vous teniez ainsi éloigné de tous les hommes les plus ennemis de l'ancienne domination, et qui ont, dès l'origine, marché dans le sens de l'armée française. Dans le pays où vous étes, vous devez spécialement vous étudier à réunir tous les patriotes. En les voyant davantage, vous les empécheries de s'égerer. Il latt évier de contrairer d'aucune manière l'administration; les casinos sont des institutions qui blessent beaucoup de personnes, et qui se sont pas d'ailleurs dans l'usage français. Il n'est pas coavenable, non plus, que les loges que vous avez aux speciacles portent aucune décoration extérieure. Le caractère dominant des laliens est l'intrigue et la fausseté; vous ne vous tenet pas aven en garde contre lui. Je ne puis approuver que vous ayez promis d'aller à un bal où les membres du gouvernement et le parti français n'étaient pas admis. Jai d'alleurs été pénilulement affecté de vous voir jouer un rôle dans ces tracasseries de petite ville, qui sont au-dessous de votre position et de vous. Vous ne devez aller diner ni danser nulle part, excepté chez le vice-précident et chez ceur de la République qui ont une maison.

A Bologne, vous avez envoyé un seul bataillon; c'est une mesure imprudente. Il falinit envoyer 2,000 hommes, ou n'en point envoyer, car mon intention est que, dans aucune occasion, les troupes françaises no se laissent manquer, et qu'elles sortent triomphantes de toutes let querelles. Ella duvent avoir des cartouches et des balles pour soutenir ce qu'elles sont et l'honneur du drapeau.

l'ai lu avec attention les papiers que vous m'avez envoyés. Vous avez fort bien fait de faire arrêter l'officier auteur d'un pamphlet aussi inflame. Remettez-le entre les mains du vice-président, et tenez-moi au courant de ce qu'il aura fait.

Le général Solignae s'est fort mal comporté. Un général ne doit point se masquer, et il n'a pas le droit de se plaindre de ce qui lui est arrivé sous un masque. Vous devez le punir et conteinir tout le monde dans le devoir. Mon intention est que vous l'employiez en Romagne, à moins que vous ne préfére bui donner l'ordre de se rendre à Paris.

Faites également connaître au général Chabot qu'un général ne se masque pas comme un sous-lieutenant. Prenez des mesures pour qu'aucun officier général ni supérieur ne se masque, et que chacun soutienne la dignité de sa place.

Vous devez recevoir chez vous, avec des égards tout particuliers, les membres de la Consulte, les ministres et les principaux fonctionnaires publics. Toutes les distinctions doivent être pour eux. Les titres de noblesse ne sont rien.

Je reçois du reste avec intérêt tous les rapports que vous m'envoyez.

## 298 CORRESPONDANCE DE NAPOLÉON F. - AN XI (1803).

Quant à Vincent, je le connais mieux que vous : c'est un homme de peu de valeur, qui s'est fort mal comporté aux colonies; qu'il ne s'en mêle plus et s'occupe de la besogne dont vous l'avez chargé.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire.

#### 6624.

#### All CHEF DE BRIGADE COLRERT.

Paris, so ventõse an at (11 mars 1803).

Vous vous rendrez en Russie. Vous remettrez la lettre ci-jointe à l'empereur. Vous l'entretiendrez de la considération qu'on a à Paris pour les Russes; qu'îls y sont uus d'une manière avantageuse. Vous vous entretiendrez plutôt d'idées libérales et philosophiques, en causant avec l'empereur, que d'autres sujets. Comme vous n'êtes charge d'aucune affaire, vous devez vous en rapporter et vous vous en rapporterez toujours au général Hédouville.

Si vous voyez le grand-duc Constantin, vous lui direz que j'ai du regret qu'il ne soit pas venu à Paris.

Vous parlerez à l'impératrice du plaisir que l'on a eu de voir son oncle à Paris, de l'amusement qu'il y a trouvé, et de la probabilité que, si je vais à Strasbourg, je verrai sa famille;

Au vieux vice-chancelier, qui est ami de M. de Markof, que M. de Markof paraît avoir bien pris.

En cas que l'on parle de guerre avec l'Angleterre, vous direz que la nation française ne demande pas mieux que de se mesurer avec elle, vu l'antipathie qui existe.

Vous ferez honnéteté au corps diplomatique, au ministre d'Angleterre comme aux autres. Vous direz du bien de celui qui est à Paris, qui est très-connu.

Vous représenterez le Premier Consul comme très-occupé à tracer des canaux, à établir des manufactures, et s'occupant d'objets d'instruction publique.

299

Vous reviendrez le plus tôt possible; cependant vous attendrez que l'empereur ait fait sa réponse. Si elle tarde, vous irez à Cronstadt.

Vous descendrez chez le général Hédouville.

BONAPARTE.

Comm. par M. le cessée de Colhert-Chabannais (En mirete sus Arch. de (Emp.)

6625.

#### A L'EMPEREUR DE BUSSIE

Paris, no ventilee an 31 (11 mars 1803).

Le général-major d'Hittorff, qui m'a apporté la lettre de Votre Majesté, a reçu toutes les facilités qu'il pouvait désirer pour remplir le but de son voyage.

Les affaires de Suisse, auxquelles Votre Majesté s'intéresse, paraissent heureusement terminées. J'ai fait tout ce qui a été possible pour calmer les passions et concilier les intérêts. C'est à l'expérience à démontrer si les mesures prises sont bonnes.

Les affaires d'Allemagne paraissent enfin heureusement terminées, grâce aux soins que Votre Mojesté a bien voulu se donner.

Javais écrit, dans le temps, à Votre Majesté pour lui proposer de moconcriter avec dels pour empéder les Barbarsegues de faire la course contre les puissances chrétiennes, en les obligeant à cultiver leurs terres. Votre Majesté avait paru sourire à ce projet, tout à fait digne d'elle. Je cries qu'il pourrait être exécuté, puisque c'est l'intérêt de tout le monde et surtout des pavillons civilisés. Si Votre Majesté veut donner suite à ces premières ouvertures, je la prie d'euvogre de sinstructions et des pouvoirs à son ministre. On verrait à concliter ce que l'on doit à la paix des mers et à l'intêrté de la Porte (Otonane.

Une discussion plus importante s'élève en ce moment avec l'Angleterre : aux termes du traité d'aniens, elle devait évacuer Male dans trois mois, comme la France devait évacuer le port de Tarente pour la même époque. J'ai scrupuleusement évacué le port et la rade de Terente. Ayant demandé pourquoi on n'évacuit pas Malte, on m'a

répondu que le grand maître n'était pas nommé; c'était déjà sjouter une clause au traité. Le grand maître a été nommé: on a objecté qu'on attendait l'accession de Votre Majesté, qui est arrivée, et à l'aquelle je me suis empressé de souscrire; je l'ai fait signifier au cabinet britannique. Albers l'Angletere a levé le masque et mê fait connaître qu'elle désirait garder. Malte pendant sept ans. J'avouerai à Votre Majesté qu'un manquennet de foi si extraordinaire mê fort étonde, et je crois qu'ul estanse exemple dans l'histoire. Comment pourra-lon done traiter désormais, si l'on peut violer ainsi l'expirt et la letter des traités? Je suis bien loin, pour mon compte, de jamais consentir à un tel déshonneur, et je suis résolu à tout pour l'empécher. Mais il me semble que l'intérêt que Votre Majesté a pris à l'ordre de Malle, l'invitation qu'elle a reçue de garantir l'indépendance de cette lie, et les articles qu'elle a proposés, veulent qu'elle prenne quelque intérêt à éctet affaire.

Depuis six mois les 2,000 hommes de troupes napolitaines sont à Malte; les Anglais n'en ont fait aucun compte, et ne les ont pas admis dans les forts. Le réclame l'intervention de Votre Valjesté; elle me parait nécessaire pour la continuation de la paix maritime, à laquelle elle a partu toujours s'intéresser.

Je prie Votre Majesté de croire au désir que j'ai de lui être agréable.

Comm. par S. M. l'empereur de Russie. (En minute sun Arch. de l'Emp.)

6626.

## AU ROI DE PRUSSE.

Paris, no ventăse an 11 (11 mars 1803).

BONAPARTE.

N'ayant pas, en ce moment, d'ambassadeur auprès de Votre Majesté, jenvoie auprès d'elle, pour une mission momentanée, le général Duroc. Le le charge de lui faire connaître les événements survenus avec l'Angleterre relativement à Malte.

La France devait évacuer les états de Naples, et spécialement le port de Tarente, trois mois après la signature du traité d'Amiens. l'ai ponctuellement remphi les conditions du traité. L'Angleterre devait, dans le même temps, évaueur Malle. Les trois mois étant éculés, le cabinet de Londres me fit dire qu'il fallait d'abord que le grand maître de Malte fût nommé. Le grand maître a été nommé. Alors il objecta qu'il fallait que la Russie est grante l'indépendance de l'ordre de Malte. La grantei de la Russie est arrivée. Pour ne faire aucune difficulté, j'y si adhéré. Mais sujourd'hui l'Angleterre lève le masque et me déclare qu'elle désire garder Malte pendant sept ans. Cette violation manifeste et sans exemple d'un traife ne saurait étre sonfferte par la France. Cependant les guerre est un malbeur que je ne saurais trop déplorer, et je désirerais que Votre Majesté, comme ayant été si vivement sollicitée par l'Angleterre de grantir l'ordre de Malte, voulti prendre quelque intérêt à ce que l'article du traifs fit exécuté.

Dans le cas, ce que je ne saurais encore me persuader, où le roi d'Angleterre vould'i manquer à as foi d'une manière aussi honteue où la guerre dat s'ensuivre. J'ai le droit de l'attaquer partout où flotte sa bannière et où il me sera possible de l'atteindre. C'est donc spécialement sur cet objet que j'ai charge fe général Durce de s'entretienir avec Votre Majesté. Elle sait combien je désire, dans toutes les circonstances, lui être agréshie.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire

### 6627.

#### AU BOI D'ESPAGNE.

Paris, so ventior an x) (14 mars 1803).

Je prends le parti d'adresser directement à Votre Majeste les plaintes que j'ai à porter sur la conduite tenue envers la France dans ses états. Les assurances, que Votre Majesté a hien voulu me rétiérer souvent, du désir de maintenir une étroite union entre les deux nations, me font sepérer qu'elle daignera s'occuper un moment de ces objets, qui intéressent tant l'honneur et le commerce de la France; en leur doinant un instant d'attention, elle fera disparaître toutes les difficultés et acquerra de nouveaux droits à l'amitié de la France.

- 1° I'a fait souvent demander la permission d'extraire des piastres pour le service de Saint-Domingue et des Antilles: les ministres de Votre Majesté l'ont constamment refusée, de manière que la frégate la Badine, ayant à bord le capitaine général de l'abago, a été obligée de rester vingt jours ans en obtenir, et n'est parvenue à s'en emparer que par contrebande. Le sais que les Anglais s'en procurent une grande quantité par cette voie dans les états de Votre Majesté; mais ces moyens me répugnent comme contraires à la saine morale.
- s° Le gouverneur d'Alicante n'a pas cessé, depuis plusieurs années, de montrer sa baine pour les Français. Il s'est permis dernièrement, dans l'affaire du sloop le Favori, des vexations inouies dont je demande satisfaction à Votre Majesté. Ce gouverneur ne parlage point les sentiments qui unissent les deux nations.
- 3º Votre Majesté avait voulu promettre plusieurs fois la levée du séquestre mis par le Gouvernement espagnol sur les prises ou des produits des prises conduites par des bâtiments français dans les différents ports d'Espagne dans les deux mondes: cependant ce séquestre dure depuis plusieurs années. Le prie Votre Majesté d'ordonner qu'il soit les différents par les différents prises de l'active de
- 4º Il y a huit ans, un certain nombre de soldats français, prisonniers de guerre, ont été arrètés à Valence et condamnés aux travaux dans les presidies. Je prie Votre Majesté de les faire remettre entre mes mains.
- 5° Des propriétés ont été confisquées au Mexique sur des Français qui en ont été chassés.
- 6º Toutes les affaires pendantes devant les tribunaux commerciaux ou militaires, ou devant des administrations, en Espagne, lorsqu'elles concernent des Français, ne finissent jamais.

Enfin je prie Votre Majesté d'ordonner que les Français jouiront, dans ses états, de tous les droits et priviléges, tant politiques que commerciaux, que les traités assurent, et de ne pas permettre qu'on visite se maisons et magasins sans, l'intervention des agents commerciaux.

Après ces plaintes particulières, que Votre Majesté fera cesser d'un

mot, et qui cependant m'affectent vivement, je prie Votre Majesté, pour la gloire de son règne et l'intérêt de l'alliance des deux anaitons, d'ordonner qu'il soit pris des mesures pour l'armament de Minorque. On a mis en place tous les partisans des Anglais, qui ne parvinent à s'en emparer, dans la dernière guerre, que par trabison. On n'a fait aucune poursuite contre les traîtres, qui jouissent aujourd'hui de la confiance, comme s'ils s'étaient bien comportés. Ce port est toujours l'objet de la conoroities des Anglais, et, si Votre Majesté o'rotonne des mesures politiques et militaires pour le mettre hors de l'atteinte de ses ennemis, ils s'en empareront au moment do ny penesra le moins.

La marine espagnole, qui a souvent acquis tant de gloire, est dans un dépérissement alarmant, et cependant aucun souverain n'a plus d'intérêt que Votre Majesté à avoir une marine qui protége ses immenses établissements, objet de la convoitise de l'Angéleterre et de l'Amérique.

le prie Votre Majesté de pardonner si je prends un si vií intérét à un objet qui presuit la regandre spécialement; mais l'Angelterre nes éachotr pas; elle veille toujours, et n'eura de repos qu'elle ne se soit enparée des colonies et du commerce du monde. L'Egapage et la France peuvent seules s'y opposer. J'ai, de mon côté, vingt vaisseaux en constrution; mais les arsenaux de l'Egapage sont sans approvisionnements, et ses atteires sans ouveires. Votre Majestie a cependast le bonheur de posséder dans ses états un homme de la plus haute distinction, l'amiral Gravina; il est propre, par son zêde et son attachement à votre personne et par son amour de la gloire, à faire exécuter fidèlement tous les ordres qu'elle voudra lui donner pour le rétablissement de sa marine.

J'ai fait connaître à Votre Majesté les plaintes de la France; si l'Espagne en avait à faire, je prie Votre Majesté d'être assurée d'avance que je m'empresserais d'y faire droit, désirant toujours trouver les occasions de lui être agréable.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire

6628

## ABBÉTÉ.

Paris, so ventiles an 31 ( 11 mars 18o3

Anticle 1". Il sera créé, d'ici au 1" vendémiaire an xv, deux flottilles nationales.

La première, réunie à Dunkerque au 1" vendémiaire an xiv, sera composée de 100 chaloupes canonnières et 320 bateaux canonniers, munis de leur armement en agrès, ancres, mâtures et artillerie.

La deuxième, réunie à Cherbourg au 1<sup>er</sup> vendémiaire an x1, sera composée de 20 canonnières et de 80 bateaux canonniers, également munis du même armement et équipement.

Ast. 2. Outre la flottille construite, qui doit être réunie à Dunkerque au 1 " vendémiaire an av., il y aura dans le même port, et à la même époque, un approvisionnement en matières suffisant pour la construction, gréement et armement de 100 canonnières et 500 bateaux canonniers.

Aat. 3. Pour l'exécution du présent arrêté, les dispositions qui suivent seront observées.

#### CHAPITRE 1".

PLOTTILLE DE SENEROCE.

Asraux 1". Le ministre de la maride ordonnera, sans délai, la revue de toutes les canonnières et bateaux canonnière seistant dans les différents ports du Ponant. Il sera fait un rapport sur la situation de chacun d'eux, de manière à faire connaître le degré de réparation dont chacun a besoin, les frais que cette réparation nécessitera pour remettre lesdits bâtiments dans le meilleur état.

On désignera, dans un état particulier, ceux desdits bâtiments qui, par leur situation actuelle, ne sont susceptibles que d'être réformés.

Sur ce rapport, la réforme des bâtiments pour qui elle sera jugée nécessaire sera ordonnée par le ministre; mais il n'y fera procéder qu'au fur et à mesure que des bateaux canonniers ou des canonnières nouvellement construites pourront remplacer ceux dont il aura ordonné la réforme.

- Ant. 2. Il sera choisi, parmi ceux existant dans les ports, 3 o baleaux canonniers, des meilleurs, et 1 5 chaloupes canonnières, qui seront réunis à Dunkerque, pour faire partie de la flottille, après avoir été pleinement radouhés et mis dans le meilleur état.
- Ant. 3. Il sera, sans délai, pris des mesures pour la construction, dans ce port, de hangars qui seront établis sur la rive nord du canal de Mardick, et placés de manière que l'espace total des hords du canal puisse successivement contenir les hangars nécessaires pour 100 canonnières et 500 halesus, canonniers.
- Art. A. Les travaux de la construction des hangars seront suiris el seécutés successivement, dans la proportion de l'exécution des constructions des canonnières et bateaux canonniers de la flottille, en sorte que chaque canonnière ou bateau construit soit, aussitôt à son arrivée à Dunkerque, mis à see sous un hangar.
- Arr. 5. Il sera pris toutes les mesures nécessaires pour que, dans vingle ports différents de la Manche, il soit construit, d'îci au 1<sup>er</sup> vendémiaire an 11, 17 chaloupes canonnières et 58 bateaux canonnièrs, qui dervont étre, pour cette époque, réunis, désarmés et mis sous les hangars du port de Dunkrouse.

La construction des 75 bâtiments mentionnés dans cet article devra s'ordonner sans publicité, et par six volontés successives, qui s'exprimeront à des intervalles de sept jours chacune.

- Ant. 6. Aussitôt qu'un bâtiment de la flottille sera sous les hangars, son gréement, sa mâture et son artillerie seront mis dans des magasins d'où ils ne pourront être extraits sans ordre du ministre.
- Ast. 7. Avant la fin de messidor prochain, il sera donné de nouveux ordres, de la manière indiquée à l'article 5, pour la construction, dans vingt ports différents, de 17 nouvelles chaloupes canonnières et 58 bateaux canonniers, qui devront être construits et réunis au port de Dunkerque dans les six premiers mois de l'an un, et désarmés, pour être mis sous les hangars, ainsi que ceux dont il a été parlé.

9111.

Ant. 8. Avant la fin de nivôse an 111, mêmes ordres scront donnés, de la même manière, pour la construction, dans différents ports, réunion et désarmement, à Dunkerque, du même nombre de bâtiments de la même espèce.

L'exécution des ordres donnés à la fin de nivôse devra être terminée

Ast. 9. Avant la fin de messidor an xu, les dispositions prescrites à l'article 7 seront de nouveau ordonnées, de manière que, dans les six premiers mois de l'an xu, on ait créé et réuni au port de Dunkerque 75 nouveaux bâtiments de la flottille.

ART. 10. Avant la fin de nivôse an xIII, les mêmes dispositions seront renouvelées pour la cinquième fois, et devront être exécutées dans les six derniers mois de l'an XIII.

De sorte que, par l'effet des cinq dispositions successivement pries de six mois en six mois, à dater de ce jour, il se trouvera réuni à Dunkerque, et mis sous les bangars, au 1" vendémisire an 114, 85 chaloupes canonnières et 29 o bateaux canonniers (qui, avec les 3 o bateaux canonniers et les 15 chaloupes canonnières (qui le radoub est ordonné à l'article 2, feront un total dé 4 so latiments de la fottille, réunis à Dunkerque.

## CHAPITRE II.

#### PLOTTILLE DE CHERBOFEG.

ANTICLE 1 \*\*. Les 20 chaloupes canonnières et les 80 bateaux canonniers de la flottille de Cherbourg seront construits dans le cours de l'an xiv et de l'an xiv.

Awr. 2. Il sera pris, pour la formation des hangars de la flottille de Cherbourg, et pour la conservation de son gréement, mâture et artillerie, les mêmes dispositions qui sont prescrites par les articles 3 et 6 du chapitre l''.

## CHAPITRE III.

APPROVISIONNEMENTS À RÉENIE AU PORT DE DENKERQUE, POUR LA-CONSTRUCTION DE CENT CHALOUPES GANONNIÈRES ET CINO CENTR RATEAUX CARONNESS.

ANYICLE 1er. Il sera réuni dans le port de Dunkerque, dans le courant

107

des années x1, x11 et x111, tous les objets portés dans l'état général joint au présent arrêté.

- Art. 2. L'état général se divise dans les trois états A, B, C, proposés, ainsi que le premier, par le ministre de la marine, et approuvés par le Premier Consul.
- Ant. 3. La réunion des objets portés dans l'état A devra se faire au port de Dunkerque d'ici au 1er vendémiaire au xu.

La réunion des objets portés dans l'état B devra se faire, dans le même port, dans tout le cours de l'an xII.

La réunion des objets portés dans l'état C devra se faire, dans le cours de l'an xiii, au même port de Dunkerque.

De sorte qu'au 1<sup>er</sup> vendémiaire an xiv la réunion des objets portés dans l'état général joint au présent arrêté se trouvera complétée et emmagasinée à Dunkerque.

Ant. 4. Au fur et à mesure que chacun des objets portés dans chacun des états arrivera au port de Dunkerque, il sera déposé dans un local ou magasin particulier, suivant sa nature. Il ne pourra en être distrait que sur l'autorisation spéciale du ministre, qui, préalablement, en rendra compte au Premier Cousul, en lui présentant les moyens et l'époque présumée du remplacement des objets distraits.

Ast. 5. Le ministre de la marine et des colonies est chargé de l'exécution du présent arrêté.

BONAPARTE.

Comm. par M<sup>ess</sup> la duchesse Decrès. (Sa resute est teté de l'Emp.)

de Prusse.

# 6629.

Paris, as ventões an at (10 mars 1803).

Le général Duroc se rendra en toute diligence à Berlin, et sans laisser soupçonner à qui que ce soit où il va. Il remettra la lettre ci-jointe au roi

Si le roi de Prusse n'avait pas encore reçu le message du roi d'An-

2.

geterre à la chambre des communes, il le lui montrero. Il lui dira que le cabinet m'a fait prévenir, quarante-huit heures d'avance, de ce mesage. Mais, comme il est évidemment faux qu'il y ait aucun armement sur les côtes de France, et comme cela est prouvé, ce sont des faits que des paroles et des commentaires ne peuvent pas efficar.

Par le traité d'Amiens, l'Angleterre devait évacuer Malte dans trois mois, et, comme l'on avait prévu que dans ces trois mois l'Ordre ne serait pas organisé il avait été convenu que le roi de Naples y enverrait 2,000 hommes pour occuper cette place.

Par le même traité, la France devait évacuer Tarente. Plus de cent pièces de canon avaient déjà été placées dans cette place plus importante que Malte, en la considérant comme centre des opérations dans le Levant, Plus de quarante vaisseaux de guerre et un convoi peuvent se trouver, dans cette rade, à l'abri des tempêtes et d'un ennemi supérieur. Il était entré dans les calculs du Premier Consul de ne pas évacuer cette place, qui, étant continentale, ne pouvait pas être enlevée comme une ile. Des officiers du génie du premier mérite y avaient travaillé; des remuements de terre y avaient eu lieu; la France y avait dépensé 100,000 écus. Mais, par le traité de paix, le Premier Consul s'engagea à évacuer Tarente dans trois mois, ainsi que la place d'Ancône. La place fut évacuée, et, des opérations militaires et de détail ayant manqué, le Premier Consul témoigna son mécontentement au général Soult qui commandait cette colonne, ne s'informant point si Malte était évacuée ou non. Comment penser que, dans le siècle où nous vivons, deux nations civilisées puissent avoir besoin de ce moyen d'otage pour exécuter des conventions stipulées? Cependant, un brick français revenant dans la Méditerranée apprit que, quatre mois après le traité, Malte n'était pas évacuée.

Le Premier Consul en fit parler, par manière de conversation, au ministère anglais, on lui répondit que le roi de Naples, n'ayant pas pu y envoyer ses troupes, on n'avait pas pu abandonner l'île. Cette raison parut fort bonne. Des convois partirent; les 2,000 hommes du roi de Naples partirent. Un ministre français, le général Vial, s'y rendit. Malte va être sans doute évacuée.

Les troupes napolitaines furent recues à Malte, mais bors des forts. ayant l'air, non d'une troupe qui va prendre possession d'une place, mais d'une troupe surveillée. De vaines explications furent demandées à Londres; l'on répondit qu'il était difficile au roi d'Angleterre d'évacuer Malte tant que le grand maître ne serait pas nommé. Cette condition commença à donner de l'ombrage. Le cas avait été prévu, dans le traité d'Amiens, que ces nominations entraîneraient des longueurs; c'est pourquoi les troupes de Naples devaient l'occuper provisoirement. Néanmoins on attendit, et l'on se contenta de presser, à Rome, la nomination du grand maître. Le grand maître fut nommé. L'on crut alors que l'Angleterre évacuerait Malte. Le cabinet britannique allégua d'autres raisons; il déclara que la Russie n'avait pas garanti l'indépendance de l'Ordre, et que l'on ne pouvait évacuer que la Russie n'eût donné son accession au traité. La Russie adhéra avec quelques modifications, auxquelles le Premier Consul s'empressa de souscrire; la notification en fut faite au cabinet de Londres; plus de délai, plus de prétexte pour ne plus évacuer. Le cabinet de Londres, alors, jette le masque et déclare désirer garder garnison dans Malte pour sept ans. L'indignation ponr une proposition aussi étrange est égale à la volonté de s'exposer même aux horrenrs d'une guerre plutôt que de la souffrir.

C'est dans ces entrefaites que le roi d'Angleterre prétend obtenir, par des menaces et des armements, ce qu'il ne peut obtenir par la justice de les traidés. Est-eu préteix le pour recommencer la guerre? C'est ce qu'on ne peut savoir; mais tant il est vrai que le Premier Consul est décidé à ne pas souffire cédébanneur.

Si la guerre a lieu, il a pour lui le témoignage de Dieu et des hommes, et rien ne peut l'empécher de poursuivre le cabinet britannique partout où son étendard est arboré. Il faut trancher le mot : son projet, si le cabinet britannique persévère, est d'envahir sur-le-champ le Hanore.

C'est là le but de la mission du général Duroc. Ne rieu écrire, ni rien signer; ne rien dire qu'au roi seul, ou à son premier ministre et par son ordre.

Il doit remettre au roi la lettre, et, après qu'il l'aura lue, lui exposer

ce qui vient d'être dit, et lui dire que je n'ai pas même voulu menacer le Hanovre, sans que je me sois franchement expliqué avec lui.

Après cet objet, dire au roi que je désire qu'il intervienne pour sa part dans cette discussion; qu'il fasse connaître, comme grande puissance de l'Europe, l'indignation que lui doit causer une semblable conduite.

Le roi de Prusse a dú garantir l'indépendance de Malte; il ne l'a point fait, par des raisons connues au Gouvernement français. Il a le droit de dire que, puisqu'il a garanti l'indépendance de Malte, il a le droit aussi d'exiger l'exécution du traité. C'est donc une mission d'égards envers la Prusse; et lui fuire connaître que, si l'Angleterre arme, je dois aussi armer; et lui faire connaître que je veux envahir son voisin.

Le deuxième objet, que, n'ayant point d'ambassadeur à Berlin, je l'aichargé de rempir cette mission, et l'engager à faire consailtre au ministre d'Angleterre, et au ministère britannique par son ministre à Londres, l'incomenance de sa conduite, et que, pour une île qui appartient à celui qui occupe îs mer, il va s'exposer au commencement d'une deuxième guerre dont le résultat est incalculable. Dire aussi que se expéditions, qui des ports de Hollande allainet partir, ne partiront pas; que la Hollande, qui allait être évacuée, ne le sera pas; que 30,000 hommes s'y rendront au premier armement de l'Angleterre, et qu'enfin le résultat de tout ecci sera que toute la population de l'Angleterer sera obligée de se mettre sous les armes pour d'élendre son la

Le général Duroc, étant nécessaire à Paris, restera le moins possible, et pour maximum une semaine.

Si, ce qu'on ne prévoit pas, le roi de Prusse, ou son premier ministre, faisait des objections pour l'occupation du Hanovre, dire : «Si vous étes » hon pour protéger le Hanovre, vous pouvez exiger aussi l'évacuation de » Malte.»

Si le roi, ou son ministre, demande si le Gouvernement français voit avec peine qu'il communique un peu de tout ceci au Gouvernement anglais, on dira qu'on s'en rapporte à Sa Majesté pour faire ce qu'elle jugera convenable, ou faire ce qu'elle voudra.

On aura soin de dire que la paix est le premier désir du Gouverne-

ment français, mais qu'il préfère recommencer la guerre plutôt que de rien souffiri qui soit déhonorant. Ajouter cependant toujours qu'il est impossible que le Gouvernement britannique veuille, mais qu'il est liraillé par différents partis; qu'en France il n'y a qu'un seul parti et une seule volonté.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire.

6630.

## AU GÉNÉRAL ANDRÉOSSY,

AMBANSADEUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS SA WAJESTÉ BRITANNIQUE.

Paris, sa ventõe an 31 (13 stars 1803).

Le Premier Consul, Citoyen, m'ordonne de vous faire connaître qu'il est nécessaire que vous expédiiez fréquemment des courriers, et que vous teniez le cabinet informé de tout ce qui se passe dans le pays où vous êtes, surtout de ce qui est relatif à la presse et au crédit public.

Votre langage doit être modéré, mais ferme. Nous n'avons point provoqué la guerre. Aux termes du traité, Malle doit être évacuée. Le Premier Consul n'a fait aucune communication à la nation et n'a pris aucune mesure militaire, parce qu'il attend demain le retour du courrier qui vous a été expédié vendredi. Si le cabinet britannique persiste dans ce système de menaces et d'ammenents, il d'aum bien avoir recours au même système.

Le Premier Consul étant à la présentation des étrangers qui a eu lieu aujourd'hui chez madame Bonaparte, et ayant trouvé lord Withworth et M. de Marlof, l'un à côté de l'autre, leur a dit ces propres paroles : Nous nous sommes hattus quiaze ans; il paraît qu'il se forme un orage à Londres et qu'on veut se hattre quinze autres années. Le roi d'Anglesterre a dit dans son message que la France préparait des armements offiendis. Il a été trompé; il n'y a dans les ports de France aucun armement considérable, étant tous partis pour Saint-Domigue. Il a d'ut existait des différends entre les deux cabinets; je n'en connais aucun.

\*\*Il est varique l'Angleterre doit évacuer Malte; Sa Majesté s'y est engagée spar le traité.

«On peut tuer le peuple français, mais non l'intimider. »

#### 312 CORRESPONDANCE DE NAPOLÉON P. - AN XI (1803).

Dans la suite du cercle, s'étant trouvé seul près de M. de Markof, il lui a dit à demi-voix que la discussion était relative à Malte; que le ministère britannique veut la garder sept ans; qu'il ne faut point signer des traités quand on ne veut point les exécuter.

Ala fin du cercle, le ministre anglais édant trouvé près de la porte, il lui a dit : « Madame Dorset a passé la mauvaise saison à Paris; je fais « des veux bien ardents pour qu'elle y passe la honne. Mais, si tant il est vrai que nous dussions faire la guerre, la responsabilité en sera tout ensière, aux yeux de Dieu et des bommes, à ceux qui nient leur propre «signature et réugent d'exécule le truités. »

J'ai pensé qu'il était important que vous fussiez instruit de cette conversation, afin de pouvoir la communiquer, si jamais lord Withworth, dont il paraît que la correspondance n'est rien moins que sûre, l'eût rendue différemment.

Je vous prie de garder mon courrier moins de vingt-quatre heures, et de le réexpédier avec la plus grande célérité.

Par ordre du Premier Consul.

Archises de l'Empire.

#### 6631.

#### ALL CITOYEN BARRÉ-MARROIS.

MINISTRE DE TRÉSOR PERLIC.

Paris, sa sentõec an 11 (13 mars 1803).

Jai vu, Ciloyen Ministre, dans plusieurs états que vous m'avez envoyés, relatifs à l'exécution de la loi du 30 ventões, qu'il n'est accordé que 4 millions de cinq pour ceat, pour dépenses de l'an vun, à la marine. Je vous avais demandé 6 millions pour cet exercice. Mais vous avez un crédit de 2,934,668 france, qui n'est pas encore soldé, restant du crédit ouvert par des arrêtés de l'an x et de celui ouvert par l'arrêté du 5 brumaire an 11; vous ne devez donc demander du crédit que pour 3,075,338 france, et il resterait de cemistre un crédit de 2,934,68 fr.

J'ai demandé que 6,359,139 francs soient payés en cinq pour cent au ministre de la guerre; mais le ministre de la guerre avait des crédits

...

ouverts par les arrêtés des 19 messidor an 1x, 3 brumaire, sé frimaire et 17 nivões an x, pour 2,101,9 d francs, qui n'étaien pas consommés. Il faut commencer par consommer ces crédits. Il ne restera donc plus à le porter en crédit que pour 4,357,845 francs.

Avant d'arrêter ces dispositions, faites-moi conuaître si elles sont exactes. Moyennant cela, il resterait disponible, pour le ministre de la guerre, 4,741,155 francs.

Quant aux rentes des années v, vi et vii, il me parait qu'il n'y a rien à accorder, parce que la guerre et la marine ont des crédits bien plus considérables qu'il ne leur en faut. Au reste, il est nécessaire de bien s'entendre une fois pour toutes sur ces objets.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire.

6632.

AU CONTRE-AMERAL DECRÉS, NINISTRE DE LA MARINE ET DES COLONIES.

Parts, 55 ventior as ti (+3 mars 1803).

Je vous prie, Citoyen Ministre, de me remettre une note sur cette question: Quel est le moyen, dans la position actuelle et le cas d'une guerre maritime, de faire le plus de mal possible au commerce anglais?

RONABARTE

Archeres de l'Empere

6633. DÉCISION

Paris, all resides an st (+5 mars +8e3).

Rapport sur le projet de rétablir la fête de Jeanne d'Arc. Renvoyé au ministre de l'intérieur, pour faire arrêter le règlement pour cette fête, et faire composer tous les hymnes.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire

Fill.

lo -

#### 6634.

## AU GÉNÉRAL BERTHIER.

MINISTRE DE LA GERRE.

Paris, på ventior an 11 (15 mart 1803).

Le vous prie, Citoyen Ministre, de donner ordre au général commandant la 1ré d'ivision militaire de so rendre aux lies Marcouf, d'y placer une bonne garnison, d'y faire-mettre les batteries dans le meilleur état de défense, d'y disposer des grils à boulets rouges, d'approvisionner pour deux mois la granison de ces lêse, de nommer un hon officier d'artillérie pour y commander, et de laisser un bon officier du génie pour les travaux à faire.

Donnez ordre que l'Elle-lle reste palissadée; que le général commandant la 13º division militaire s'y rende pour en faire l'inspection et s'asurer que les magasins d'artillerie et de vivres sont approvisionnés, et que le fort est entre les mains d'un commandant brave et ferme; s'il n'y a pas de vivres au moins pour trois mois, il prendra les mesures nécessaires pour l'approvisionner.

BONAPARTE.

Déplt de la guerre

6635.

AU CONTRE-AMIRAL DECRÈS,

Paris, 26 ventior on 11 (15 mers 1803).

Je vous prie, Citopen Ministre, d'envoyer un courrier extraordinaire pour porter l'ordre de suspendre le départ des deux bataillons de la 3º légère qui doivent s'embarquer à Saint-Florent. Ils continueront à former garaison dans la 3º division militaire.

Donnez ordre à Toulon d'armer avec la plus grande activité tous nos vaisseaux et frégates, et au général commandant la 23° division militaire de faire connaître exactement, et sur-le-champ, l'état des approvisionnements et armements de Porto-Ferrajo et de Porto-Longone, soit en approvinionnements de bouche, soit de guerre; ordonnet qu'ils soient mis dans le meilleur état de défense, et qu'il y tienne garnison. Faites-vous rendre compte si les batillions de la go' et de la 10-7 sont partis de Rechefort. Dans le cas opposé, donnez Fordre de faire partir les 600 hommes de la go' pour la Martinique, et au bataillon de la 10-7 de rester en garnison à l'île d'Aix. La saison étant trop avancée, ces bataillons n'arriveraient à Saint-Domingue qu'au mois de floréal, c'est-à-dire au milieu de la mauvisse sisson, au lieu qu'ils pourrous à sculimater à la Martinique.

Employez les moyens de transport destinés à embarquer la 3º légère et le bataillon de Rochefort et tout ce qui est à Marseille, Toulon, Gènes, etc. pour les dépôts coloniaux. Je désire que, jusqu'à nouvel ordre, vous ne vous serviez, pour les expéditions d'Amérique, d'aucun vaisseau de guerre ni frégate.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire

#### 6636.

## AU GÉNÉRAL HÉDOUVILLE,

AMBASSADECE DE LA RÉPERLIQUE À SAINT-PÉTENSEQUEN

Peris, 25 ventior au 21 (16 mars 1803).

Général, dans les circonstances actuelles, je ne dois pas négliger de vous instruire des suites que peut avoir l'étrange provocation du Gouvernement britannique, dont je vous ai déjà entretenu par ma dépêche du 21. qui vous sera remise par le clief de brigade Colbert.

Le Premier Consul a été profondément affecté de voir qu'à la face de Europe on ait cherché à jeter des doutes urs abonne foi, et que, dans un acte publie, le Gouvernement anglais ait exprimé le soupçon qu'an milieu de la paix le Premier Consul s'occupât d'une expédition de guerre. Ce outrage à sa loyauté est entré vivement dans son cœur, et dimanche dernier, au cercle de madame Bonaparte, il a asiai l'occasion d'exprimer sa juste indignation devant une assemblée faite pour donner de l'éclat à ses paroles. Je dois vous rendre un compte exact de ce qui a été dit par le Premier Consul, afin qu'on n'en fasse pas à Pétersbourg un rapport peu fidèle.

Le Premier Consul passant auprès de lord Withworth, qui se trouvait à côté de M. de Markof, lui a dit ces proprez mots : Nous nous sommes «battus quinze ans il parsitàrat qu'il se forme un orage à Londres; est-ce que le roi d'Angleterre veut que nous nous battions encore quinze autres aunées? Dans son message, le roi a dit que la France préparait des «expéditions offensives. Il a été trompé par les comptes qu'i lui ont été rendus, car il n'y a pas, dans les ports de France, un seul bâtiment armé. Le seul armenent qui se fasse sujourd'hui est dans les ports de Hollande, et tout le monde sait depuis quatre mois qu'il est destiné pour la Louisiane. Tous les bâtiments frauçais dont nous pouvions faire «quelque usage ont été expédités pour Saint-Domoigne.

Le roi d'Angleterre a dit qu'il existait des différends entre les deux reabinets ; je n'en connais aucun. Il est bien vrai que le traité d'Amiens n'est pas encore totalement exéculé, mais ce serait faire injure à la loyauté anglaise que de croire que, parce que les évacuations n'ont pas réé faites au terme de trois mois stipulé par le traité, elle croit avoir acquis le droit de ne les plus faire.

 Aurait-on eu l'intention, par un armement, d'effrayer le peuple français? On peut le tuer, mais l'intimider, jamais.

Quelques noments après, le Premier Consul revenant près de M. de Markof, et seul près de lui, Jui a dit à mi-roix «que la discussion étain «relative à Malte; que le ministère britannique voulait garder cette Ile «pendant sept ans; qu'il ne fallait pas signer des traités quand on ne «voulait pas les exéculer.»

A la fin du cercle, lord Withworth étaut trouvé près de la porte, le Premier Consul lui a dit : "Madame la duchesse de Dorset a passé la mauvaise saison à Paris, je fais des vœux ardents pour qu'elle y passe « la honne; mais, sîl est vrai que nous devions faire la guerre, la responsabilité en sera tout entière, aux yeux de Dieu et des hommes, à ceux qui nient leur propre signature et qui refusent d'exécuter les traités. »

Telle a été, mot pour mot, la conversation du Premier Consul, et du

reste je dois vous dire que, nonobstant ce que je vous ai mandé dans ma première, il a'y a pas encore une demi-brigade qui se soit mise en mouvement, Le Premier Consúl attend une réponse de Londres, et il ne veut pas douter qu'elle ne soit telle que toute chose rentre dans l'ordre.

Je vous répète que toute démarche de la cour de Russie qui aura pour objet d'amortir cette chaleur et de consolider le repos de l'Europe sera agréable au Premier Consul.

Le Premier Consul est décidé à ne rien éparguer pour conserver la paix; mais il y a des choses qu'on ne peut pas faire, parce qu'elles répugnent à l'honneur, et de ce nombre serait une transaction par rapport à Malto, et qui laisserait cette place pour un temps quelconque aux mains de l'Angleterre.

Nous venons de proposer à M. de Markof un arrangement relatif au roi de Sardnigne; et, pour une prompte conclusion, au lieu du Siennois, qui esige une négociation préparatoire avec la cour d'Espagne, nous avons offert de lui procurer l'état de Lucques, Massa-Carrara et les deux baillages ou enclaves toscenses qui se lient, à Massa-Carrara, en y ajout la partie qui sépare l'état de Lucques de ces deux baillages. Cette partie peu considérable appartient à la République italienne et était une dépendance de Modêne. Le tout forme 50,000 hommes de plus que le Siennois et les Présides. L'état est plus complet, les établissements plus préparés et le pars meilleur.

M. de Markof a écrit dans ce sens au roi de Sardaigne, et il lui a demandé sa renonciation, sans laquelle le Premier Consul ne veut rien faire.

Par ordre du Premier Consul.

Archives de l'Empire.

6637.

AU CITOYEN MOLLIEN, DIRECTERS DE LA CAISSE D'AMORTISSEMENT.

CLEER DE LA CTISSE DATEONLISSEMENT

Paris, a5 ventiles an u. (16 mars 1803)

Vous trouverez ci-joint, Citoyen, l'état des sommes existantes dans la caisse des invalides de la marine. Je donne ordre au ministre de la marine de vous les verser, dans le jour, à la caisse d'amortissement. Vous pouvecabeter, encore aujourd'hui, des rentest jusqu'à la somme de a millions, s'il est nécessaire. Vous recevrez, savoir : 1,476,813 francs sur la caisse des invalides de la marine, et 500,000 franca que je ouss ferui verser dans la journée de demain pour un compte particulier. Vous pouvez vous rendre, dans le jour, chez le trésorier de la caisse des invalides de la marine, qui vous fera verser ces fonds.

BONAPARTE.

Country par Mar la countrier Mellien.

( En minst- sex Arch. de l'Emp.)

6638. DÉCISION.

Paru., 26 ventine an 21 (17 mars 1803).

Projet de règlement pour la deuxième classe de l'Institut<sup>1</sup>. l'approuve ledit règlement; mais je vois avec peime qu'il n'est pas question de quelle manière la compagnie doit se conduire pour rempir son principal but : la confection du dictionnaire et la critique des ouvrages connus de littérature, d'histoire et de sciences. Je désire que le ministre de l'intérieur fasse connaître à la compagnie l'approbation donnée au présent, et qu'il m'en présente un supplémentaire pour rempir le but ci-dessus indiqué.

BONAPARTE.

Archives de l'Empore

I I amount at hitt/enture franciscos

### AU GÉNÉRAL BERTHIER,

### MINISTRE DE LA GUERRE.

Paris. 97 vent/se an 11 (18 mars 1803).

Le vous prie, Citoyen Ministre, de faire connaître au général Neq qu'il est autorisé à se concerter avec le landamma d'Affry, pour prendre à notre solde les troupes suisses que ce magistrat présumerait que les cantons ne conserveraient pas. Il fera partir sur-le-champ ces troupes par Auxonne, hormis 600 hommes qu'il dirigera sur Milan.

Donner ordre à la demi-brigade suisse qui est à Besançon de compléter son troisième bataillon à 600 hommes et de le diriger sur Dijon; vous donnerez fordre au général commandant la 18 division militaire de lui donner deux jours de séjour à son arrivée dans cette ville et de le faire partir pour Orléans. Vous me préviendrez du jour où il arrivera à Orléans. Ce bataillon partir de Besancon le 15 germainal.

BONAPARTE.

Dépôt de la guerre. (En manue sun tech. de l'Emp.)

6640.

AU CONTRE-AMIRAL DECRÈS, MINISTRE DE LA MARIVE ET DES COLONIES.

Paris, 57 ventõe an 11 (18 mars 1803).

Il y axiii, Citoyen Ministre, au dépût colonial du Havre, 550 hommes au 31 ventões; au dépût de Nantes, 453 hommes au 20 ventões; à celui de l'île de Rê, au 15 ventões, 477 hommes; à celui de Bordeaux, le 17 ventões, 304 hommes; à Marseille, le 15 ventões, 448 hommes, et à Dunkerque; 344 hommes; en tout 1: 2,745 hommes, Quand penespérer que ces hommes seront embarqués? Vous sentez combien il est essentiel de forcer les moyens d'embarquement pour envoyer ces hommes à leur destination.

BONAPARTE

Archives de l'Empire.

### AU CITOYEN BARBÉ-MARBOIS, MINISTRE DU TRÉSOR PUBLIC.

Paris, 1" germinal on 21 ( 22 mars 1503).

On me rend compte, Citoyen Ministre, que le payeur de la marine à Brest a 500,000 francs en caisse, destinés aus services des années 11, 11 et 11, les particuliers auxquels ces fonds appartiennent ne s'étant pas présentés pour les toucher. Il serait nécessaire d'avoir un rapport sur cet objet, car c'est une chose bien funeste que cette stagnation de fonds.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire.

### 6642.

## AU GÉNÉRAL BERTHIER,

Ssiat-Cloud, 1" germinel an XI (22 mers 1803).

Jo désire, Citoyen Ministre, que vous me remetite; jeudi trois projete de pares d'artillerie : 1° d'un équipage d'artillerie de campagne, composé de 24 houches à feu, à réunir à Breda; 2° d'un équipage de 18 houches à feu, à réunir à Bologne, en Italie; 3° d'un équipage de 12 houches à feu, à réunir à Bologne, en Italie; 3° d'un équipage de 12 houches à

Vous ferez comaître, dans un état, les lieux d'ol l'on tirera les pièces, le moyen qu'on prendra pour se procurer des chevaux, combien de temps il faudra pour que ces équipages soient prêts à partir des pares. Vous y joindrez la proposition des officiers qui devront commander ces différents pares.

Il est nécessaire que vous teniez ces dispositions secrètes; elles pourront seulement être confiées au premier inspecteur d'artillerie.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire.

### DÉCISION.

Paris, a germinal au-sı (a3 mars 1803).

Le ministre de la guerre rend compte des rixes qui ont eu lieu, pendent le carnaval, entre des militaires de la 6 demi-brigade et des habitants de Grenoble. L'animosité restée dans les esprits pourrait prodoire de noureaux désordres. Renvoyéau ministre de la guerre, pour faire consaître au général et au préfet que mon intention n'est pas de changer la demi-brigade; que les soldats et les habitants qui se comporteraient mal doivent être punis; que je regarde comme un mauvais système de changer des troupes pour des rixes; que la justice doit être ferme et personnelle, mais ne jamais atteindre directement ni indirectement nu corps entire.

BONAPARTE.

Dépôt de la guerre. (Se minute sus Arch. de l'Essa.)

### 6644.

### DÉCISION.

Paris, 3 germinal an 11 (24 mars 1803).

Boyer, aumônier du grand maître de Maîte, n'ayant aucune ressource, se recommande à la bienveillance du Premier Consul.

Le citoyen Estève remettra au pétitionnaire une somme de 1,000 francs.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire:

### 6645.

### DÉCISION.

Paris, 3 germinal on as (at mars 1803).

Rapport du citoyen Portalis sur les fonds Renvoyé au ministre de l'inté-

ou nah, Google

### COBRESPONDANCE DE NAPOLÉON I". - AN XI (1803).

mis à la disposition des évêques par les conseils généraux des départements.

rieur, invité à présenter sans délai un rapport qui fasse connaître les départements qui ont voté des sommes en supplément de traitement pour les évêques, vicaires généraux, chanoines ou curés, les sommes qui ont été votées, et les mesures qui ont été prises pour en assurer le payement.

BONAPARTE.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire.

322

6646.

DÉCISION.

Paris, 3 germinal an 21 (s4 mars 1803).

Rapport du citoyen Portalis sur des demandes de cloches par différentes communes du département de la Vendée.

Il faudrait s'arranger de manière quechaquecommuneeût une cloche.

Archives de l'Escaire.

6647.

DÉCISION.

Paris, 3 germinel an x1 (94 mars 1803). Le citoyen Estève lui payera

Ritter, ancien membre de la Législativa, n'ayant point encore l'emploi de conservateur forestier pour lequel le Premier Consul l'avait recommandé an citoyen Duchâtel, le prie de l'utiliser le plus tôt possible.

2,000 francs, en attendant qu'il soit placé. BONAPARTE.

Archives de l'Empire.

6648.

DÉCISION. Paris, 3 germinel an 11 (aå mars 1803).

Le ministre des relations exté-Le citoyen Robertson prie le Premier

Consul de s'intéresser à nne maison d'éducation écossaise à Ratisbonne, et de prévenir la suppression de cet établissement. rieures fera connaître à Ratisbonne que je m'intéresse à cette maison, et que je désire qu'on lui laisse les biens qui lui sont affectés, afin que les catholiques écossais puissent avoir un moyen de s'instruire.

BONAPARTS.

Archives de l'Empire.

ives de l'Empire.

6649. DÉCISION.

Paris, 3 germinel on 21 (56 more 1803).

Le général Montchoisy demande qu'il soit attaché à l'expédition des lles de France et de la Réunion nne demi-compagnie d'ouvriers d'artillerie et une demi-compagnie de sapeurs. Le ministre de la marine pense qu'une seule de ces compagnies suffirsit. Il est inutile d'envoyer des sapeurs, puisque les nègres peuvent en tenir lieu; quant aux ouvriers, je pense qu'il ne faut point prendre nos ouvriers d'artillerie, mais former une compagnie d'ouvriers quelconques.

BONAPARTE.

Dipôt de la guerre

6650.

DÉCISION.

Paris, 3 germinal an at (s4 mars 1803).

Le général Belliard rend compte de la formation de corps de volontaires dans la Belgique, et demande quelle organisation il doit donner à ces compagnies. Renvoyé au ministre de la guerre, pour lui faire connaître qu'il est convenable qu'il laisse faire les municipalités et n'y porte aucune espèce d'attention.

BONAPARTE.

Dépôt de la guerre.

٤.

## AU GÉNÉRAL BERTHIER,

Paris, 5 germinal an 21 ( #5 more #493).

Il est possible, Citoyen Ministre, que, dans le courant de floréal, j'aille parcourir les 16°, 26°, 55° et 26° divisions militaires; je désire qu'il soit donné des ordres particuliers pour que les corps puissent m'être présentés dans la meilleure tenue.

Il est convenable que vous vous fassiez rendre compte de tout ce qui pourrait étre du pour l'arriéré, à cheum des corps en garmison dans ces quatre divisions, et que vous écriviez aux conseils d'administration pour connaître pourquoi on ne les paye pas, vu que vous avez des fonds à votre forts à-compte; que vous donniez les ordres nécessaires, en même temps, pour l'eur faire evoyer. Thaillément de l'an v., et pour que, préférablement à tout autre corps, ils soient au courrant pour leurs masses de l'an v. ainsi que pour leur solde et leurs différents décomptes de chaiffage. V. ainsi que pour leur solde et leurs différents décomptes de chaiffage.

le désirenis savoir s'il y a des tentes et autres objets nécessaires pour faire un camp dans chacune de ces quatre divisions, et, dans ce cas, quel serait le local le plus convenable avec la saison, oi on aurait l'espace de faire manœuvrer une vingtaine de bataillons, et enfin les dépenses qu'occasionnerseint ets quatre camps.

Vous ferez prévenir que je demanderai spécialement à voir tous les conscrits, ll est convenable qu'ils soient tous habillés et assez instruits pour être dans l'école de peloton.

BOXAPARTE.

Dépôt de la guerre.

6652.

AU GÉNÉRAL BERTHIER.

Paris, & germinal an at (a5 mars 1803).

Je vous prie, Citoyen Ministre, de donner ordre que les différents géné-

raux des divisions rénaisent, pendant les mois de Boréal, prairial, messidor, thermidor et fructidor, tous les détachements que pourraient avoir les différents régiments; quand le local le permettra, la demi-brigade entière ou tous les escadrons de cavalerie seront réunis; et, dans les petites places, il v aura umoins un batuillo ou deux escadrons.

Sous aucun prétexte, il ne sera fourni ni ordonnance, ni petit détachement, quelques réclamations que puissent faire les autorités locales. On n'exceptera de cette règle que les détachements d'éclaireurs qui sont envoyés sur les frontières pour empécher la contrebande.

Recommandez aux généraux des divisions de vailler à ce que l'on travaille à l'instruction, et qu'il y ait de l'ensemble dans les mouvements; à ce que les conscrits soient sur-le-champ habiliés, au moins en vestes, et qu'aux manœuvres d'automne ils soient tous à l'école de bataillon, et puissent dès ectle année faire l'exercice à feu.

Recommandez également que les régiments qui sont à portée de l'eua dressent leurs chevaux à passer les rivières; que tous les régiments de dragons fassent l'exercice à pied, quand même ils n'auraient pas de fusils, et qu'on leur en distribue une cinquantaine pour commencer leur première instruction.

Quant à l'artillerie, je pense que le premier inspecteur aurn donné les instructions nécessaires pour que le service en soit suir vace la plus grande activité. Mon intention est que, dans chaque régiment d'artillerie à cheval, on tienne note des canomiers pointeurs qui auvont abattu plus de blance; qu'on tienne également note des bombardiers qui auront mis le plus de bombes dans le cercle, et de ceux qui auront tiré le mieux fobus.

Chaeun de ces régiments enverra. du 15 au 20 frucidior, ses div meilleurs pointeurs à La Fère, où il sera préparé de grands evereices d'artillerie, consistant en tir de canons de siége, de campagne, sur leurs affâts, de batteries d'obusiers et de bombes, boulets rouges et toute autre espèce de tir, afin de savoir qui des huit régiments fournira le meilleur pointeur.

Vous me remettrez un projet d'instruction pour ces grands exercices,

que mon intention est de tenir tous les ans. Il faut que les canons et bombes soient tirés à une grande distance.

BONAPABTE.

Comm. par M. le prince de Wagram. (En mirate sus Arch. de l'Esso.)

6653.

### AU GÉNÉRAL BERTHIER.

Paris, 4 germinal on 21 (15 mars 1803).

Je vous prie, Citoyen Ministre, de faire connaître au général Vandamme qu'il ait à réunir toute la 28° à Boulogne, la 8° à Ostende et Nieuport, et une autre demi-brigade à Calais.

Le désire également que vous donniez ordre à trois compagnies du 8r régiment d'artillerie des render, l'une à Bouloges, l'autte à Galais, et la troisième à Dunkerque. Il est nécessaire que l'artillerie envoie sur cette côte tous les afflits et munitions nécessaires pour l'armer au premier ordre qui serait d'onné.

Tout cela doit s'exécuter sans précipitation et sans exciter d'alarme. On n'armera que lorsque l'ordre en sera donné.

Je vous prie de m'apporter, dimanche matin, l'état des pièces, affûts, approvisionnements et armements, nécessaires pour la défense de cette côte.

BONAPARTE.

Dépôt de la guerre. (En minute aux Arch. de l'Essp.)

6654.

#### AU GÉNÉBAL BERTHIER.

Paris, à germinal en x1 ( #5 mars 1803 ).

Je vous prie, Citoyen Ministre, d'envoyer l'ordre au général Montrichard de réunir sur-le-champ à Flessingue toute la 95° demi-brigade, sous les ordres d'un général de brigade, pour défendre l'île de Walcheren.

Donnez ordre à deux bataillons de la 76° et à deux bataillons de la 48°, portés au grand complet de paix et commandés par les chefs de brigade, de se rendre à Breda; yous donnerez le même ordre à trois escadrons du 2° de hussards et à trois escadrons du 11° dragons, également portés au complet de paix.

Vous ferez atteler et conduire dans le plus bref délai à Breda douze pièces d'artillerie, dont six pièces d'artillerie légère et six d'artillerie à pied.

Donnez ordre au général Frère de partir sous quarante-huit heures pour Breda, où il servira dans ce corps d'armée.

Donnez ordre au général Dulauloy de s'y rendre également, pour commander l'artillerie.

Vous nommerez un chef de brigade du génie, deux capitaines et quatre lieutenants, pour compléter l'état-major de ce corps; un commissaire ordonnateur sera désigné pour y servir.

Ce corps, étant destiné à défendre le territoire hollandais, sera payé et soldé par la République batave.

Recommandez au général Montrichard de veiller sur toutes les places fortes.

BONAPARTE.

Dépôt de la guerre. (En missis sus Arch, de l'Essp.)

6655

#### All GÉNÉRAL BERTHIER.

Paris, 5 germinal an x1 (a6 mars 1803).

Voulant admettre, Citoyea Ministre, des hommes de tous les points de la Hépublique à compléter la garde du Gouverneume, je désire que chaque arrondissement communal fournisse deux hommes pour les grenadiers à pied et deux hommes pour les chasseurs à pied; les grenadiers devront avoir la taille nécessaire.

Ils devront avoir fait la guerre, avoir leur congé en bonne forme, être âgés de moins de trente ans et être bien famés dans leur département.

Les préfets se feront présenter les candidats par les sous-préfets, et les généraux de division, par les généraux commandant les départements. Les listes devront vous être adressées, avec des notes, avant le 15 floréal. Ce sera sur cette double présentation qu'on choisira.

Invitez aussi le général Moncey à écrire aux commaudants de gendarmerie d'envoyer des notes sur les individus qui seraient présentés par les préfets et les généraux, sans les communiquer à ces derniers.

BONAPARTE.

Déplt de la guerre. (En minute sex Arch. de l'Emp.)

> 6656. DÉCISION.

UN.

Paris, 6 germinal an x1 (27 mars 1803).

Richelieu, rayé de la liste des émigrés, sollicite la permission de rester au service de la Bussie. Renvoyé au grand juge, pour lui faire expédier ses lettres de permission de rester au service de la Russie, et de faire expédier le séquestre sur tous ses biens.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire.

6657.

### NOTE POUR LE MINISTRE DES FINANCES.

Paris, 8 germinal as x1 (s9 mars 1803).

Le compte du ministre de l'intérieur me paraît renferme une erreur. Il y est dit que son crédit pour le service ordinaire est de 16 millions de francs, pour le service extraordinaire de 16 millions, et pour les dépenses imprévues de 10 millions. Ce n'est pas 10 millions qui lui sont accordés pour les dépenses imprévues, mais 7,570,000 francs, et alors il faudrait effacer la somme de 2,784,985 francs qui est au résuncé.

Il faudrait ajouter une note qui sit connaître combien a coûté l'opération des blés, afin qu'on ne trouve pas qu'il y a des dépenses qu'on ait voulu déguiser.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire.

### 6658.

## AU CITOYEN LACUÉE,

Paris, 9 germinal so 10 (30 mars 1803).

Vous vous rendrez à Breda, de là à Berg-op-Zoom, de Berg-op-Zoom à Flessingue, de Flessingue à Helvoet-sluys. Vous vous arrêterez à Rotterdam. À Amsterdam, au Texel. Vous irez à Emden à l'embouchure de

l'Ems, à Bremen à l'embouchure du Weser.

Vous irez à Hanovre, Osnabrück, Nimègue. Vous continuerez à voir les autres places de la Hollande bordant nos frontières, et vous vous en reviendrez à Paris.

Vous aurea soin, à Breda et à Berg-op-Zoom, d'observer tout ce qui a rapport à l'artilleire, aux munitions de guerre, à la garnison hollandaise, au nombre et à l'esprit de la population, à la garnison française et aux officiers qui y commandent. Vous verres si le corps qui se réunit à Breda, sous les ordres du général Montribard, est habilé et équipé convenablement. Vous écrirez de Breda et de Berg-op-Zoom ce qui aura été l'objet de vos observations.

Vous devez trouver la 95 réunie à Flessingue; vous observerez son esprit. Pétat de son ammement et de son équipement; quel est l'officier qui commande dans cette place; quelles sont les troupes bataves qui s'y trouvent; quel est l'esprit de la population; le siége qu'on pourrait you-teuri, et en général e equi peut inferesser sous le point de vue des forces de terre et d'utilité maritime; ce qu'il faudrait faire pour, sans secousse, la mettre entiférement à la disposition de la France.

Vous m'enverrez également votre rapport de Flessingue, et parcourrez

4-

les différents points importants de l'île de Walcheren. Les différents points où les Anglais pourraient débarquer, la position de l'île, l'esprit des babitants, et les moyens de la reprendre si jamais les ennemis s'en emparaient, fixeront également votre attention.

De la vous irez à Helvoet-sluys; vous verrez la situation de notre espédition, la force decorps embarqués, enfins a situation sous tous les paints de vue. Vous n'oublièrez pas tout ce qui peut intéresser, sous le rapport de la défense de terre, de la garnison hollandaise et des moyens mariimes qu'on pourrait touver dans ces ports. Vous porterez la même attention sur tous les objets, de manière que l'ensemble de votre rapport me donne des notions précies sur l'approvisionnement des arrenaux et le nombre des bâtiments de toute espèce armés ou capables d'être armés, y compris les chaloupes et balectuz canonines.

Prenez des renseignements sur la force positive actuelle de l'armée hollandaise et sur son esprit. Vous verrez en Hanovre le nombre de troupes qui y est, les obstacles qu'on pourrait opposer à une invasion.

Vous établirez également le nombre de journées de marche qu'il faudrait pour se rendre à Breda, Osnabrück et Hanovre, et preudrez la note des petits princes d'Empire sur les terres desquels il faudrait passer. Vous porterez avec vous le résultat de vos observations en Hanovre. Les rapports de Breda, Piessingue, Berg-op-Zoom, seront euvoyés à la première poste française par un de vos gens.

Vous remettrez les rapports des autres points à l'ambassadeur de la République, pour les faire passer par les courriers qui s'envoient fréquemment, mais de manière qu'ils ne soient point interceptés par les Hollandais, qui ont l'habitude de lire tout ce qui passe aux postes.

Vous ne vous arrêterez que le temps nécessaire pour faire vos observations.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire.

### AU GÉNÉRAL BERTHIER, MINISTRE DE LA GUERRE.

Paris, 10 germinal an 21 (\$1 mars 1803).

Le vous prie, Citoyen Ministre, de donner ordre au général de brigade Monnet de se rendre à Flessingue, pour y prendre le commandement de cette ville et de l'île de Walcheren. Il aurs sous ses ordres toute le 35°, deux compagnies d'artillérie que vous lui enverrez, et trois escadrons du 19' dragons, ainsi que les deux premiers bataillons, su complet de paix, de la 8' demis-brigade de ligne.

Vous donnerer à un chef de bataillon du génie et à deux lieutenants, à un chef de bataillou d'artillerie et à un officier en résidence, l'ordre de se rendre dans cette place, que mon intention est d'armer et de mettre en état de guerre.

Donner ordre que deux escadrons du 19º dragons se rendent, au reçu de votre ordre, à marches forcées, à Flessingue; l'autre s'y rendra à marche ordinaire. Donnes ordre à la 8º, qui est à Ostende et à Bruges, de compéter ses deux premiers bataillons au grand pied de paix, et de les faire partir pour Flessingue.

Donnez ordre au général Belliard de faire armer la batterie vis-à-vis de Flessingue et qui défend l'entrée de l'Escaut, et d'y placer un détachement d'infanterie et un du 13 dragons.

Le général Monnet partira dans la journée pour Flessingue. Il attendra l'arrivée des deux bataillons de la 8° de ligne, et sera immédiatement publier l'arrêté qui met cette place en état de siége.

Il fera procéder au réarmement de la place en artillerie de terre et de mer. Ses instructions seront de s'emparer de toute l'autorité et de ne souffrir que ni le commandant hollandais, ni toute autre autorité s'y immisce en rien, devant se fonder sur la mise en état de siége.

Il correspondra, tous les jours, avec vous, pour vous rendre compte de ce qu'il aura fait dans la journée pour l'armement de cette place, et des obstacles qu'il rencontrerait. Cette place étant commune à la France et à la Hollande, l'intention du Gouvernement est que tout sy fasse spécialement au nom de la France. Il ne doit y laisser, en troupes bataves, que tout au plus 5 ou 600 hommes; du reste, traiter les habitants et les troupes bataves avec les plus grands égards; s'étudier à faire des hometétes aux officiers, afin qu'îls marchent dans notre sens; leur parler fréquemment de la conduite des Anglais au Can.

Il lui sera accordé un traitement extraordinaire de 6,000 francs par mois, pour qu'il soit dans le cas de traiter les principaux habitants-et les officiers des troupes des deux nations.

Il doit prendre toutes les mesures pour l'approvisionnement de la place. En cas d'événement extraordinaire, il correspondra avec le général Montrichard, à Breda, avec le citoyen Semoaville, ambassadeur à la flaye, et avec le général commandant la a's d'vision militaire'; mais, pour l'objet principal de sa mission, il ne doit prendre des ordres que de vous. Il doit répondre de la place spécialement et de l'île de Walcheren.

Assurez-vous que les officiers d'artillerie et du génie sont partis dans la journée.

BONAPARTE.

Ircheos de l'Empire

6660.

AU CONTRE-AMIRAL DECRÉS,

Paris, so germinel an at (31 mars 1803).

Il paraîl, Ciloyen Ministre, que nos besoins les plus pressants et les plus difficiles à satisfaire sont des avirons et des mâts pour notre flottille. On m'assure que la forêt de pins de Rouvray, prês Rouen, pourrait nous en fournir. On l'exploite en ce moment. Il faudrait prendre des mesures pour se procurer ces hois, avant qu'on sût le besoin qu'on pourrait en avoir.

Bruxelles

Il paraît que des étures et machines à plier les bois d'orme sersient nécessaires pour la construction des chaloupes et bateaux canonniers. On m'assure que le cluyen Danet, d'Anvers, pourrait en procurer cinq ou six, pour envoyer dans les ports de la Manche, et par la suite dans nos grands ports.

1° Je désire que vous fassiez faire, avec le moins de frais possible, l'armement des dogres, heux, spricks, bélandres de la Belgique, que mon intention est de réunir sur l'Escaut.

On pourrait prendre des renseignements sur le nombre que la Batavie pourrait fournir.

9° Il faudrait voir quel est le nombre de corvettes de pêche de Dunkerque et autres bateaux de même genre, qu'on pourrait réunir dans ce port; ce qui formerait un second rassemblement;

ce port; ce du tormeran un secono rassemprement;
3° Le nombre de chaloupes canonnières, de bateaux canonniers, de
petits bateaux de pêche et de cutters, qu'on pourrait se procurer pour
réunir à Boulogne;

4" Le nombre de bateaux destinés à la pêche de Granville, Saint-Malo et autres ports de la Manche, qu'on pourrait réunir à Cherbourg;

5° Le nombre de gros bateaux de tous les ports, qu'on pourrait se procurer à Brest, capables de naviguer avec nos vaisseaux:

6° Le nombre de hâtiments qu'on pourrait se procurer à Bordeaux, pour Rochefort, et capables de naviguer avec nos vaisseaux.

Ces six expéditions seraient destinées à concourir au même but.

Le rassemblement qui serait fait dans l'Escaut pourrait être protégé par une escadre bollandaise qu'on pourrait réunir dans l'Escaut.

Les rassemblements qui seraient faits à Boulogne et à Cherbourg pourraient être protégés par une escadre de trois ou quatre vaisseanx de lignefrançais.

Je vous prie de me faire un rapport sur ces projets. Vous pouvez consulter le citoyen Forfait, qui a déjà fait un travail sur cet objet. Présentez-moi également la nomination des officiers qui pourraient être chargés de ces six armements.

l'imagine que vous avez déjà donné des ordres pour réparer les flot-

334 CORRESPONDANCE DE NAPOLÉON I". — AN XI (1805).

tilles à Dunkerque, au Havre et dans tous les ports où il y a de ces chaloupes.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire

6661.

### AU CONTRE-AMIRAL DECRÈS

Paris, so germinal an 11 (31 mars 1803).

Il faut faire armer sur-le-champ, Citoyen Ministre, les quatre canonnières qui sont à Brest, les trois canonnières qui sont à Rochefort, les six chaloupes canonnières qui sont à Lorient, les cinq canonnières et bateaux canonnières qui sont au Havre.

BONAPARTE.

Archives de la marine. (En misste sus Arch. de l'Emp.)

6662.

### AU CONTRE-AMIRAL DECRÉS

Paris, 10 germanal on s1 (31 mars 1803).

Faites-moi connaître, Citoyen Ministre, le temps qu'il faudrait pour armer et euroyer à Flessingue quatre chaloupes canonnières, une petite corrette, de manière qui on plut exercer une police sur l'entrée de l'Escaut et le port de Flessingue. Faites-moi connaître si vous avez des officiers et des commissaires de marine pour commander le port de Flessingue. Ces renessignements me sont nécessires dans la journée.

Archives de l'Empire

BONAPARTE.

## 6663. AU CITOYEN TALLEYRAND,

MINISTRE DES RELATIONS EXTÉRIECRES.

Paris, 11 germinel an 21 (1" avril 1803).

Le Premier Consul désire, Citoyen Ministre, que vous fassiez connaître sur-le-champ au général Bernadotte qu'un séjour plus prolongé à Paris

335

serait très-nuisible à l'objet de la mission qui lui est confiée, et qu'il convient, en conséquence, que ce ministre soit parti demain. La nécessité de sa présence en Amérique n'admet plus une heure de retard.

Par ordre do Premier Cousol.

Archives de l'Empire.

6664.

## AU CITOYEN MARESCALCHI,

Peris, se germical an as (a avril 1803).

Vous pouvez écrire, Citoyen Ministre, au citoyen Mehi que la 56 de ligne se rend à Alexandrie, et que la 5x se rend en Itale, en place d'un demi-brigade que le général en chef enverra également à Alexandrie, cette fruinon est nécessitée par les travaux extraordinaires qu'on fait aux fortifications de cette place; que, quant à la désignation Milan, c'est une manière de s'exprimer du ministre Berthier qui a désigné Milan comme point central de Farmée française; il a voulu dires par là en Italie. Des ordres ont été donnés pour que cette demi-brigade soit employée dans les différents points de la République.

Comme la quantité d'occupations que Jai dans ce moment ne me perme pas d'écrire à Milan, et qu'us milieu des grandes sfilires que J'ai, toutes ces petites discussions d'étiquette et de querelles me fatiguent plus que l'on ne peut penser, je vous pric de lui dire confidentiellement que je suis toujours le même pour la République et pour lui, et que, s'il y avait eu un changement aussi notable que celui de mettre deux régiments en garnison dans la capitale, cela ne se sersi fait que de conavec les autorités. Mais, par Dieut recommander-leur de bien virre avec les agonts français et avec Murat, qui virra bien avec Medi. L'union est nécessaire à tous; et, s'ils ont le moindre attachement pour moi, chacun fers la moité du chemin.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire.

Date présumée.

### AU CITOYEN MELZI,

### VICE-PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE.

Paris, 18 germinal an as (9 avril 1803).

Les nombreuses occupations que j'ai ci ne me permettent pas de ripondre en détail à ves différentes lettres. Le mien réfère à ce que vous écrira Marescalchi. Il vous dira que vons avez tort de penser que j'ai jamais varié d'opinion sur vous; que j'espère, si vous avez un peu d'amitié pour moi, que toutes ces tracesseries finironi; que vous tirerez un peu les rênes, et que vous vivrez en bonne intelligence avec les agents francais, et spécialement avec le général en chet.

J'ai reçu la lettre de la Consulte relative aux affaires d'Angleterre; faites-lui connaître que j'y suis sensible. Mais je vous dirai, pour vous seul, que je ne pense pas que ce commencement de querelle ait de suite, et que je présume que tout s'arrangera suivant la teneur du traité d'Amiens.

Je vous prie de me faire faire par Trivulzi un projet de formation d'un bataillon de gardes italiennes, qui ferait le service près de moi à Paris, et qui serait composé de 500 bommes; il serait traité comme la garde. Ce serait un moyen de vous former un noyau d'hommes disciplinés et tout à fait plès à l'esprit militaire.

Je ne puis trop vous recommander la conscription. Je vois avec peine que les corps sont très-incomplets.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire.

#### 6666.

### AU GÉNÉRAL MURAT,

COMMANDANT ES CHEF LES TROUPES FRANÇAISES EN ITALIE.

Paris, 14 germinel on 11 (2 seril 1803)

Je reçois vos différentes lettres, Citoyen Général. Je suis fâché que vous ayez de la peine, mais tout ce qui se passe aujourd'hui à Milan m'en fait beaucoup. Fai dans ee moment assez de sujets d'occupation, et j'exige que vous fassiez tout ce qui est convenable pour bien vivre avec Melzi et la Consulte.

Mon intention n'a jamais été que la 16° passat à Milan, ni la 42°. Le ministre Berthier a désigné Milan pour dire en Italie. Vous avez du recevoir des ordres pour former un camp à Bologne. Faites passer la 65° dans cette place.

Je ne pourrai écrire à Milan que la semaine prochaine. Je vous écris ce peu de mots par un courrier que vous garderez, et par lequel vous me répondrez que vous êtes bien avec Melzi, que toutes les querelles sont finies et que tout va bien dans la République italienne.

BONAPARTE

Archives de l'Empire

#### 6667.

## AU GÉNÉRAL BERTHIER,

Paris, 16 germinel on 13 (6 avril 1503).

Mon intention, Citoyen Ministre, est que les conscrits soient sur-lechamp fournis d'une veste et d'une culotte blanches, à moins que les corps n'aient déjà pu leur fournir des habits. Écrives aux généraux des différentes divisions d'en faire passer une revue, et de s'assurer que les conscrits ne sont plus habillés en paysans, mais ont tous un costume militaire.

Écrivez à Strasbourg que je vois avec peine que les soldats n'ont pas leurs cinq nuits, et qu'aucuu prétexte ne doit empécher de diminuer leur service.

Il est convenable d'écrire à tous les commissaires ordonnateurs et des guerres, afin qu'on donne aux conscrits des corps qui changent de garnison une nouvelle direction, sans les obliger à passer par l'endroit où étaient les corps.

Il convient également de faire partir sur-le-champ les inspecteurs, et

are auto Locale

de les autoriser à renvoyer des corps tous les individus qui seraient dans le cas, par leurs infirmités, d'obtenir leur retraite.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire.

### 6668.

### DÉCISION.

Paris, 17 germinal on 21 (7 avril 1803).

Citoyen Premier Consul, les censenrs de la banque de France, par un réquisitoire en date du 16 de ce mais, nut demandé que la régence couvoquil une assemblée extraerdinaire des actimnaires, en vertu de l'article 16 des statués.

Ce réquisitaire est mativé sur ce que la responsabilité de la régence et des censeurs exige que les deux cents actionnaires représentant la banque soient consultés sur les conditions auxquelles le projet de lai présenté au Tribunat soumet la banque sur l'essercice d'un privilége exclusif.

Les règlements sonctiennés par les actionnaires, en interprétatien de l'article 1<sup>th</sup> des statuts, dunnent à la régence cinq juurs pour faire droit à la demande des censeurs,

La régence a cru deveir user de ce délai, parce qu'elle a senti que cette assemblée des deux cents représentants des actinnnaires pourrait avair des inconvénients.

Le respect que la banque porte au Gouvernement et à la personne du premier magistrat de la République lui fait désirer que vons censentiez à accorder une audience à une députation de la régence.

Une graude quantité d'actionnaires, alarmés des résultats de la lei à intervenir, a présenté à la régence une réclamation pour obtenir une assemblée des deux cents actionnaires.

Le Premier Consul renvoie cette demande au citoven Barbé-Marbois. pour s'assurer de ce que veulent les régents, et savoir si, dans l'audience qu'ils demandent, il doit y avoir des discours écrits; qui doit porter la parole; de qui sera composée la députation. Il s'arrangera avec eux pour faire sentir aux actionnaires qu'il ne paraîtrait pas convenable qu'il y eût aucune assemblée d'actionnaires avant que la loi sût rendue. Il fera remarquer qu'ayant conféré, par l'intermédiaire des ministres, et personnellement, plusieurs fois avec les régents, ils doivent renoncer à tout espoir de le faire revenir sur la loi présentée; que ce serait vouloir exposer la place de Paris à une secousse.

Le désir du Premier Consul est aujourd'hui de ne les admettre qu'après que la loi sera rendue. Cependant il n'a eucore aucune idée formée à cet égard, et il attendra La régence a cru devoir se renfermer dans les termes exprès da ses statuts; elle a refusé d'admettre les conclusions des réclamants.

Maia anjourd'hui, les ceuseurs ayant rempli les conditions imposées par l'article 14, la régence ne peut, sons aucus prétexte, refuser la convocation de l'assemblée des deux cents actionnaires.

Vous fêtes le pacificateur et le restanrateur de la patrie affligée; ne refusez pas à la régence de la banque la déemande qu'elle vons fait d'une audience, pour vous mettre sous les yeux des développements qui pourront jeter un jour nouvean sur les inconvénients que présente an masse le projet de

Nous vous supplions, Citoyen Premier Consul, do ne pas rejeter la prière que nous vons adressons. L'assemblée des deux cents actionnaires doit avoir lieu avant le 23 de en mois; il est urgent que nous puissions leur dire que votre bienveillante sollicitude a pris en considération nos observations nouvulles.

Les Récents de la Banque de Feance. Paris, s'' germinal en 21.

Archères des finances.

6669.

A M. PAESIELLO.

Paris, 17 germinal an 21 (7 avril 1803).

Le Premier Consul, protecleur des beaux-erts autant que juste appriciatur du mérite, m'ordonne de vous expirmer la satisfaction particulière qu'il a éprouvée en admirant, dans la Proserpise, vos rares talents, que l'Italie entière connaît déjà, et que la France, qui se réjouit de les posséder, s'empressar de célébrer.

le rapport que le citoyen Barbé-Marbois lui fera ce soir, à dix heures, ou demain à midi, pour prendre une détermination définitive.

Par ordre du Premier Consul.

### 340 CORRESPONDANCE DE NAPOLÉON P. - AN XI (1803).

En m'acquittant d'une commission aussi agréable, je dois vons assurer de toute la part que je prends à cet événement si glorieux pour vous.

Par ordre du Premier Count.

Extrast du Monteur.

6670.

# AU CITOYEN TALLEYRAND,

Paris, 18 germinal on 11 (8 avril 1803).

Plusieurs journaux ont publié, Citopen Ministre, une convention séparée entre la République batave et la République française, qui parait extraite ou de la Gazette de Legade ou d'une feuille officielle de la Haye. Je désire que vous me fassies savoir si cette convention existe en effet, ne me rappelant pas que vous ayez pris mes ordres pour la signature d'un acte séparé avez la République batave.

BONAPURTE.

Archives des affaires étrangères.

667t. DÉCISION.

Parse, 19 germinal as 21 (9 avril 18q3).

On appelle l'attention du Premier Cousul sur un prospectus allemand dans lequel sont expliquées les conditions requises pour être admis en qualité de colon dans la Pologne prussienne, Renvoyé au ministre de l'intérieur; pour faire faire, pendant cinq fois consécutives, des brochures qui tourment en ridicule ce projet et présentent les malheurs qui résulteraient pour les babitants s'ils donnaient dans des piéges aus lourds. Ces pamphlets seront distribués avec profusion dans les départements du Bhin.

BONAPARTE

Archives de l'Empire.

## AU CITOYEN TALLEYRAND,

Paris, 's general as to (u saril +803).

Vous trouverez ci-joint, Citoyen Ministre, la nomination du cardinal de Lyon à l'ambassade de Rome. Mon intention est qu'il soit parti le 1° floréal, et arrivé à Rome avant le 20.

Vous derirez au citoyen Cacault de rester à Rome jusqu'à l'arrivée du nouvel ambassadeur; il continuera à jouir de son traitement. Vous lui ferez connaître que j'ai toujours eu lieu d'être satisfait de lui, et que, s'il quitte Rome, c'est que les circonstances mobligent d'y avoir un cardinal. Vous lui demanderea laquelle des missions de Florence ou de Naples il préfère, ou s'il désire une place au Sénat.

BOXAPARTE.

Archives des affaires etrangères (En misses ess Arch, de l'Emp.)

6673.

AU GÉNÉRAL BERTHIER,

Perie, 10 certained an 31 (o swil 1803).

Mon intention, Citoyen Ministre, est qu'on ne fasse aucon préparatif à Angers pour la 65° demi-brigade. Elle s'y reposers simplement deux jours; elle y recevra ordre de se rendre à Vannes, dans le département du Morbilan, d'où elle fournira un bataillon à Belle-lle; moyennant quoi la 16° légère en sera retirée. Elle recevra ordre de se rendre à Brest pour y fenir garnison.

Je vous prie de me faire connaître quand la demi-brigade qui de la 26° division militaire se rend à Lyon y arrivera.

Vous donnerez ordre au bataillon suisse qui arrive à Orléans de se rendre à la Rochelle pour y tenir garnison.

Il est convenable que ces différents ordres restent secrets, et que les

### CORRESPONDANCE DE NAPOLÉON P. -- AN XI (1803).

corps ne les trouvent qu'à leur arrivée. En écrivant au chef de brigade de la 65°, dites-lui que le Gouvernement, en confiant à son corps la place de Belle-lle, et en l'envoyant dans le Morhiban, compte sur son zèle et sur sa vigilance.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire.

6674.

### AU GÉNÉBAL BERTHIER

Paris, 19 germinal an 11 (9 avril 1803).

Je vous prie, Citoyen Ministre, de donner des ordres pour armer la côte depuis l'embouchure de la Somme jusqu'à l'embouchure de l'Eseaut. Mon intention est que cet armement se fasse sans précipitation, et sans exciter d'alarmes. La hatterie qui devra être armée tout d'abord est celle du cap Grisnez, entre Calais et Boulogne.

BONAPARTE.

Dépôt de la guerre. (En minute sux Arch. de l'Emp.)

6675.

AU GÉNÉRAL MENOU,

.

Paris, 19 germinal su 10 (9 stril 1803). J'ai reçu votre lettre du 8 germinal. J'ai vu avec peine que l'on n'avait

pas encore commencé à travailler aux chemins du Prémont. Le vous recommande d'accélère de tous vas myens les fortifications d'Alexandrio, car c'est dans cette place que je fonde toute l'espérance de Iltalie. Jai donné des ordres pour qu'on y fit des travaux considérables. Le ministre de la guerre a dú ortonner au général qui y commande d'y

réunir 7 à 8,000 hommes, pour avoir des bras. La conscription est trop en retard dans vos six départements; ils doivent fournir 4,000 hommes; je ne sache pas qu'il y en ait 500 de partis. Ce pays ne sera cependant français que par la conscription. D'ailleurs, le Piémontais est bon soldat, et c'est un des principaux avantages que j'attends de la réunion de ces départements.

La route du mont Ganèvre doit être carrossable; elle peut suppléer pendant longtemps à celle du mont Cenis.

J'avais accordé un grand nombre de places aux prytanées de Paris et de Saint-Cyr pour des Piémontais; le nombre n'en est pas encore complet; faites-en sur-le-champ la proposition au ministre de l'intérieur.

Il v a en Piémont des moulins à poudre; sont-ils tous dans la plus granda activité? Il y avait des manufactures da drap pour l'habillement des troupes; sont-elles rétablies? Il devient bien urgent da le faire, soit pour redonner de la prospérité au pays, soit pour l'habillement des troupes qui sont en Italie.

l'ai ordonné qu'on remit en activité le port de Villefranche, et qu'on y mit une frégate en construction. Faites la rechercha des ouvriers qui y travaillaient du temps du roi da Sardaigne, pour les envoyer dans ce port.

Je désire aussi que l'ancien commerce de Nice avec Turin reprenne son activité. Assurez-vous que la route du col de Tende est en bon état, et prenez des mesures pour que la gendarmerie la rende sûre.

Le secrétaire général, pendant son administration par intérim, s'est conduit avec un peu de précipitation. Il a fait beaucoup de choses qui ne paraissent pas dans la nature de sa mission.

Je vous recommande, en général, de ne vous laisser aller à aucun préjugé, et de traiter avac quelques égards ceux qui, dans des temps orageux, ont été pour la France. Ce n'est pas que je na conçoive que l'opinion n'est pas pour eux. Ceux qui ont quelques talants et que vous supposeriez du parti de l'union avec l'Italie, il faudrait les désigner pour les employer en France. Faites envoyer, par la gendarmeria, au dépôt de Marseille tous les gens sans aveu ou que vous soupçonneriez avoir été dans les Barbets, et qui seraient cependant capables de servir; et, si le nombre en devenait considérable, je ne verrais pas d'inconvénient à former un nouveau dépôt à Nice.

BONAPARTE.

Archires de l'Empire.

### 6676

### AU GÉNÉRAL MORAND, COMMANDANT LA 93° DIVESSON MILITAIRE<sup>1</sup>.

Paris, 19 germinal on 11 (9 avril 1803).

Je sus instruit de toutes parts de la famine qui désole votre division. Il y a plus de quatre mois que le ministre de l'Inférieur a envoyé du Havre un convoi de 20,000 quintaux de blé; il y a plus d'un mois qu'il est arrivé à Bastin. Cependant je n'entends pas que cela ait soulagé le pays. Faitesme connaître directement ce qui est arrivé, depuis le 1° vendémisire an 11, des ports de l'Océan ou de la Méditerranée, sans comprendre ce qui est au compte du munitionnaire général.

La 23° légère restera encore sous vos ordres; ce qui, joint aux deux bataillons de la 20°, à la demi-brigade helvétique et à la gendarmerie, doit vous former une force suffisante pour maintenir l'ordre.

Le vois avec peine que votre division à e neore fourni aueun consertir. Faites-les partir sur-le-champ, et employer pour cela toutes les mesures de rigueur convenables. Employer aussi tous les moyens pour vous procurer des recrues, pour former le bataillon qui s'organise à Antibes, et même pour d'autres corps. Les habitants sont boss soldate s'fournissent même des troupes à différentes provinces d'Italie: vous ne devez donc pas être en peine de trouver un millier d'hommes, en les envoyant à la disposition du général de la 8' divission militaire, qui les fera d'abord habiller, et, une fois Antibes complet, les fera passer dans les différents corps de la division.

Le ministre de la marine a ordonné la levée de 3 à 3 oo matelots; faitesles rejoindre, car vous savez combien il est important de les habituer à servir sur nos escadres,

Les ministres ne reçoivent pas assez de nouvelles de votre division, de manière que nous ne sommes au courant de rien. Cependant on avait

<sup>\*</sup> Rastin

ordonné à l'administration des postes d'entretenir le nombre de bateaux nécessaire pour la correspondance : cela ne se fait cependant pas. Assurezvous que ces bateaux, au lieu de porter des lettres, ne font pas le commerce.

l'ai nommé le chef de brigade Constantini au commandement d'armes de Grenoble, place que j'ai pensée lui être extrêmement avantageuse.

Deux à trois ceats Maltais doivent être rendus en Corse. Faite-moi un projet dont le but serait de leur distribuer des trerse qu'îls cultivernient, et d'améliorer leur position. S'il y avait là quelque chose d'exécutable, j'y enverrais les trois ceats Grees que j'ai ramenés d'Egypte et qui composent le basilion qui est en Provence; et, s'il dain décessaire de leur donner quelques noirs pour déficiher les terres, cela formerait un bet établissement, qui serait fort bien placé dans quelque petite anse.

Vos ingénieurs ont du avoir des fonds pour achever la grande route qui traverse l'île. Sous le point de vue des communications et de la position militaire, il est instant qu'elle se finisse. Je désire que vous ayez de bonne eau et en quantité nécessaire.

Le Corse est revêche, mais au fond juste. Parlez avec eux et ayez la patience d'écouter ce qu'ils vous diront; mais soyez un peu sévère dans les fonctions qui vous sont attribuées.

l'apprendrai avec plaisir votre position de vous directement, et ce dont vous auriez besoin. Vous avez dû recevoir des ordres de différents ministres pour le prompt approvisionnement de Porto-Ferrajo. Je n'ai pas besoin de vous faire sentir l'importance de ce poste.

Dans le rapport que me remet chaque semaine le ministre de la guerre sur tous les événements militaires et de police qui se passent dans les divisions, il n'est presque jamais question de la vôtre.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire

### AU GÉNÉRAL BERTHIER, MINISTRE DE LA GUERRE.

Paris, so germinel as to (10 avril 1503).

Mon intention, Citoyen Ministre, est que le s \* et le s \* bataillon de ligne des troupes belvétiques ne forment qu'un seul bataillon. On choisir à cet effet les officiers et sous-officiers les plus dignes de le composer. Il se mettra, immédiatement après son organisation, en marche pour Marsille, d'où il se rendra en Corse, pour y former le 3° bataillon de la 3° demi-brigade helvétique. Tous les officiers qui ne feront pas partie de ce bataillon qu'ell ne s'embarquera point.

Le bataillon d'infantarie légère qui se rend en Italie sera incorporé dans la s' demi-brigude belvétique, qui est en Italie. Les meilleurs officiers seront gardés pour les places vacantes, et vous chargerez à cet effet le général Murat de réformer ceux qui n'auraient pas les qualités requises. Le de les remplacer par ceux de ce bataillon qui serient préférables. Ce bataillon, réuni à cette demi-brigade, qui n'est forte que de 600 hommes, ne la potetra qu'à 3, 100 hommes. Il faut écrire au landamman et au chef de brigade qu'il est nécessire qu'elle se complète de

Il sera formé une compagnie de chasseurs suisses, de 130 bommes, commandée par un capitaine, un capitaine en second, et autant de lieutenants et sous-lieutenants que comporte une compagnie ordinaire de chasseurs. Elle se dirigera sur Narseille et fera le service de la division.

Il sera formé une compagnie d'artillerie de 100 hommes, du détacbement d'artillerie qui est à Auxonne. Cette compagnie sera envoyée à Cherbourg et chargée de la défense des batteries de cette côte.

Vous donnerez ordre au citoyen Rapp, mon aide de camp, de se rendre à Auxonne pour choisir les officiers et faire partir ces corps.

Quant au général Von der Wied, ses aides de camp, le commandant du génie et le chef de brigade commandant de la place de Berne, vous demanderez leurs états de service, et prendrez des renseignements qui sassent connaître le degré de consiance qu'on peut leur accorder.

Faites connaître à l'inspecteur aux revues, chef de brigade, et à l'inspecteur, chef de bataillon, au commissaire ordonnateur et au payeur, que, n'avant pas besoin de ces fonctions en France, ils jouiront, pendant l'année, de leur traitement, et présenteront des demandes d'après lesquelles on verra à les employer dans le grade qu'ils avaient.

L'aumônier suivra la demi-brigade belvétique, pour y être attaché en sa qualité.

Vous ferez connaître également aux officiers de l'état-major que, lorsqu'ils auront mis en mouvement ces corps, il leur sera accordé un congé; ils jouiront de leur traitement le reste de l'année, et l'on s'occupera de statuer définitivement sur leur sort.

Quant à la 1" demi-brigade belvétique, vous lui donnerez l'ordre de rejoindre son 3° bataillon à la Rochelle; vous lui ferez connaître que ce n'est point pour s'embarquer, mais pour y tenir garnison, qu'on a cru devoir l'éloigner de son pays, afin qu'elle puisse prendre une organisation définitive et stable; qu'elle doit prendre tons les moyens de se recruter, car il est impossible que nous puissions longtemps tenir tant d'officiers avec si peu de soldats.

BONAPARTE

Archives de l'Empire.

6678. AU CITOYEN JOSEPH BONAPARTE.

Saint-Cloud, so germinal on m (10 avril 1803).

Je vous envoie, Citoyen Joseph, le travail relatif aux tribunaux de la Corse, tel qu'il a été arrêté. Il n'était pas encore expédié, lorsqu'on a observé qu'il y avait de mauvais choix. Comme cela est fort important,

je vons prie de réunir le cardinal de Lyon et d'autres personnes qui auraient des connaissances sur cet objet, et de rédiger un nouveau travail prêt à signer, avec les changements qui vous paraîtront nécessaires.

BONAPARTS.

Archives de l'Empire

85.

### AU CITOYEN RAPP, AIDE DE CAMP DE PREMIER CONSUL.

Saint-Cloud, 22 perminal as \$1 (12 avril 1803).

Vous vous rendrez auprès du ministre de la guerre pour y recevoir des instructions relativement aux troupes helvétiques qui sont à Auxonne.

Vous y visiterez l'arsenal et les magasins d'artillerie. En passant à Dijon, vous y verrez la 18° de ligne. Vous vous assuerez de sa situation, et me rendrez comple de son armement, équipement, discipline, et du nombre d'hommes qu'elle pourrait mettre en campagne.

Après avoir va mettre en mouvement les corps helvétiques et fin voter travail, conformément aux instructions du ministre de la guerre, vous vous rendrez à Fribourg, et remettrez la lettre ci-jointe au landamman. Vous verrez comment vont les choses à Lausanne, Berne, etc. Vous pourres même faire une tournée dans les petits cantons, si le landamman n'y trouve pas d'inconvénient. Vous m'écrirez de chaque chef-lieu de canton eque vous aurez vu de la situation des troupes et de leur habillement.

Vous vous en reviendrez en toute diligence à Paris, où vous serez de retour avant le 15 floréal.

Archives de l'Empire.

BONAPARTE.

### 6680. AU CITOYEN LOUIS D'AFFRY,

LANDAMMAN DE LA SEISSE.

Saint-Gloud, as germinal an at ( sa avril 1803).

Je réponds à votre lettre du 12 mars. Je vous fais mon compliment sur la bonne issue que prennent les affaires de la Suisse. Il n'arrivera jamais à votre peuple autant de bien que je lui en augure.

Dès l'instant que vous m'avez fait connaître que vous croyiez utile que des troupes helvétiques entrassent au service de la France, je l'ai fait; mais les trois demi-brigades belvétiques ne sont point complètes; il sera donc convenable de les compléter, et que vous méditiez un projet de capitulation qui organise ce service.

Dites souvent aux Suisses qu'ils doivent oublier toutes leurs baines, calmer toutes leurs passions, et ne pas douter un instant des sentiments du peuple français; il sera toujours pour eux eq u'il a été pendant quatre cents ans. De leur côté les Suisses, en suivant les conseils d'hommes de votre carnetère, seront toujours pour la France ce qu'ils ont été: union si réciproquement avanabreuses.

Dans toutes les circonstances, comptez sur le désir constant que j'ai de vous être agréable.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire

6681.
AU CITOYEN CHAPTAL,

Saint-Cloud, 23 germinal as 21 (13 arril 1803).

Les conclusions du conseil des mines sur l'objet du minerai de l'île d'Elbe, si elles ne remplissent pas entièrement le but que l'on s'était des composé, en approcheat cependant le plus possible. Mais, comme îl est des compagnies qui acceptent les mêmes conditions et offrent 500,000 frances au lieu de 550,000 france qu'offre le citopen Boury, on pourrait donner la préférence à ce dernier, en cas qu'il vouldu accepter cette condition. Je vous prie de rédiger, pour le prochain travail, un projet de traité conforme aux conclusions du conseil des mines; mais le payement, au lieu de s'effectuer chaque trimestre, aura lieu le 1" de chaque mois, et sera versé dans la caisse du receveur de l'île d'Elbe.

Archives de l'Empire

BONAPARTE.

### 6682

### AU GÉNÉRAL BERTHIER.

MINISTRE DE LA GUERRE.

Scint-Cloud, a3 permisal as as (13 arril 1803).

Vous voudrez bien donner au général Rusca l'ordre cacheté, pour le cas où la guerre serait déclarée, de prendre le commandement de Porto-Ferrajo et de donner au général Campredon celui de Porto-Longone.

Vous ferez connaître au Premier Consul le nom des officiers qui, dans le cas de guerre, seraient employés à la défense de ces deux places. Il doit y avoir au moins deux capitaines en résidence.

Vous ferez porter au complet de guerro la 1" et la 9' compagnie du 4' régiment d'artillerie à pied, qui sont dans la 3' division militaire; vous y enverrez du même régiment deux nouvelles compagnies également au complet de guerre; deux de ces compagnies hiendrous gravinson en Corec, et les deux autres dans Tile d'Elle. En cas de guerre, le général Morand fersit passer dans cette île une des deux compagnies de Corec, de manière qu'il en eût deux deux plante l'action de la deux compagnies de Corec, de manière qu'il en eût deux plante l'action de l

Vous écrirez au général Morand de composer, en cas de guerre, la garnison de l'île d'Elbe de la manière suivante :

Un bataillon de la 20° de ligne à Porto-Ferrajo;

Un bataillon de la 20° de ligne à Porto-Longone;

Un bataillon suisse, qu'il fera compléter au moins à 400 hommes, à Porto-Ferrajo.

Il serait autorisé à lever deux compagnies franches de Corses, de 100 hommes chacune, pour être envoyées, l'une à Porto-Ferrajo, l'autre à Porto-Longone.

Il compléterait jusqu'à trois compagnies l'artillerie à pied.

Vous écrirez au commissaire du Gouvernement dans l'île d'Elbe et au général Rusea que, s'ils venaient à apprendre que les Anglais eussent commis des hostilités dans la Méditerrande, ils ainet sur-le-champ à organiser deux bataillons de gens du pays. Ces bataillons seraient com-

mandés par des chefs de bataillon français, et composés chacun de quatre compagnies de 100 bommes. L'adjudant-major et deux sous-officiers de chaque compagnie seraient aussi français.

Vous ordonnerez que 1,000 hommes des bataillons suisses se rendent en Corse pour compléter la demi-brigade helvétique. Vous recommanderez au général Morand de tenir complète, en Corse, toute la 23\* pour le service de l'île, de la réunir cet été et de la faire manœuvrer.

Vous donnerez des ordres précis pour qu'on envoie dans l'île d'Elbe tout ce qu'il faut pour établir quatre grils à rougir les boulets,

Par ordre du Premier Consul.

Archives de l'Empire.

### 6683.

### AU GÉNÉRAL BERTHIER.

Seint-Clood, 23 germinal an 11 (13 svril 1803).

Je vous prie, Citoyen Ministre, de réunir chez vous les membres du Tribunat et du Corps législatif qui sont de Bordeun, pour leur faire sentir combien vous étes peiné que cette ville soit la plus en arrière pour la levée de la conscription; vous leur direz que, si elle ne se terminait pas promptement, vous serez forcé de proposer au Gouvernement des mesures de rijqueur, et vous les enageneze à écrire chez eux sur cet objet.

Écrivez pareillement aux maires de Bordeaux pour leur faire connaître. qu'ils doivent, toute affaire cessante, s'occuper de la conscription, et que vous seriez affligé qu'un plus long retard vous réduist à proposer des mesures contre cette ville si intéressante et si bien famés.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire.

6684.

AU CITOYEN REGNIER,

GRAND JEGE, MINISTRE DE LA JUSTICE.

Seint-Cloud, 24 germinel as 21 (14 avril 1803).

Suzannet, Citoyen Ministre, a fait la faute capitale, après s'être soumis,

de reprendre des engagements avec les ennemis de la France; il n'est donc pas probable que le Gouvernement souffre jamais qu'il retourne dans l'Ouest. Ce qui prazitarit le plus convenable serait de vendre ses biens dans l'Ouest, de s'attacher au Gouvernement et de s'établir soit dans le Piémont, soit dans les quatre nouveaux départements du Rhin, où it nouvrait achetre des biens.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire

6685.

AU CITOYEN GIROD (DE L'AIN),

PRÉSIDENT DE CORPS LÉGISLATIF.

Saint-Cloud, 56 germinal an 21 (16 avril 1803).

Fai requ votre lettre et celle des membres du Corps législatif relative, à la demande d'une pension pour la veuve du cityon Devinck-Théirry, mort dans l'exercice de ses fonctions. L'on m'en fera un prompt rapport, et vous pouvez l'assuere que l'intérêt qu'y prend le bareau du Corps l'égislatif peut l'autorier à compter sur le prompt succès de sa demande.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire

6686.

### NOTE POUR LE MINISTRE DE LA GUERRE.

Saint-Cloud, 14 germinal an 12 (14 avril 1803) !.

Le ministre donnera des ordres pour la mise en bon état des casernes des carabiniers.

Donner aux officiers des cuirassiers une gratification de 150 francs pour l'achat de leurs cuirasses.

Faire faire, pour les grenadiers à cheval de la garde, un modèle de fusil distingué, le plus joli possible, de la longueur d'un fusil de dragon, avec une baionnette qui permette de manœuvrer sur trois rangs.

Date présumée.

353

Envoyer au Premier Consul des modèles de toutes les armes à feu avec les baionnettes, et de trois espèces de sabres.

Faire une circulaire pour ordonner que, quand un homme obtient son congé absolu, on lui donne un babit de l'année. Si c'est un sous-officier ou un grenadier, on lui donnera de plus son sabre.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire

### 6687.

### AU CITOYEN CHAPTAL,

### MINISTRE DE L'INTÉRIEUR.

Saint-Cloud, 25 germinal on 11 (15 seril 1803).

Le Premier Consul me charge, Giloyen Ministre, de vous inviter à écrire une circulaire aux préfets, pour leur faire connaître que le culte public doit avoir lieu dans foutes les communes, à l'exception seulement de celles où il y a une église protestante consistoriale reconnue par le conseiller d'éta chargé des affisies des cultes.

Vous voudrez bien faire remarquer en même temps aux préfets qu'ils ne doivent point refuser dans les églises l'encens et les autres honneurs qui seraient rendus aux fonctions qu'ils exercent.

Archives de l'Empire

Par ordre du Premier Consul

### 6688.

### AU CITOYEN LACHÉE.

PRÉSIDENT DE LA SECTION DE LA GUERRE AU CONSEIL D'ÉTAT.

Sciot-Cloud, a6 germinel on zz ( : 6 avril : 8a3).

Je vous prie, Citoyen Président, de lire avec attention le rapport cijoint, que me fait le ministre de la guerre de la République italienne, sur les dépenses de l'armée italienne, et de me faire un rapport sur les observations économiques que cette lecture vous suggérers. Ce compte devant servir au budget de la République italienne, je vous prie de travailler sur ces errements pour le rendre conforme à notre budget. Si

5

#### CORRESPONDANCE DE NAPOLÉON F. - AN XI (1803).

vous n'entendez pas l'italien, il vous sera facile de faire traduire ces états et de me faire le travail en français.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire

354

#### 6689.

# AU GÉNÉRAL BERTHIER,

#### MINISTRE DE LA CUERRE.

Seint-Cloud, s6 germinal an 21 (16 avril 1803).

Je vous prie, Citoyen Ministre, de donner l'ordre au général Murat de réunir à Faenza une division, qui devra être toujours prête à se porter, au premier ordre, partout où les circonstances l'exigeront. Ce corps sera commandé par un général de division et sera composé:

Des deux premiers bataillons de la 4a° complétés au grand pied de paix; des deux premiers bataillons de la 6° de ligne portés au grand complet de paix; des deux premiers bataillons de la 1° légère également portés au grand complet de paix; de trois escadrons du 7° régiment de dragons et de trois escadrons du 9° régiment de chasseurs portés au grand complet de paix;

Du premier bataillon de la fa 'demi-brigade de ligue italicane complété à 70 e hommes; du premier de la s' belétique complété à 70 e hommes; du premier bataillon de la 1º légère italienne complété à 70 e hommes; de de deux escadrons du 1º régiment de hussards italiens complété à 30 e hommes; des deux premiers bataillons de la demi-brigade poléonais complétés au pied de guerre, et de deux escadrons du régiment de cavaleire polonais complétés au pied de guerre, et de deux escadrons du régiment de cavaleire polonais complétés à 30 e hommes ;

De trois divisions d'artillerie française avec un approvisionnement et demi (chacune de six pièces);

Et d'une division de six pièces d'artillerie de la République italienne avec un double approvisionnement.

Les troupes italiennes seront sons les ordres du général Lechi, lequel aura sous ses ordres deux généraux de brigade, qui seront désignés par le ministre de la guerre de la République italienne.

Pour les troupes françaises, indépendamment du général commandant, il y aura un général pour commander la cavalerie et deux généraux de brigade; et, comme il est inutile de faire des camps, qui d'ailleurs sont toujours coûteux, toules ces troupes seront cantonnées à Faenza et dans les environs.

Ce qui restera des corps de troupes françaises et italiennes cantonnées à Faenza sera mis en garnison dans les différentes places de la Romagne.

BOXADARTE

Comm. per M. le prince de Wagran (En misote ses Arch. de l'Emp.)

> 6690. AU GÉNÉRAL BERTHIER.

> > Soint-Cloud, 26 germinal on 11 (16 avril 1803).

Je vois, Citoyen Ministre, par votre rapport d'hier, que vous avez laissé la direction du parc d'artillerie de Breda à la nomination du général de l'artillerie. Mon intention est que cette place soit toujours assignée par le ministre et ne soit changée que par son ordre.

Donnez des ordres pour réunir le plus promptement possible à Bologne le parc d'artillerie. Il faudrait le composer de pièces de 6 au lieu de pièces de 8. Mon intention est que le 4º bataillon, qui est à Turin, reste intact, et que les 400 chevaux du 6º bataillon, qui est à Plaisance, soient complétés par une levée de chevaux.

Je vois avec peine qu'on laisse aux chefs de brigade la liberté de choisir des capitaines en résidence : les officiers en résidence doivent toujours être désignés par le ministre.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire.

6691.

AU GÉNÉRAL BERTHIER.

Snint-Cloud, 16 germinal an 11 (16 avril 1803).

Je vous prie, Citoyen Ministre, de faire connaître au général com-

356 CORRESPONDANCE DE NAPOLÉON 1º. - AN XI (1803).

mandant la 8º division militaire, qu'il doit toujours laisser au fort Lamalgue un bataillon de Français en garnison, et ne pas confier ce poste important seulement à la garde des déserteurs étrangers.

BONAPARTE.

Dépêt de la guerre. (En nieute ses Ards, de l'Emp.)

6692.

#### AU GÉNÉRAL BERTHIER.

Saint-Cloud, 16 germinal as 21 (16 avril 1803).

le désire, Citoyen Ministre, que vous placiez le citoyen Dalton au nombre des adjudants commandants attachés à votre ministêre, et que vous le chargiez de lier connaissance avec les ches irlandais et écossais qui se trouvent à Paris, d'accueillir leurs différents projets et de prendre directement vos ordres Sur cet objet important. Recommandee-lui de ne rien éerire, mais de les écouter seulement et de prendre des renseignements verbaux sur leur nombre, leurs moyenes ets ure eq u'ils pourraien faire en eas de guerre, et de les voir fréquemment afin de les connaître.

ROSABLETE

Dépôt de la guerre

6693

## AU GÉNÉRAL BERTHIER.

Seign-Cloud, 97 germinal an 11 (17 avril 1803).

Je vous prie, Citoyen Ministre, de donner des ordres pour l'armement de toutes les côtes de la France. Faites porter une activité particulière à l'armement de Cherbourg, des îles de Ré et d'Oleron, et de l'île d'Aix.

BONAPARTE.

Dépêt de la guerre.

#### 6694.

# DÉCISION.

Paris, a8 germinal au su (18 avril 1803).

Mémoire du citoyen Innez, administrateur du collége des Écossais à Paris, sur la réunion des colléges écossais et irlandais en Prance. Je prie le citoyen Talleyrand de me faire un rapport sur cet objet, que je regarde comme politique. Вохаравти.

Archives de l'Empire.

6695.

# AU GÉNÉRAL BERTHIER,

MINISTRE DE LA GUERRE.

Seint-Cloud, a'S germinal on 11 (18 avril 1803).

Il est indispensable que cette réunion se fasse sans bruit et sans ostentation.

Je vous prie de m'envoyer l'état de situation des troupes au 15 germinal; le dernier que j'ai est du 15 ventôse.

BONAPARTE

Dépôt de la guerre. (Re minute sus Arch. de l'Emp.)

6696.

# AU GÉNÉRAL BERTHIER.

Saint-Glood, uS germinal an zı (18 avril 1803).

ll y a à Brest, Citoyen Ministre, 600 noirs : le ministre de la marine a

ordre de les mettre à votre disposition. Comme ils devaient aller aux Indes, ils sont peut-être déjà formés en compagnies, sous les ordres de blanos: s'ils ne l'éditein pas, vous les distribueriere no compagnies, par 1 o o hommes, et les dirigerier dans le plus court délais ur Mantoue. Vous aurre soin qu'ils soient accompagnés par la gendarmerie et par des détachements de cavaleire, surtout à leur passage dans les départements de l'Ouest. Lorsqu'ils seront à Mantoue, vous en ferce former un bataillon de pionniers armés de faisils, et lourissant des travailleurs pour les fortifications de la pec, en les réunissant aux áo o noirs qui s'y trouvent. Tous les officiers de ce bataillos seront blancs. S'ils ne sont pas armés en partant de Brest, vous leur ferce distribuer des armes d'une qualité très-indérieure.

BONAPARTE.

Comm. par M. le prince de Wagnum (En muste sus Arch. le l'Emp.)

6697.

AU CONTRE-AMIRAL DECRÈS,

Saint-Cloud, #8 germinal on at (18 avril 1803).

Mon intention, Citoyen Ministre, est que les noirs qui sont à Brest, hormis le petit nombre d'ouvriers qui, par leur habileté, sont nécessaires aux constructions, sans excéder le nombre de 100 hommes, soient mis à la disposition du ministre de la guerre pour le service de terre.

Je donne ordre au ministre de la guerre de les former en compagnies et de les diriger dans l'intérieur de la République, car je porte un grand intérêt à ce que Brest et les environs soient purgés de ces individus.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire

6698.

AU CONTRE-AMIRAL DECRÉS.

Seint-Cloud, 28 germinal an 21 (15 avril 1803).

Donnez ordre, Citoyen Ministre, au préfet maritime à Rochefort de

s'assurer de l'existence de la croisère qui doit avoir été aperque à l'Îlé d'Yeu. En général, il serait nécessaire que, dans les grands ports, pendant ces circonstances, on fist en mer des bricks, avisos ou frégates, pour éclairer à buit ou dix lieues, et être à même de vous instruire promptement de ce qui paraîtrait.

Je suis surpris de n'avoir point de rapports sur Cherbourg. Ces détails, indépendamment de leur utilité militaire, ont un grand but d'utilité politique.

BONAPARTE.

Archives de l'Euspire.

6699.

AU CITOYEN TALLEYRAND,

Saint-Cloud, so germinal as 21 (19 avril 1803).

Vous voudrex bien, Citoyen Ministre, faire partir sur-le-champ un courrier pour le citoyen Semonville, pour lui faire connaître qu'il est pécessaire de requérir du Gouvernement batave l'armement du fort de l'île de Goerve, de l'île de Voorn et du fort de Brielle, ainsi que de toutes les batteries de la côte qui penent influer sur la sûreté de notre espédition qui est embarquée dans la rade d'Îlelvoet-sluvs.

Votre courrier, avant de partir, prendra les dépêches du ministre de la guerre, qui doit écrire au général Victor.

BONAPARTE.

Archives des affaires étragères.

6700.

AU GÉNÉRAL BERTHIER, MINISTEE DE LA GUERRE.

Saint-Cloud, sg germinel ac 11 (19 avril 1803).

Mon intention, Citoyen Ministre, est que l'île d'Yeu (département de la Vendée) soit armée dans le plus court délai, et d'y maintenir comme commandant d'armes un chef de bataillon, qui aura la haute police sur toute la population. Fuites partir sur-le-champ de Nantes pour cette lle six pièces de 36, six pièces de 18 en fer, avec un approvisionnement de 200 coups par pièce, deux grils à boulets rouges et trois mortiers à la Gamer.

Vous y enverrez trois compagnies de 100 hommes chacune, avec des vivres pour trois mois. On enrôtera tous les habitants en état de porter les armes; et, s'il est nécessaire, vous y nommerez les officiers nécessaires, sous le titre d'adjudants, pour commander cette population.

Cette île doit avoir 400 hommes en état de porter les armes.

Si l'artillerie n'existait pas à l'arsenal de Nantes, il faudrait la prendre dans les batteries les plus près de cette île.

Il est convenable que tout cela parte le plus promptement et le plus secrètement possible.

Si vous n'avez pas les approvisionnements nécessaires à 400 hommes pour trois mois, vous les demanderez au ministre de la marine, qui les ferait partir de Rochefort.

S'il n'y a pas, à portée, de l'artillerie de terre, vous en demanderez au ministre de la marine, qui vous fera passer 50 hommes d'artillerie de la marine, jusqu'à ce que vous puissiez les remplacer.

Mon intention n'est pas qu'on mette de Suisses dans cette île. Le général commandant la 1 s' division militaire formera trois compagnies de la 63° demi-brigade.

Il est nécessaire que les hommes, l'artillerie et les approvisionnements arrivent à la fois. Le général commandant la division en passera la revue et classera les habitants en compagnies.

Donnes ordre au général du génie Bertrand de s'y rendre suv-le-champ, pour disposer de la manière la plus convenable les myens de décleuse, faire construire les ouvrages de campagne et former un projet de défense permanente, mon intention étant de s'assurer de cette lle par un bon ouvrage.

Le général commandant la division établira sur la côte une bonne batterie pour organiser et assurer les communications. Vous mettrez la somme de 25,000 francs à la disposition du général Bertrand.

Mon intention est que vous donniez ordre au général commandant la 13° division militaire d'envoyer à l'île de Groix un officier du génie, un officier d'état-major et le nombre de troupes et d'artillerie nécessaire pour assurer la possession de cetle ile.

Donnes ordre également au général commandant la 13 d'ission mililitire de s'assure de la situation de l'approvisionnement, armement et travaux qu'on fait au fort Penthièvre, de la situation de l'armement et approvisionnement de l'île et du fort Giogne, et de faire les réparations qui pourraient lêtre nécessaires à cefort, de l'augmente de quelques pièces d'artillerie, afin que des convois de vaisseaux ou frégates puissent être protégés dans ce mouillage.

Vous donnerez ordre de faire occuper l'île de Méaban, à l'entrée du Morhihan, en y faisant établir une redoute et des détachements, et y nonmant un bon capitaine pour y commander.

Faites également occuper l'île de Batz et les îles de Perros.

Apportes-moi demain toutes les cartes et renseignements, soit topographiques, soit géographiques, des côtes depuis l'île d'Yeu jusqu'à l'île d'Ouessant, et les plans des fortifications qui y étaient avant la dernière guerre.

Il est convenable que le général de division se transporte sur tous les points avec un officier du génie, en donnant les-ordres les plus pressants et en vous envoyant un rapport détaillé de tout ce qu'il y aurait à y faire.

BONAPARTE.

Depôt de la guerre

6701.

AU CONTRE-AMIRAL DECRÉS,

Seint-Cloud, 19 germinal on 11 (19 avril 1803).

Je vous prie, Citoyen Ministre, de me faire un rapport sur les projets

consulta Lionali

d'établissements qu'a présentés le vice-amiral Rosily sur différentes petites iles de la côté de l'Océan, tels que la construction d'un fort à l'île de Néaban, la construction d'un batterie à la pointe de Quiberon, à l'entrée de Port-Holiguen, le rétablissement des forts Hædik et Houst, l'établissement d'un fort sur les Errants, à l'entrée du port de Lorient, l'établissement d'une redoute revêtue à Penfret, l'une des Glénans, etc.

BONAPARTE.

Comm. par Mar la durbesse Decrès.

6702.

# AU GÉNÉRAL BERTHIER,

Saint-Cloud, 3o germinal on 11 ( so avril 1803).

Le ministre des relations extérieures écrit à la Haye pour que le gouvernement batave ait à faire établir sur-le-champ des batteries qui défendent le fort de l'île de Goeree, l'île de Voorn et le fort de Brielle.

La mise en sûreté de ces points est tout à fait nécessaire pour mettre à l'abri nos frégates et même les vaisseaux hollandais qui sont dans la rade d'Helvoet-sluys.

Comme il est probable que les Hollandais délibérecout avant d'agir e agirent à leur manière, vous donnerez l'ordre au général Victor d'armer le fort de l'île de Goeree, celui de Brielle, l'île de Voorn, ct d'occuper tous les postes les plus importants, qui peuvent mettre à l'abri de toutattaque nos frégates et notre convoi.

Il peut, à cet effet, faire débarquer la moitié de l'expédition.

Vous lui recommanderez d'ordonner la plus grande surveillance, car la manvaise foi et la perfidie des Anglais est capable de tout.

BONAPARTE.

Depôt de la guerre. (No miesto ou Lech, de l'Em

## 6703.

## AU GÉNÉRAL BERTHIER.

Saint-Cloud, 1" florial an 11 ( 11 avril 1803).

Le Premier Consul désire, Citoyen Ministre, que vous écriviez au préfet de la Vendée pour Jui demander des détails sur l'île d'Yeu, Ces renseignements doivent faire connaître à quelle sous-préfecture cette île appartient; à quel diocèse; quel est son curé; quels sont les individus du continent qui sont propriétaires dans l'île; s'il y existe des propriétés nationales; quelle est la population; si les moyens de l'île pourraient en entretenir une plus considérable; quelle est la fortune des vingt maisons les plus riches de l'île. Ces familles ont-elles des enfants qu'on puisse admettre au Prytanée? Les habitants sont-ils classés dans la marine? Combien fournissent-ils de matelots? Ont-ils donné des hommes à la conscription actuelle? Quelle espèce de faveur pourrait-on faire aux habitants pour les attacher davantage au Gouvernement? Quelle est la nature et la quantité de l'eau qui se trouve dans l'île? Vous êtes prié, Citoyen Ministre, d'ajouter toutes les questions qui vous paraîtront convenables pour compléter les renseignements propres à faire connaître cette ile, presque aussi ignorée jusqu'à ce jour que si elle n'avait jamais fait partie de la République.

Par ordre du Premier Consol

Dépôt de la guerre. (En monte ser lork de l'Emp )

#### 6794

#### NOTE POUR LE MINISTRE DU TRÉSOR PUBLIC.

Paris, a flored on at (an aveil 1803).

Le ministre du trésor public enverra à Saint-Domingue un inspecteur de la trésorerie, avec ordre d'arrêter les registres du payeur général, d'annuler les traites et de revenir sur-le-champ en France.

Le même ministre fera connaître aux payeurs de Saint-Domingue et des autres colonies, ainsi qu'aux commissaires des relations extérieures,

notamment à ceux qui sont le plus en usage de faire des traites, que toute lettre de change ou traite sur le trésor public, qui ne serait modivée sur une lettre d'un ministre autorisant la dépense dont ils feront ainsi les fonds, ne sera pas acquittée, et que le protêt tombera à leur charge, ainsi que toutes les indiennités que les tribunaux pourraient accorder aux porteurs pour raison des dommages résultant du défaut de payement.

Les payeurs généraux de toutes les colonies seront également avertis que toutes les dispositions qu'ils feront sur le trésor public, sans y être spécialement autorisés, ne scront pas allouées dans leurs comptes.

Le ministre de la marine enverra désormais au ministre du trésor publie les crédits qu'il ouvrira, tant aux capitaines généraux et préfets coloniaux qu'aux commissaires des relations commerciales, afin que le ministre du trésor public prévienne par ses instructions les payeurs de la somme jusqu'à concurrence de laquelle ces divers agents pourront tirer sur le trésor public.

Le ministre de la marine pourra prévoir les cas de relâche extraodinaire qui obligeraient à des emplois de fonds supérieurs aux crédits ouverts aux commissaires des relations commerciales ou à la portion libre de ces crédits, et autoriser ces commissaires à tirer des lettres de change sur la réquisition du capitaine commandant du bâtiment, après s'être assurés toutefois que les besoins sont véritables. Ces lettres de change sersient en conséquence visées par le capitaine commandant le bâtiment, lequel tiendrait note dans son journal du montant des lettres de change qu'il aurait visées, et des hesoins auxquels les fonds auraient pourvu.

Le ministre de la meriue fera connaître au citoyen d'Aure qu'il a mis sous les yeux du Premier Gonsul ses lettres et les éfaits de son administration; que le Gouvernement a voiulu suspendre toute détermination sur une conduite qui, jusqu'à présent, doit paraître aussi étrange que d'o-ordonnée. Il lui ordonnera de quitter la colonie sous dix jours pour revenir en France; d'apporter ses registres et les pièces de son adminitration. Les pièces qui ne seront pas de nature à être déplacées seront apportées par copies certifiées. Le citoyen d'Aure joindra aux registres et pièces tous les documents nécessaires pour établir et justifier les lettres de change qu'il a tirées et l'emploi des fonds dont il a disposé; il y joindra la déclaration signée de tout ce qu'il avait reçu à son départ de Saint-Domingue, et en conséquence des opérations d'un bureau de décompleet autres vérifications. Lorsque le citoyen d'Aure sera arrivé avec les pièces, il sera formé une commission pour l'exausen de sa gestion.

Le ministre de la marine réitérera aux capitaines généraux et aux préfets coloniaux l'ordre de se conformer aux règlements, à l'organisation des colonies et aux instructions qui ont été données.

Il fera connaître que les opérations pour les lettres de change, qui seront autorisées à l'avenir, doivent être le moins possible onéreuses à la République.

Par ordre du Premier Consul.

(En minerir aux Areb. des finances.) 6705.

Comm. per Mass la duchesse Decrès

DÉCISION

Paras, 3 floréal an ar : 53 avril +863 : '.

Le ministre de l'intérieur propose l'exportation de 200,000 quintaux de mais pour l'Espagne. Accordé; mais écrire, sans en faire une condition, pour réclamer, à cette occasion, l'introduction en Espagne de nos cotonnades.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire

6706.

### PROJET D'UNE CONVENTION SECRÈTE AVEC LES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE.

Paris . 3 florest an sa ( a3 avril 1803 ).

Le Premier Consul de la République française, au nom du Peuple

<sup>1</sup> Date présumée

français, et le Président des États-Unis d'Amérique, désirant prévenir tout sipiet de mésintelliègence relativement aux objets de discussion mentionnés dans les articles a et 5 de la convention du 8 vendémiaire an 11, et voulant fortifier de plus en plus les rapports d'union et d'amitié qui, à l'Époque de la distic convention. ont été beureusement rétablis entre les deux états, ont respectivement nommé pour ministres plénipotentiaires le citiven Barbé-Marbois, ministres du trésor public, et. . . . .

Lesquels, après avoir fait l'échange de leurs pleins pouvoirs, sont convenus des articles suivants :

ARTICLE 1°. La République française céde et transmet aux États-Unis d'Amérique tous les droits quelle a acquis sur la Louisiane en vertu du traité fait avec S. M. C. le roi d'Espagne, le 9 vendémisire an 1x de la République française (1° ectobre 180a); et, en conséquence de ladier cession, la Louisiane, son territoire et ses dépendances propres deviendront partie de l'Union américaine et formeront successivement un ou puisseurs états, aux termes de la constitution fédérale des États-Unis.

Arz. 2. Les Etats-Unis s'engagent à favoriser, d'une manière spéciale. le commerce et la navigation des citoyens français et des sujets de Sa Majesté Catholique dans les villes, ports, rades, mers, fleuves, etc. de la Louisiane, et nonmément de leur assurer, par un privilége qui ne pourra par la suite être accordé à aucune autre nation, le droit perjétuel d'entrepôt, et de navigation qui fut concédé aux Américains par le traité du 27 octobre 1745, entre l'Espagne et les États-Unis.

De plus, il est convenu que, dans les ports et villes de la Louisiane, le commerce français et esquago jouirs, pour les importations, d'une franchise entière. Les bâtiments et marclandises françaises et espagnoles ne pourront, à perpétuité, être assightis à aueun des érotis ou charge qui pourraient être impoés au commerce des autres nations; ils seront, dans tous les ports de la Louisiane, assimilés en tous les points aux hâtiments et marchandises anéfricains venant d'un autre port Afmérique.

ART. 3. Il sera accordé à la France et à l'Espagne trois autres lieux d'entrepôt commercial sur la rive droite du Mississipi, vers l'embouchure de la rivière Rouge, de celle des Arkansas et du Missouri, et deux entrepôts sur la gauche de la rivière de l'Illinois et vers l'embouchure de l'Obio. Les négociants français jouiront, dans ces lieux, de tous les avan-tages qui avaient dé accordés aux Américains par le roi d'Espagne le 27 octobre 1795; et il est convenu, de plus, que la France pourra y nommer, comme à la Nouvelle-Orléans, des agents commerciaux qui, conformément à l'article 10 de la convention du 8 vendémiaire an 1x, jouiront de tous les droits et prérogatives qui sont attachés à ces sortes d'agences.

Ant. A. Il est convenu que les engagements pris par le Gouvernement de la République françaire relativement aux dette des sujets américains, en vertu de l'article 5 de la convention du 8 vendémiaire an n., seront tenus pour aequittés de sa part, et que la charge en est transmise par le présent traité au Gouvernement des États-Unis, lequel s'engage à faire droit à cet égard à toute réclamation qui pourrait avoir été ou devoir tre adressée sur cet objet au Gouvernement de la République. Bien entendu que les obligations contractées envers les citoyens français par le Gouvernement des États-Unis, en vertu dudit article 5, restent enthères, ainsi que les droits des citoyens français par le Gouvernement des États-Unis, en vertu dudit article 5, restent enthères, ainsi que les droits des citoyens français pour l'acquit de leurs-créances.

Aar. 5. Indépendamment de l'acquit des créances spécifiées dans l'article précédent, le Gouvernement des États-l'ais s'engage à payer à in France la somme de 100 millions, en douze payements égaux, le terme de chacun desdits payements étant de douze mois, et le payement du premier terme devant être fait un mois après.

La présente convention sera ratifiée en bonne et due forme, et les ratifications seront échangées dans l'espace de six mois, après la date de la signature des ministres plénipotentiaires, ou plus tôt, s'il est possible.

Par ordre du Premier Consul

Archives des finances-

#### 6707.

# AU CONTRE-AMIRAL DECRÈS,

Paris, 3 floréal an zı ( 93 avril 1803).

Le Premier Consul désire, Citoyen Ministre, que vous fassiez dresser les projets des travaux indiqués ci-après:

1º Pour construire à Brest quatre autres bassins dans l'anse du moulin à poudre, et établir six autres cales couvertes dans les points qui seront jugés les plus commodes;

2º Pour établir une forme à Lorient;

3° Pour établir un arsenal de construction et un bassin à l'embouchure de la Loire et de la Vilaine;

4º Pour établir une forme sur l'Escaut, soit à Flessingue, soit à Terneuse: dans le premier cas, en arrangeant ce bassin de manière que nos vaisseaux puissent y entrer; dans le second, en faisant un bassin et un arsenal à Terneuse.

Par ordre du Premier Consul

Archives de l'Empire

## 6708.

#### AU CONTRE-AMIRAL DECRÈS.

Paris, 3 Borési en sı (s3 evril :803).

Le Premier Consul est informé, Citoyen Ministre, que des Anglais qui habiteta sus lies d'Hyères vont fréquemment à Toulon et y visitent librement le port et l'arsenal. Il désire que vous fassies de nouveau con-naître à tous les préfets maritimes qu'ils ne doivent, sous aucus préfets; permettre l'entré des ports et des arsenaux sux étrangers qui ne sersient pas porteurs d'une autorisation expresse, accordée par vous et signée de votre main.

Par ordre du Premier Consul.

Arrhives de l'Empire.

#### 6709.

#### AU CITOYEN CRETET.

#### CONSTILLED D'ÉTAT, CHARGÉ DES PONTS ET CHAUSSÉES.

#### Paris, 3 fler/al au ti ( 93 avril 1803).

Le Premier Consul désire, Citoyen, savoir où en sont les travaux du fort que l'on construit à Port-Haliquen, presqu'ile de Quiberon. Il est instant de prendre des mesures de manière qu'un bâtiment tirant douze pieds d'eau puisse trouver refuge dans ce port.

Par ordre du Premier Consul

Archives de l'Empire.

## 6710.

# AU CITOYEN TALLEYRAND,

#### Seint-Cloud, & florest on as ( od avril 1803).

Je vous prie, Citoyen Ministre, de faire écriré au citoyen Cacault, à Rome, qu'un nommé Valeri, Corse, très-mauvais sujet, et un cuté San-Pietro-in-Calibano à Pesaro, sont très-suspects d'undir des menées contre la France et correspondent avec des agents d'insurrection anglais en le set convendée de faire arrêter le nommé Valeri, et le curé, als ion partage à Rome ces souppons sur ce dernier; sinon, le faire employer sur les onfins de Naples.

BONAPARTE.

Archives des affaires étrappères

#### 6711.

# AU CITOYEN MELZI,

#### VICE-PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE.

#### Saint-Cloud, & florent on x1 ( så avril 1803).

Votre lettre du 13 avril m'a fait plaisir. L'arrêté de la Consulte m'a paru convenable, et tout ce qui me revient, par les Italiens que j'ai lieu

our test in Google

de voir ici, me persuade que vous avez bien fait de débarrasser les conseils de la République d'une tête aussi folle que Cicognara. Le ne laisse pas d'en être un peu peiné, parce que c'est un des premiers bommes que j'ai employés en Italie. Si l'assiette de sa tête se rétablit, il peut compler que j'oublièrai tout, par le même principe que je n'oublierai jamiss qu'il a été utile au système dans des temps critiques.

Jai lu et relu le budget, et j'ai dicté plusieurs observations à Félici et Lambertenghi. J'attends le repport qu'ils doivent m'en faire, pour voir s'ils ont bien saisi ce que j'entendais.

Donnet de la confiance à l'opinion, ef faites sentir que, tant que Jexierai, la République ne peut essuyer aucun tort; que tout e qui a été fait à Lyon sera maintenu, et que des craintes chimériques et des bruits insensés, enfants de la malveillance, ne doivent frouver aueune espèce de croyance. Dans les événements qui pourroit survenir, il est des chances qui peuvent auguenter le territoire de la République; mais je nen vois aucune où elle puisse déminuer.

l'espère encore que Villa se rétablira; il n'est pas vieux. l'attendrai an reste votre prochaine lettre.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire

#### 67t2.

AU GÉNÉRAL MURAT,

COMMANDANT EN CHEF LES TROUPES FRANÇAISES EN ITALIE.

Saint-Cloud, 4 florés! an 11 (ná avril 1803).

J'ai reçu votre lettre, Citoyen Général, Je vois avec plaisir la bonne intelligence rétable entre vous et le vice-président. De voire côté, atta-chez-vous à investir de considération les principaux fonctionnaires de la République. Ne souffrez jamnis que, directement par des instigations, ou vous mette en opposition avec eux; ce n'est pas là votre rôle. Vous étes par votre position au-dessus de ces petites intrigues. Portex une grande altention à faire le bien-étre de vos troupes. Dès que

le cantonnement de Faenza sera organisé, rendez-vous-y, et assurez-vous qu'il ne lui manque rien pour pouvoir marcher au premier ordre.

Faites-moi connaître în quantité de recrues arrivées à chaque corps; combien chacun peut mettre d'hommes en campagne. Je pense que lous les invalides et vétérans sont partis. Envoyez des officiers d'étal-major jusqu'à Udine, Grats, Laybach, Inspruck et Klagenfurt, pour savoir s'il y a des monvements de troupes et observer la situation du pays. Envoyer aussi des officiers du génie dans le Tyrol. Ayer soin de choisir des hommes prudents et qui ne se compromettent pas, Que votre présence soit utile apays et avantageuse à l'administration. Faite-moi connaître la marche de l'esprit publie, non par des rapports obscurs qui ne méritent, vous le savez, aucune confiance, mais par des rapports généraux auxquels je puisse ajouter foi.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire.

6713.

AU CITOYEN LAURISTON,

Seint-Cloud, 5 floreid an x1 (25 avril 1803).

Vous vous rendrez au Havre. Vous y resterez trois jours. Vous y verrela situation du dépôt colonial, celle de son habillement, de sont sirement: les bâtiments préparés pour l'embarquer; si les prépartaits se font pour l'armement des côtes; les chaloupes canonnières et bateaux canonniers qui sont dans le bassin, les bâtiments en construction. les timents désarmés; si les travaux ordonnés au bassin et au port sont commencés; et tout ce qui peut m'intéresser sous le point de vue militaire et d'administration.

De là vous vous rendrez à Caen, aux îles Marcouf, à la Hougue et à Cherbourg. Vous y prendrez des renseignements sur les mêmes objets. Vous vous assurerez que la Hougue est à l'abri de toute attaque de l'ennemi; si les fortifications permanentes sont commencées à Cherbourg. Vous

7.

verrez si la 3g' est bien casernée, si elle a perdu des bommes en route; si l'on travaille-à rétablir la digue et la rade; ce qu'on y a fait cette année, ce que l'on compte y faire la campagne prochaisers i les préparatifs sont faits pour travailler au bassin; la quantité-de bois et chanvre existant dans les magasins de la République; si la boulangerie est en bon état; le nombre de forse qu'il y a.

Vous vous arrêteret dans les ports de commerce un peu inportants. Vous verrez à Saint-Malo la situntion des constructions, et jure dans les forts qui défendent cette rade. Vous verrea à Saint-Malo et Granville le nombre de bâtiments destinés pour la pêche, leur grandeur, combien d'hommes et de virse ils peuvent contenir.

Vous continuerez la côte par Saint-Brieue, Morlaix, Brest, Vous vous arrêterez dans tous les ports, y verrez le nombre de hátiments de pêcheurs capables d'une traversée et plus forts que 500 tonneaux. Vous observerez tout sans inquisition et sans exciler d'alarme. Partout vous observerez l'état du port, ce qu'ou y a fait cette année, ce qu'on compte y faire l'année prochaine; le nombre de matelots au service de la marine ou du commerce qui sont absents du port, ecux qui sont dans le port, cux qui ne sont point employés, Partout où il y a des troupes, assurez-vous de l'esprit des corps, du nombre de recrues qu'ils ont reçues, de leur habillement, en habits neufs, sieva ou de passava.

Parcourez toutes les iles qui sont sur les côtes, spécialement les iles de Bréhat, d'Er, les Sept-Iles, le rocher de Saintes, l'île de Batz. d'Ouessant, les îles Glénans.

Vous resterez an moins six jours à Brest. Vous verrez si on se dispose à commencer les travaux du bassin dont 7 ai ordonné la construction pour cette année. Vous verrez le nombre de vaisseaux en rade, si l'on travaillé à l'armement, aux chantiers, et si les magasins sont fournis de tout ez qui peut être nécessaire.

Vous tiendrez note de toutes les fortifications, surtout dans les petites fles, et vous vous assurerez si l'on a pris des mesures pour les armer et les approvisionner.

Vous verrez les batteries de Brest, spécialement celle de Camaret,

Vous reviendrez par Quimper, Pontivy, Rennes et Paris, où vous servz de retour le 30. Vous observerez dans les petites iles l'esprit des habitants, s'ils sont formés en compagnies pour leur défense. Vous ferez connaître à Ouessant que je sais que les habitants se sont toujours bien comportées; s'ils ont des demandes ou des plaintes à faire, vous me les apporterez. Vous verrez, à Pontivy, si l'on travaille à la navigation du Blavet; à Bennes, où en sont les travaux de caserne commandés et ceux de l'école d'actillérie.

Avant de partir de chaque port, vous m'enverrez votre rapport sur tous les objets compris dans la présente instruction.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire

#### 67t4.

# AU CONTRE-AMIRAL DECRÈS,

MINISTRE DE LA MARINE ET DES COLONIES.

Saint-Cloud, 6 florval an 21 (26 avril 1803).

de vous reavoie, Citoyen Ministre, les différents projets qui ont été présentés pour l'organisation de l'artillerio de la marine. Il devient utreent de prendre un parti sur cet objet. Les sacrifices que je veux faire pour le service maritime, et l'extension que je veux lui donner, ne portent à adopter la création de quater régiments de canoniers de la marine; le 1° et le 9° à quatre bataillous, et les 3° et 4° à deux bataillons, chacua. Le 1° et le 2° feront le service des grands ports, et les deux autres, celui des deux petits ports.

Je désire que les bataillons, au lieu d'être de dix compagnies, ne soient que de six, et que la compagnie, au lieu d'être composée de 80 hommes, le soit de 150 hommes en temps de paix, et de 200 au grand complet. Les compagnies seront composées d'un capitaine, d'un l'eutenant en genmier, d'un l'eutenant en second, d'un sergent-major, de 5 sergents, d'un caporal-fourrier, de 10 caporaux, de 25 canonniers de première classe, de 25 de seconde classe, de 80 canonniers aspirants et de 2 tamhours; total : 150 hommes.

Quand on voudra les porter au grand complet de guerre, on ajoutera 50 canonniers aspirants.

Les lieutenants en second seront détachés pour l'armement, la défense et la surveillance des principales butteries de l'arrondissement. Ils seront aussi employés à l'arsenal du port.

Au lieu de trois compagnies d'ouvriers, il me paraîtrait plus convenable d'en avoir quatre, et de les porter de 99 à 150 hommes.

Je vous prie de retoucher au projet d'arrêté que je vous ai envoyé, en suivant ces bases, et de me le remettre dans la semaine, car il est urgent d'organiser ce corps. Cette organisation ne portera aucun préjudice à l'organisation des équipages.

Faites joindre à votre projet un tableau des dépenses que nécessitera l'entretien de ce corps, et de ce que coûtaient les sept demi-brigades d'artillerie.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire.

6715

# AU GÉNÉRAL LAGRANGE,

INSPECTEUR DE GENDARMERIE.

Saint-Good, 7 forcal an 21 (27 avril 1803).

Vous passerez, Ciloyen Général, l'inspection des 15°, 5°, 18°, 18°, 19° et 16° légions de gendarmerie. Vous correspondrez directement avec le général Moncer pour lous les détails relaifs à votre arme. Vous enverrez, à moi seul, votre rapport sur la mission partienlière et toute de confiance dont je vous charge.

Vous verrez les départements de la Somme, du Pas-de-Calais, du Nord, de l'Aisne, formant la 1º légion. Vous m'enverrez les notes que vous recueillerez sur les préfets, sous-préfets et maires des principales communes, sur les évêques et autres ecclésiastiques; sur l'état des cheAprès avoir parcouru la 15 légion, vous ferez la même chose dans les départements des Ardennes, de la Meuse, de la Moselle, des Forèts, du Mont-Tonnerre, de la Sarre, de Rhin-et-Moselle, de la Roér, de l'Ourthe, Sambre-et-Meuse, Meuse-Inférieure, Deux-Nèthes, Dyle, Jemmapes et la Lys.

Vous resterez dans chaque ville de garnison le nombre de jours nécessaire pour vous mettre au fait des renseignements demandés. Vous madresserez, avant d'en partir, au Premier Consul seul, toutes vos observations.

Votre mission patente est l'inspection de la gendarmerie. Ne laissez donc pénêtre, directement ni indirectement, la mission particulière dont vous étes chargé. Puisez vos renseignements dans les conversations particulières, et en consultant les personnes qui peuvent vous les donner, sans inquisition ni question indiscrète.

Ne manquez pas de m'instruire de l'état des fortifications et de l'artillerie des places fortes que vous rencontreres.

BONAPARTE,
Archives de l'Empire.

6716.

AU CITOYEN LEBRUN,

Scint-Cloud, 8 florest an 21 (28 avril 1803).

Vous voudrez bien, Citoyen; partir dans la journée pour vous rendre à Lorient, en passant par Alençon et Rennes.

Vous vous arrêterez deux jours à Alençon. Vous y prendrez des infor-

mations sur la manière dont s'est tenu le collége électoral du département, sur les raisons qui ont empêché un grand nombre de citoyens de s'y rendre.

Vons prendrez des préfets, de la gendarmerie et des commandants militaires tous les renseignements qu'ils pourraient vous procurer sur les cantons qui étaient le plus chouanisés, sur les chefs de chouans qui demeurent dans le département, sur les propos et la conduite qu'ils y tiennent.

Vous prendrez des renseignements sur la situation de l'esprit du elergé, et m'enverrez un rapport détaillé de tout ce qui peut m'intéresser sous le point de vue de la tranquillité publique. Il ne devra pas être seutement le résultat de ce que vons reeueillerez des préfets et autres autorités; vous consulterez encore diférentes autres personnes.

Vous vous rendrez dans les chefs-lieux de cantons qui passent pour les plus maursis et qui vous sresient indispués comme tels. Vous y resterez le temps convenable pour vous procurer les renseignements les plus détaillés sur tous les individus suspects et qui pourraient troubler la tranquillifé publique. Vous joindres aux renseignements personnels que vous recueillerez des notes sur les châteux, où, pendant le dernière reurer. les chouna vavient coutume de se réunir.

Vous vous rendrez de là à Bennes. Vous y resterez deux jours, Vous y prendre les mêmes renseignements. Vous vous proeutrere également des renseignements des chefs de brigade et de bataillon, des officiers qui sont en garnison dans cette place, sur la situation de l'habillement et armement des copra, sur l'esprit des conscrits; vous menerere un état du nombre d'hommes que les demi-brigades pourraient mettre en campagne, et les plaintes qu'ils auraient à faire sur cet objet.

Vous êtes antorisé à vous rendre dans les chefs-lieux des cantons qui ont été le centre de la guerre civile, et qui sont considérés encore comme les plus suspects, afin que, plus près des lieux, vous puissiez rendre plus sârs les renseignements que vous devez me donner.

De là vous irez à Lorient; vous m'enverrez un état détaillé de tout ce que vous y verrez, des vaisseaux qui sont dans les chantiers, de ceux en armement ou dans le port, du nombre de marins, de la situation des vivres et approvisionnements de la marine. Vous recueillerez tout ce qu'on vous dira, et tous les renseignements directs ou indirects qui viendraient à votre connaissance.

Vous visiteres toutes les hatteries des côtes, depuis Lorient jusqu'à l'Orienbouchure de la rivière de Quimper, et depuis Lorient jusqu'à Brohefort. Vous auvre soin de voir avec quelle activité l'on arme; de me faire connaître, dans votre apport sur chaque hatterie, ce qu'on y a fait depuis l'ordre d'armement, et le moment où elle sera armet, d'observer l'espriet la population des villages à portée des batteries, le nombre de matelots, ceux qui sont à la mer; enfin tout ce qui peut, sur cette côte, m'nté-resser sous le point de vue de l'armement et de l'daministration.

Informez-ous exactement, dès votre arrivée à Lorient, si les approxisionnements pur Belle-lle et l'île de Groix sont partis; et, à votre retour à Lorient de la portion de votre course à l'embonchure de la rivière de Quimper, faites-moi connaître la situation de Belle-lle et de l'île de Grox, leur armement, approvisionnement, l'esprit des habitains, le nombre de compagnies qu'on a formées parmi eux pour la défense du purs, les talents et l'esprit public des commandants.

Partout où vous irez, ayez soin d'inviter à diner les commandants, les officiers, les administrateurs et habitants que vous penserez pouvoir vous donner des renseignements, sans cependant inviter les préfets et généraux de division, à moins qu'ils ne vous le demandent.

De là vous irez à Vannes, où vous prendrez les mêmes reuseignements que dans les départements de l'Orne et d'Ille-et-Vilaine. Vous vous informerez des cantons supposés les plus mauvais. Vous verrez la geudarmerie, les maires, pour tous les renseignements, et vous contribuerez, par votre conduite et par l'accueil que vons leur ferez, à lear laisser unbonne opinion de la sollicitude du Gouvernement pour eux.

En descendant de Lorient à l'embouchure de la Vibinie, vous la remonterez jusqu'à la Roche-Bernard sur l'une et l'autre rive. Vous vous ferez montrer les lieux où une escadre poursuivie jar les Anglisis monta dans la dernière guerre, et recueillerez l'opinion des marins sur l'endroit où un vaisseau de guerre peut arriver.

48

Vous ferez la même chose sur l'une et l'autre rive de la Loire jusqu'à Nantes. Vous ferez, pour la marine de Nantes et pour le département d'Ille-et-Vilaine, ce qui vous est prescrit pour les autres départements.

Vous parcourrez l'île de Noirmoutiers. Vous vous informerez avec soin si l'on a mémoire que des frégates ou des vaisseaux aient mouillé dans l'anse de Noirmoutiers, et jusqu'à quel endroit.

Vous verrez les iles de Ré et d'Oleron, l'île d'Yeu et Rochefort, et vous ous en reviendrez à Paris par Poitiers, Tours, Orléans; vous vous arriterez dans chaque chef-lieu, oi vous prendrez les mêmes renseignements, mais d'une manière moins détaillée, surtout pour les troupes et les conscriis.

Vous aurez soin de m'envoyer volre rapport de tous les lieux où vous coucherez et avant d'en partir; vous m'en ferez une description géographique, topographique et militaire, et vous aurez soin d'y relater le nombre de villages et la population des îles de Groix, Belle-lle, de l'île d'leu et Noirmoutiers, et de vous assurer si dans ces îles îl y a des biens nationaux.

Partout vous rendrez visite aux évêques, et quand vous coucherez dans des villages, vous vous mettrez en relation avec les curés.

Vous distinguerez dans les iles les habitants les plus attachés au Gouvernement, et recueillerez les grâces qu'ils auraient à demander pour eux ou leurs enfants.

Faites connaître à Noirmoutiers que je suis satisfait de la conduite que les habitants ont tenue à la fin de l'an vin.

Vous mettrez le temps convenable à cette mission, qui ne doit pas être faite légèrement, et je dois trouver dans vos rapports les mêmes reuseignements que je pourrais trouver si Jallais moi-même sur les lieux. Je désire cependant que votre mission ne dure pas plus d'un mois.

Failes-moi connaître ceux des renseignements que vous prendrez qui pourraient être hasardés, et, le plus possible, la source d'où ils viennent. Vous pouvez être certain que vos rapports ne seront lus que par moi.

BOXAPARTE.

#### CORRESPONDANCE DE NAPOLÉON I". - AN XI (1803).

Tous ces renseignements doivent être pris sans donner aucune inquiétude et sans paraître avoir été envoyé pour cet objet.

Comm. par M. le duc de Plassance. (En minute aux Arch. de l'Emp.)

> 6717. NOTE.

Paras, g florrid an to (29 avril 1803).

Au prochain travail, le Premier Consul présentera la proposition de douze lycées pour l'année prochaine.

Le ministre présentera un projet pour placer la statue de Charlemagne sur la place de la Concorde, ou sur la place dite Vendôme.

Par-ordre du Premier Consid.

Archives de l'Empire.

6718.

# AU GÉNÉRAL BERTHIER,

MINISTRE DE LA GUERRE.

Saint-Glead, g florest en 11 (19 avril 1803).

Le Premier Consul vous prie, Citoyen Ministre, d'apporter au prochain travail l'ordre suivant, qui a été donné pour les écoles d'artillerie pendant la campagne de l'an xi.

Par ordre du Premier Consul.

-Mon intention est qu'on se serve, dans chaque école, de boulets rouges; qu'on s'exerce aux obusiers, et qu'on se familiarise avec l'usage des boulets creux, en ayant soin de tenir un procès-verbal des exercices qui auront été faits avec ces boulets. -

BONAPARTE.

Archives de l'Empire

#### 6710

### AU LANDAMMAN ET AU CONSEIL GÉNÉRAL DE CANTON DUBL

Scint-Cloud, so Borisl an ss (\$6 avril 1863).

Gioyens Landamuna et Membres du conseil général du canton d'Uri, tout éc que vous me dites dans votre lettre da 38 mars ma vient touché. Jai voulu, par l'acte de médiation, vous éviter de grands maux et vous procurer de grands biens. Je a'ai vu que vos intérêts. Oubliez toutes vos divisions. Ne formez qu'on send pougle.

Je regarderai comme une de mes occupations les plus importantes de maintenir dans toute son intégrité la vieille amitié qui, depuis tant de siècles, vous unit à la nation française.

Dites au peuple de votre canton que je serai toujours prêt à l'aider dans tous les maux qu'il pourrait éprouver, et qu'en retour je compte sur la continuation des sentiments que vous m'exprimez.

BONAPARTE.

Comm. per la Chancellerre d'état du canton d'Uri

6720.

# AU CITOYEN TALLEYRAND,

Seint-Cloud, 11 Boreid an 11 (1" mai 1803)

Γai reçu votre lettre, qui m'a été remise à la Malmaison. Je désire que la conférence ne se tourne pas en parlage. Montrez-vous-y froid, altier et même un peu fier.

Si la note contient le mot ultimatum, faites-lui sentir que ce not renferme celui de guerre, que cette manière de négocier est d'un supérieur à un inférieur; si la note ne contient pas ce mot, faites qu'il le mette, en lui observant qu'il faut enfin savoir à quoi nous en tenir, que nous

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Date présumée.

sommes las de cet état d'anxiété; que jamais on n'obtiendra de nous ce que l'on a obtenu des dernières années des Bourbons; que nous ne sommes plus ce peuple qui recevait un commissaire à Dunkerque; que, l'ultimatum remis, tout deviendra rompu.

Effrayez-le sur les suites de cette remise; s'il est inébranlable, accoupagnez-le dans votre salon; au point de vous quitter, dites-lui : "Mais le "Cap et l'île de Gorée son-lis évacués?" Radoucissez un peu la fin de la conférence, et invitez-le à revenir avant d'écrire à sa cour, afin que vous puissez lui dire l'impression qu'elle a faite sur moi, qu'elle pouvait être diminuée par l'assurance de l'éceuation du Cap et de l'île de Gorée.

BONAPARTE.

Comm. par M. Groker, employé supérieur de l'amiranté anglasse

6721.

#### AU CITOYEN TALLEYRAND.

Paris, 1 ( Borrisl en 31 ( 1" mai 1803).

Je vous envoie, Citoyen Ministre, les notes et votre discours. Je vous prie de les mettre en ordre le plus tôt possible. Lord Withworth a présenté deux notes différentes, l'une relative à la succraineté de l'Angleterre sur Malte, l'autre pour garder cette île pendant dix ans: les jours où ces deux notes ont dié présentées ne sont pas spécifies.

J'y joins quelques notes qui vous feront connaître dans quel sens je désirerais que le commencement fût traité.

BONAPARTE.

Archives des affeires étrangères.

6722. DÉCISION.

Pares, se florvel an x1 (n may 1803).

Ritter, ancien membre du conseil des Cinq-Cents, demande une place de juge près le tribunal criminel de la Seine. Renvoyé au citoyen Cambacérès pour me proposer quelque chose qui pût lui convenir. Je crois que les membres du tribunal criminel

sent nommés; mais, comme il parle bien l'allemand et qu'il est dévoué, on pourrait l'employer dans les départements réunis.

BONAPARTE.

Archives de l'Emp

6723.

AU CONTRE-AMIRAL DECRÈS.

MINISTER DE LA MARINE ET DES COLONIES

Saint-Cloud, 19 Sorfel an 22 (9 men 1803).

Des hommes instruits pensent qu'il serait praticable de construire un bassin au pied de la côte d'Ingouville, dans l'anse appelée Sainte-Adresse, près du Harve, dont on pourrait alimenter les chasses par les eaux du bassin actuel: que les eaux sortant de ce bassin trouveraient une passe très-saine sous l'abri du bance de l'Éclat. Ce ne serait jamois qu'un port de construction pour profiter de l'embouchure de la Seine. Si un projet de cette nature pouvait d'ere praticable, il suffirait de construire un bassin capable de contenir deux ou trois visseaux.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire

6724

AU LANDAMMAN ET AU CONSEIL D'UNTERWALD.

1 11 (3 mm 1803).

Gioyens Landamman et Membres du conseit du canton d'Unterwald, je vous remercie des sentiments que vous m'exprimer au nom de votre canton par votre lettre du 3 avril. Le titre de restaurateur de la liberté des enfants de Tell m'est plus précieux que la plus belle victoire. Le n'ai cue en vue, dans l'acte de médiation, que vos intérêts; quand je l'ai discuté avec vos députés, j'ai été par la pensée un de vos concilorens.

Assurez le peuple de votre canton que, dans toutes les circonstances, il peut compter qu'il me trouvera toujours dans les mêmes sentiments.

383

Oubliez toutes vos anciennes querelles, et comptez sur le désir que j'ai de vous donner des preuves de l'intérêt que je vous porte.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire

6725.

#### NOTE POUR L'AMBASSADEUR D'ANGLETERRE1.

Paris, th flores an st (3 mai 1803).

Après la dernière communication qui a été adressée à Son Excellence, on conçoit moins que jamais comment une nation grande, puissante, sensée, pourrait vouloir entreprendre de déclarer une guerre dont les résultats entraîneraient des malheurs si grands, et dont la cause serait si petite, puisqu'il sagit d'un misérable roche.

Son Excellence a di comprendre que la double nécessité de s'entendre avec les puissances grantes du traité d'Aniens et de ne pas violer un pacte dont l'exécution intéresse aussi essentiellement l'honneur de la France, la stireté de l'avenir et la loyauté des relations diplomatiques entre les nations européennes, avait fait une loi au Gouvernement français d'éloigner toute proposition diamétralement contraire au traité Almieus.

Cependant le Premier Consul, accoutumé depuis deux mois à faire des sacrifices de toute espèce pour le maintien de la pacification, ne repousserait pas un terme moyen qui serait de nature à concilier les intérêts et la dignité des deux pays.

Sa Majesté Britannique a paru eroire que la garnison napolitaine qui devait être établie à Malte ne présenterait pas une force suffisante pour assurer véritablement l'indépendance de cette île.

Ce motif étant le seul qui puisse au moins expliquer le refus qu'elle fait d'évacuer l'île, le Premier Consul est prêt à consentir que l'île de

solut de tenter un dernier effort, et il charges le ministre des relations extérieures de remettre cette note à l'ambassodeur d'Angleterre.» (Moniteer.)

<sup>&#</sup>x27; »Malgré l'insistance que mettait lord Withworth à demander ses passe-ports, le Premier Consul, continuellement appliqué à refléchir aux moyens qui peuvaient prévenir la rupture, ré-

Malte soit remise aux mains d'une des trois principales puissances qui ont garanti son indépendance, soit l'Autriche, la Russie ou la Prusse; bien entendu qu'aussitôt que la France et l'Angleterre seront d'accord sur cet article, elles réuniront leurs demandes pour y porter pareillement les différentes puissances, soit contractantes, soit adhérentes au traité d'Amiers.

S'il d'ait possible que cette proposition ne filt pas adoptée, il serait manifeste que non-seulement l'Angleterre nà jamais voulu exécuter turité d'Amiene, mais qu'elle n'a même téé de home foi dans aucune des demandes qu'elle a faites, et qu'à mesure que la Prance eût cédé sur un point, les préfentions du Gouvernement britannique se fussent portées sur un autre; et, si une parellé démonstration desait être acquise, le Premier Consul aura du moins donné encore un gage de la sincérité de son application à méditer sur les moyens déviter la guerre, de son enversement à les saisir, et du prix qu'il mettait à les faire prévaloir.

Par ordre du Premier Consul,

Extrait du Monteur

#### 6726.

#### All LANDAMMAN ET ALL CONSEIL DE SCHWITZ

Samt-Cloud, 16 florful an 21 (6 mai 1803).

Gitoyens Landanuman et Membres du conseil du canton de Schwitz, jai éproué une vive satisfaction d'apprendre par yotre lettre du 14 avril que vous étiez heureux par l'acte de médiation. L'onbli des querelles passées et l'union entre vous, voilà le premier de vos besoins.

Je serai toujours votre ami, et l'esprit qui m'a dicté l'acte de médiation ne cessera jaunais de m'animer.

Quelles que soient les sollicitudes et les occupations que je puisse avoir, je regarderai toujours pour moi comme un devoir et une douce jouissance de faire tout ce qui pourra consolider votre liberté et votre bonheur.

BOXAPARTE

Comm per la Chenrellerse d'etat du centen de Schwitz

6727.

### DÉCISION.

Pares, 16 ffereial au 31 (6 mai 1803).

Rapport sur la question de savoir si l'on peut accepter des biens fonds pour l'entretien des desservants des succursales. Il est possible de recevoir des biens fonds, non pour le clergé, parce que la loi s'y oppose, mais pour les communes qui en emploieront le produit aux payements des succursaux.

Écrire, en conséquence, aux évêques qu'ils peuvent accepter, si l'on insère dans la donation la clause que les dons sont faits aux communes, pour les aider à entretenir les succursaux.

BOYAPARTE

Archives de l'Empire.

6728.

### AUX BOURGMESTRE ET SÉNATEURS DE LA VILLE LIBRE ET HANSÉATIQUE DE BRÊME,

Saint-Cloud, 16 flored an 11 (6 mai 1803).

Le sénateur Groening, votre député, m'a remis la lettre par laquelle vous lui avez accordé la permission de revenir dans sa patrie, après avoir rempli les différents objets de la mission dont vous l'aviez chargé auprès du Gouvernement de la République française. C'est avec plaisir que j'ai reçu les témoignages que vous me donnes, à cette occasion, de votre reconnsissance pour la protection que vous avez éprouvée de ma part, quand il s'est agri de l'intérêt des villes hanséatiques en général et de la vôtre na princiuler. De ne puis que vous fémoigner una saisfaction de la conduite de votredit député dans l'accomplissement des divers points de sa

.

#### CORRESPONDANCE DE NAPOLÉON 1". - AN XI (1803).

mission, et je le charge de vous renouveler, à son retour auprès de vous, les assurances de l'intérêt que je prends à tout ce qui concerne la prospérité de votre ville, et de mon désir de trouver des occasions de tuultiplier, à son égard, les preuves de ma bienveillance et de ma protection.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire.

386

6729.

#### AU CITOYEN MARESCALCHI,

MINISTRE DES RELATIONS EXTÉRIEURES DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENSE.

Saint-Cloud, 19 floréal an 11 (9 mai 1863).

Le vous prie, Citoyen Ministre, de faire connaître au vice-président que mon intention est qu'il y ait en Rouagne, indépendamment des bataillons italiens et polonais qui ont ordre de s'y rendre, deux autres bataillons italiens, de manière que les forces italiennes, infanterie, cavalerie et artillerie, y compris les Polonais, soient au moins de 6,000 hommes.

BOXAPARTE.

Archives de l'Empire

6730.

ABBÈTÉ.

Paris, 21 flored at 21 (11 mai 1803).

Le Gouvernement de la République, sur le rapport fait par le grand juge et ministre de la justice, de la demande de Joseph-Marie de Maistre. À l'effet d'obtenir la permission de rester au service de Sa Mujesté le roi de l'île de Sardaigue, arrête :

Anticuz 1<sup>er</sup>. Il est permis à Joseph-Marie de Maistre, régent de la chancellerie et chef du tribunal suprême de l'audience royale en Sardaigne, de rester au service de Sa Majesté le roi de l'île de Sardaigne.

En conséquence, il conservera, pendant tout le temps de la durée de la présente permission, sa qualité de Français, ainsi que les droits qui y sont attachés, conformément aux dispositions de la loi du 17 ventôse Ann. 2. La présente permission, scellée du sceau de la République, sera déposée aux archives du grand juge et ministre de la justice, et expédition en sera délivrée à l'impétrant, qui jouira de son contenu tant qu'il ne sera point révoqué.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire.

# 6731.

DÉCISION.

Saint-Cloud, an flored on at ( 19 mai 1803).

Le citoyen Duboia, préfet du département de la Gironde rend compte des difficultés qu'il a éprouvées à Bordeaux danl'exécution de la toi sur la conscription.

Le ministre de l'intérieur fera connaître au préset que, quelque chose qu'il puisse dire, il est de fait que les conscrits ne sont pas partis; que je serais extrêmement peiné que l'insouciance apportée dans l'exécution d'une loi aussi importante me forçât de mettre cette grande et belle cité sous l'autorité militaire; qu'il doit rassembler les maires et les principales autorités. donner des ordres à la gendarmerie et se concerter avec les commandants d'armes, car, à quelque que prix que ce soit, il faut que les conscrits de Bordeaux marchent et rejoignent leurs corps.

BONAPARTE.

techives de l'Empire.

#### 6732.

# NOTE POUR LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR.

Saint-Good, as florest an u (15 mai 1863).

le prie le ministre de l'intérieur de me faire connaître le temps où il sera possible de faire placer le corps du général Desait dans l'église de Saint-Bernard, dans le monument qui y a été commandé. Mon intention n'est point de faire construire une nouvelle église, mais de le placer dans l'église eutelle, dans l'endroit le plus visible. Cetté église set grande et vaste. Le désirerais savoir s'il est possible de faire cette cérémonie, cette année, à l'amniversaire de la bateille de Marengo.

BONAPARTE.

trebises de l'Empire.

#### 6733.

#### AU CITOYEN CRETET,

CONSEILLER D'ÉTAT, CHARGÉ DES PONTS ET CHAUSSÉES.

Snint-Cloud, no florval am 11 (12 mini 1803).

Il y a, Citoyen Cretet, quatre lieues de chemin de Valognes aux îles Marcouf. Deux lieues sont faites, deux restent à faire. Je désire que vous preniez des mesures pour les terminer avant fructidor.

Une portion de la digue qui conduit au fort de Querqueville, rade de Cherbourg, a été enlevée par la mer. On évalue son rétablissement à 30,000 francs. Prenez des mesures pour qu'il soit fait avant fructidor.

BONAPARTE.

Archives de l'Empare.

#### 6734.

# NOTE POUR LE MINISTRE DE LA GUERRE.

Saint-Cloud, au florfal an 21 (12 mai 1803) !.

Saint-Constant et les environs d'Auray.

Date présumée.

Dans le département de la Vendée, Saint-Jean-de-Mont est la commune par laquelle on a toujours communiqué avec l'Angleterre. Il faut y faire mettre une petite garnison et y faire exercer une surveillance particulière.

S'il convient de réarmer le fort de l'île d'Houat et d'Hædik.

Donner ordre qu'on réarme l'île Dumet.

Faire connaître l'officier qui commande à Groix; si les soldats sont enrégimentés; quelle est leur discipline; quel esprit il y a dans cette île. Mêmes renscignements pour Belle-lle.

Se faire rendre compte si on a approvisionné le fort de l'île des Signes!. L'île de Batz et le fort des Sept-Iles.

BONSPARTE.

Dipôt de la guerre.

#### 6735.

#### AU GÉNÉRAL MENOU.

Spint-Cloud, an florial an at (15 maj 1803),

Citoyen Général Menou, administrateur général de la 97 division militaire, jai reçu votre lettre du 13 floréal. On m'a fait le rapport sur la route du mont Genès mais ue serair-il pas conceable de terminer la route du mont Genèrre avant de faire cette nouvelle route? Gar, en eutreprenant trop, on met nécessairement beaucoup de lenteur à finir, et et des conceant indispensable d'avoir le plus promptement possible, entre la France et le Piémont, une communication telle qu'il ne faille point décler. On m'aver qu'il serait possible de Tachever dans la campagne et à peu de frais. Il ne faudrait pas perfer un instant.

Faites-moi connaître la situation des troupes.

l'approuverai toujours fort tout ce que vous ferez pour activer les travaux des fortifications d'Alexandrie. Ayez l'œil à ce qu'on ne fasse aucun établissement militaire à Turin; mon intention secrète est de concen-

<sup>&#</sup>x27; Be de Sein?

trer toute l'administration des approvisionnements, de l'artillerie, du génie, etc. à Alexandrie. S'il se faisait quelque disposition contre cette pensée secrète, prévenez-m'en, afin que, sans en faire connaître le motif, je puisse la faire suspendre.

J'apprends avec grand plaisir ce que vous me dites du départ de 3,000 conscrits. Les états qui m'ont été remis ne les portent qu'à 1,300.

J'ai fait quelque chose pour vos manufactures de draps. Visitez-les, encouragez-les de tous vos moyens, tant pour le bien du pays que pour nous éviter les frais de transport pour l'habillement de nos troupes en Italia.

Fappellerai volontiers aux places d'auditeur au Conseil d'état deux jeunes gens de familles accréditées dans le pays, de l'âge de vingt à vingt-cinq ans, et qui auraient des dispositions. Il serait nécessaire qu'ils eussent de l'aisance, puisque les appointements de cette place ne sont que de 2.00 france.

Je désirerais plus de détails sur ce que vous me dites de la diminution des droits d'entrée dans le port de Gênes, et que vous me fissiez connaître comment cela peut détourner le commerce du Piémont avec Nice.

Je viens de créer un nouveau dépôt colonial à Villefranche.

Il faut qu'il y ait en Piémont une ou plusieurs maisons de reclusion, pour y enfermer et y faire travailler les mendiants et les hommes dangereux, car on ne doit point envoyer cette canaille au dépôt colonial.

Je ne saurais trop vous dire, ce que vous savez parfaitement, qu'il n'y a rien de pire que la réaction. Il ne peut y avoir de bien que ce qui s'opère insensiblement.

BONAPARTE.

Saint-Cloud, as florial an at (12 mai 1803).

Archives de l'Esopire.

6736.

AU GÉNÉRAL LAGRANGE.

J'ai reçu vos différentes lettres, Citoyen Général, et spécialement celle

CORRESPONDANCE DE NAPOLÉON F. - AN XI (1803).

datée de Boulogne. Je désire beaucoup plus de détails; au moins quatre pages de chaque ville où vous couchez.

Vous me dites que la 22° de ligne a reçu 1,000 conscrits; j'ai peine à le croire, mes états n'en portent que 55o.

J'aurais voulu, sur Boulogne et Calais, de très-grands détails. Faites votre course lentement, voyez beaucoup, et écrivez-moi tout ce que vous voyez.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire.

6737.

AU CONTRE-AMIRAL DECRÈS. MINISTRE DE LA MARINE ET DES COLONIES.

Saint-Cloud, as Berest an at (12 mai 1803).

J'apprends, Citoyen Ministre, que, sur 16,000 toises cubes qui devaient être faites, cette année, à Cherbourg, il n'y en a encore que 4,000.

Il est donc nécessaire que vous preniez de nouvelles mesures pour achever ces travaux, afin que, dans le courant de la campagne, les 100 toises de digue qu'on avait promis d'élever le soient effectivement et puissent porter des canons.

Il est aussi convenable que vous vous fassiez instruire quelle est la portion de la digue qu'on élèvera immédiatement après les 100 toises arrêtées

BONAPARTE.

Archives de l'Empire.

6738. CONSEILLES D'ÉTAT, CRABGÉ DE TOUTES LES AFFAIRES CONCERNANT LES CULTES.

AU CITOYEN PORTALIS.

Seint-Cloud, sa floréal an 11 (12 mai 1803).

Citoven Portalis, Conseiller d'état, je vous prie de faire connaître au préfet de la Vendée et à l'évêque de la Rochelle que mon intention est qu'ils fassent distribuer 150 francs aux soixante vicaires ou succursaux qui ont le plus d'instruction, qui se conduisent le mieux et montrent le plus d'attachement au concordat, à la religion et au Gouvernement. Vous leur ferez passer la somme de 9,000 francs, montant de ces distributions, sur l'état nominatif que vous transmettra l'évêque, approuvé du préfet.

Écrivez également à l'évêque du Morbihan de vous envoyer la note des cent vicaires ou succursaux qui ont le plus de lumières et d'attachtment au concordat et au Gouvernement, à chacun desquels mon intention est d'accorder une gratification de 150 francs. Vous lui ferez passer les fonds forspuil vous en adressera l'état nominatif.

BONAPARTE

Arrhives de l'Empire

## 6739.

# A L'AMBASSADEUR D'ANGLETERRE.

Paris, 25 florial as 21 (25 mai 1803).

Le soussigné est chargé de faire connaître à Son Excellence lord Withworth, ambassadeur de Sa Majesté Britannique, que, le Premier Consul ayant proposé, dans la note du 15 de ce mois, que l'île de Malte fût remise dans les mains d'une des trois puissances garantes, la Russie, l'Autriche ou la Prusse, il ne suffiririt pas, pour écarter cette proposition, d'arguer du refus que ferait S. M. Fempereur de Russie de recevoir ce dépôt, puisqu'il resterait à connaître les intentions de LL. MM, Fempereur d'Allemagne et le roi de Prusse:

Que, d'ailleurs, l'assertion contenue dans la note de Son Excellence, en date du so de ce mois, et qui est exprimée en ces termes, -Par le refue « de S. M. l'empereur de Russie de s's prêter, -est entièrement contraire à la garantie que Sa Majesté Impériale a formellement offerte, sous la fait aucune difficulté d'adopter, et auxquels il est à sa connaissance que le ministère amplias s'est refusé, méditant saus doute alors l'étrange prétention de garder Malte;

Que, de plus, cette assertion se trouve encore en opposition absolue avec les assurances que le Premier Consul a reçues de Pétersbourg, depuis que le message de Sa Majesté Britannique y a été connu, et qui viennent de lui être renouvelées par une communication authentique que M. le comte de Markof a donnée hier des intentions de sa cour;

D'où il résulte qu'il est inpossible de concilier la deraière transmission faite par Son Excellence lord Withworth avec la nouvelle confimation qui vient d'être acquise des dispositions de S. M. l'empereur de Russie, et qu'on ne peut se refuser à croire que Sa Majesté Britannique, mieux informée, sera elle-même empressée à fire donner à Son Excellence des instructions différentes de celles qu'elle a reques et communiquées au nom de son Gouvernement.

Par ordre du Premier Consul.

Extrait du Monsteur

#### 6740

## AU CITOYEN TALLEYBAND,

MINISTRE DES RELATIONS EXTÉRIECHES.

Saint-Cloud, 23 florest on 21 (13 mai 1803).

Envoyez, Citoyen Ministre, la note à lord Withworth et au général Andréossy; envoyez-la aussi en Espagne et en Hollande.

Donnez ordre au général Andréossy que, lorsqu'il sera assuré que le Gouvernement anglais a communication de cette note, il fasse connaire, par le cityen Schimmelpenninck ou par tout autre moyen indirect, que, si l'Angleterre rejette absolament la proposition de remettre Malte à une des puissances garantes, on ne serait pas foigné iet d'alopter que l'Angleterre resterait à Malte pendant dix ans et que la France occuperait la presqu'ille d'Otrante et les positions qu'elle occupait, au moment de la signature du traité d'Amiens, dans le royaume de Naples, pendant le même espace de temps; ainsi, il serait autorisé à signer une convention dans ses propres termes :

- e Le Premier Consul, au nom du Peuple français, et Sa Majesté Brir tannique, animés du désir de maintenir la paix si heurensement rétablie à Amiens, conviennent de ce qui suit :
- I. Les troupes de Sa Majesté Britannique pourront occuper l'île de Malte pendant dix ans.

50

- -II. Les troupes françaises occuperont, pendant le même espace de temps, les positious de Tarente et d'Otrante, telles qu'elles les occupaient au moment de la signature du traité d'Amiens et qu'elles n'ont évacuées qu'en conséquence de l'article 11 dudit traité.
- « III. La présente convention sera ratifiée dans l'espace d'un mois ou « de quinze jours, si faire se peut. »

Faites connaître au général Andréossy, s' qu'il est important que, si cette proposition ne peut réussir, il è en fase aucune communication qui en laisse des traces, et qu'on puisse toujours nier ici que le Gouvernement ait pu abbérer à cette proposition; s' qu'il est autorisé à faire ces ouvertures dans le cas où il ne lui en aurait pas été fait quelque autre de la part de l'Angleterre, ou que les hostilités n'auraient pas recommenté.

On s'en remet donc entièrement à lui sur le parti à prendre, et on ne saurait lui recommander trop de prudence.

Recommandez-lui spécialement de se servir du citoyen Schimmelpenninek; et, en parlant à lord Hawkesbury, il doit lui dire qu'il n'a pas d'autorisation précise, mais qu'il met sa responsabilité en avant, qu'il se fait fort de signer et qu'il ne sera pas désavoué.

BONAPARTE

Archives des affaires étrangères (En missir sex Arch de l'Emp.)

6741.

AU GÉNÉRAL BERTHIER,

Saint-Cloud, a3 florial an x (13 mai 1803).

J'ai lu le rapport du général Chasseloup sur la situation d'Alexandrie à la fin de l'an 11. Le général Menou a ordre de prendre toutes les mesures pour activer les travaux de cette place. J'y ai mis un grand nombre d'hommes en garnison, et je ne ferais point de difficulté de l'augmenter sur la demande du général Chasseloup. Si les 200,000 francs par mois ne suffiscent pas, j'augmenterai les fonds.

Le roi de Sardaigne ayant toujours fait construire des fortresses, on doit trouver des moyens immenses aux environs de Suse, Fenestrelle, Coni, etc. Il doit y avoir des entrepreneurs et des ouvriers; le général Chasseloup doit les réunir tous; et, dût-on dépenser le double des fonds accordés, j'y ferai fourair. Je considère cette place comme tout : le reste de l'Italie est affaire de guerre; ette place est affaire de politrique.

Demandez au général Chasseloup un plan arrêté de ses projets, que je veux avoir sous les yeux, et faites-vous adresser, chaque mois, une note de ce qui a été fait.

Écrivez au général Menou que, si le général Chasseloup le lui demande, il requière tous les entrepreneurs et ouvriers qui auraient travaillé aux forteresses du Piémont, pour les employer aux fortifications d'Alexandrie.

Désignez le général Robin pour commander le cantonnement d'Alexandrie.

Faites connaître au général Chasseloup que j'ai approuvé ses observations, et que, cette année, on travaillera au mont Genèvre; car, avant d'entreprendre d'autres communications, il nous en faut une de sûre.

BONAPARTS.

Comm. par M. le prince de Wagran

#### 6742.

#### AU GÉNÉRAL BERTHIER

Seint-Cloud, all flored an 11 (13 mai 1803).

Le camp de Nimègue se mettra en marche pour se rendre à Coeverden, où il sera arrivé le 1<sup>er</sup> ou le 2 prairial.

Le général commandant 1 prendra les mesures nécessaires pour faire

.

Le général Mortier

transporter à Coeverden quatre jours de vivres et six jours de biscuit, de manière à pouvoir, douze heures après la réception d'un courrier, se mettre en marche avec ses vivres.

Il prendra toutes les informations nécessaires sur la route qu'il doit tenir pour occuper le Hanovre en passant par Meppen, et ayant soin de ne pas passer sur le territoire prussien.

Il enverra des agents pour connaître le mouvement que pourront faire les Hanovriens, et les positions qu'ils prennent.

BONAPARTE.

Dépôt de la guerre.

#### 6743.

## AU GÉNÉRAL CLARKE,

MINISTRE DE PRANCE À PLONENCE.

Peris, 23 floréal an 21 (13 mai 1803).

L'ambassadeur d'Angleterre en France, Citoyen Ministre, vient de quitter Paris.

La guerre n'est cependant pas encore déclarée; mais cette conduite de l'ambassadeur, déterminée par des ordres de son Gouvernement, exige des précautions sur le résultat desquelles il sera statué selon le parti que prendra le Gouvernement anglais.

En conséquence, le Premier Consul m'a ordonné de vous faire savoir que son intention est qu'un embargo général soit mis dans les ports dépendants de Sa Majesté le roi de Toscane.

Les bâtiments chargés pour le compte de l'Angleterre ne devront éprouver aucune molestation; mais l'intention du Premier Consul est qu'il soit veillé à ce que ces bâtiments ne puissent disposer, jusqu'à nouvel ordre, d'aucune partie de la cargaison.

Telles sont, Citoyen, les dispositions que le Premier Consul m'a ordonné de vous faire connaître, pour que vous pourvoyiez à leur exécution.

Par ordre du Premier Consul.

Archives de la marino

#### 6744.

#### AU CITOYEN MARESCALCHI.

MINISTRE DES BELATIONS EXTÉRIECRES DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE.

Paris, să floréal an s: (să mai 1803)."

L'ambassadeur d'Angleterre ayant quitté Paris, le citoyen Talleyrand lui a remis la note ci-jointe, qui est une récapitulation de toute la négociation.

Le désire que vous l'expédiies par un courrier extraordinaire, pour étre communiquée à la Consulte d'état en comité secret, et sans que, sous quelque prétexte que ce soit, il en soit donné aucune copie, ni aucune communication à toute autre personne qu'aux membres de la Consulte, désirant ne faire aucune communication publique avant que l'ambassadeur de la République soit de retour à Calais.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire.

6745.

#### AU GÉNÉRAL BERTHIER, MINISTRE DE LA GUERRE.

Seint-Good, a5 floriel an pr (15 maj 1843).

Le vous prie, Citoyen Ministre, de témoigner mon extrême mécontentement au général Glivier, qui command à Livourne, pour avoir dont une garde d'honneur à lord Elgin. Il ne connaît point lord Elgin et ne doit de garde d'honneur à personne, si ce n'est au roi d'Étrurie, dans les états douquel il se trouve employé, le n'ai pu qu'être extrêmement peiné de voir qu'un général aussi distingué ait traité avec la plus grande faveur un des plus grandes ennemis de la nation.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire.

#### 6746.

# AU CITOYEN REGNIER,

Saint-Cloud, 27 Soviel on 21 (17 mai 1803).

Le vous envoie, Citopen Ministre, un rapport qui m'a été fait. Je vous prie de donner ordre au commissier du Gouvrement près le tribunal criminel de Maestricht, sans dire de quelle source vous viennent ces renscipacements, qu'une enquète générale soit faite pour constatter l'avistence du corps du délli. Évitet de parter du général Charbonnier, pares qu'il peut être innocent. J'attache la plus grande importance à cette affaire, parec qu'elle tient à la sorfeé publique et à l'existence de l'armée.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire

6747.

### AU CITOYEN GAUDIN,

MINISTRE DES FINANCES.

Scint-Cloud, 27 florcal an 11 (17 man 1803).

Je vous prie, Citoyen Ministre, de porter la pension de madame d'Orléans-Bourbon à 100,000 francs par an, à compter du 1" vendémiaire an 11.

BONAPARTE.

Archives de l'Empure

6748.

### AU GÉNÉRAL LANNES 1.

Saint-Cloud, 27 Borriel on 31 (17 that 1803).

Citoyen Général, je reçois à l'instant votre lettre du 27 germinal. J'ai vu ce matin le citoyen Guebeneuc, qui arrive de Londres, et qui m'a appris que tous vos différends étaient arrangés à Lisbonne.

L'ambassadeur d'Angleterre est parti jeudi; mais il est encore aujour-Ministre de France à Lisbeage.

399

d'hui à Galais. Je n'ai pas encore de nouvelles qu'Andréossy ait quitté Londres, Ainsi, tout n'est pas encore définitivement décidé. Cependant il y a peu d'espoir pour la paix, l'arrogance et l'injustice du cabinet anglais n'avant aucune limite.

BONAPARTE.

Remettez cette lettre au prince.

Comm. par M. le duc de Montebello.

6749.

## AU PRINCE RÉGENT DE PORTUGAL.

Seint-Cloud, 27 florési an x1 (17 mei 1503).

J'ai reçu les différentes lettres qu'il a plu à Votre Altesse Royale de mécrire. Jy ai va eve plaisir les sentiments qu'elle m'y témoigne. Les circonstances actuelles deviennent de plus en plus graves, el le guerre et urr le point de se rallumer entre la France et l'Angleterre. Jai tout fait pour épargner au monde cette calamité; mais l'Angleterre s'es trefusée à l'exécution du traité d'Amiens. Le ministre de la République à Lisbonar de reconstance extraordinaire. Poutes les puissances inféressées à l'incépendance de l'ordre de Malte deivent réunit leurs efforts, et je suis autorisé à compter sur les sentiments que Votre Altesse Royale a bien voulut l'émoigner.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire.

6750.

## A L'ÉLECTEUR DE SALZBURG.

Saint-Cloud, 27 florful an 13 (17 mai 1803).

J'ai reçu la lettre qu'il a plu à Votre Altesse Royale de m'écrire le 26 avril. Je la prie de recevoir mon compliment sur son installation à Salburg. Je lui désire bien sincèrément tout le bonheur qu'elle mérite, et qu'elle fera éprouver à ses peuples par son gouvernement doux et paternel. La France a été dix ans en lutte avec la Maison d'Autriche; tout est enfin terminé. Il ne tiendra pas à moi que les deux états ne recommencent une novelle époque sur des principes différents. Au reste, quelle que soit la marche que suivront les deux cabinets de Vienne et de Paris, je verrai toujoura avec une extrême satisfaction que le cabinet de Votre Altesse Royale se conduise d'après les principes qui lui sont propres.

Archives de l'Empire.

6751.

# AU LANDAMMAN DE LA SUISSE.

Saint-Cloud, a7 floriel an 21 (17 mai 1803).

BONAPARTE.

Monsieur Louis d'Affry, Landamman de la Suisse, j'ai reçu votre lettre

Monsieur Louis d'Airy, Lananaman a la Suisse, J ai requ'votre êttire du 92 avril, que m'a remise le Colonel Rapp. Dans les circonstauces actuelles, où la guerre entre la France et l'Angleterre est sur le point de se déclarer, je ne veux vous laisser aucun doute sur la justice de la guerre que la France est obligée de faire. Je vous envoie, pour vous seul, la note qui a été remise à lord Withworth, au moment de son départ de Paris.

Je vous prie d'être toujours convaincu du désir que j'ai de faire ce qui peut être agréable à votre pays, et à vous en particulier.

Archives de l'Empire

BONAPARTE.

6752.

## A S. S. LE PAPE.

dinaux français qu'elle a bien voulu faire.

Saint-Cloud, 97 florest en 11 (17 man 1803).

Très-saint Père, je remercie Votre Sainteté de la nomination des car-

J'ai reçu avec un véritable plaisir le dessin que l'ablégat m'a remis-Autant J ai ed p plaisir, il y a un an d'instruire Votre Saintelé de la paix conclue avec l'Angleterre, autant J'éprouve de peine aujourd'hui à lui annoncer que la guerre est près de troubler l'Europe, par l'injustice des Anglais qui, au mépris des truités, ne veulent pas évacuer Malte. Votre Sainteté verra, par la copie de la dernière note remise à l'ambassadeur d'Angleterre et que je joins ici pour elle seule, que j'ai été poussé à bout. L'ambassadeur d'Angleterre a quitté Paris jeudi passé.

Le ministre de la llépublique fera une demande à Votre Sainteté d'un passage de troupes par la Marche d'Ancône, pour se rendre dans le royaume de Naples. Mais cela ne doit porter en rien préjudice ni aux états ni aux finances du Saint-Siége.

J'apprendrai avec grand intérêt que Votre Sainteté juge que, dans cette eirconstance, je ne suis point la cause de la guerre, ni des malheurs qui pourront en résulter, et que j'y ai été en tout contraint et obligé.

Il me reste à faire à Votre Sainteté un nouveau remerciment sur son bref pour le Piémont.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire

6753.

AU CARDINAL CONSALVL

Saint-Cloud, ay flor(al an 11 (17 mai 1803).

Monsieur le Cardinal Consahi, Secrétaire d'état de Sa Sainteté, j'ai requ votre lettre du 3 1 javier. Le vous remercie des sentiments que vous n'y exprimer. Je désire trouver des occasions qui puissent me mettre à même de vous donner des preuves de l'estime particulière que je vous porte. Vos hons conseils et vos talents sont utiles à l'Église, et je ne puis que me louer de la direction que vous donner à la chacellerie de Rome. Vous pouvez donc compter sur mon assistance, et le Saint-Père me trouvers toujours, en fidèle et zélé enfant de l'Église, disposé à faire tout eq qui peut contribuer à sa prospérité.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire.

6754. DÉCISION.

Paris, 29 floréal au 21 (19 mai 1803).

Mauduit, de Rouen, présente au Premier

Renvoyé à M. Paesiello, pour me

woman Gongle

Consul une pièce d'harmonie sur son possage rendre compte si la musique en est dans le département de la Seine-Inférieure.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire.

## 6755. MESSAGE AU SÉNAT.

Paris, 3o Sociel an xt (no mai 15o3).

L'ambassadeur d'Angleterre a été rappelé; forcé par cette circonstance, l'ambassadeur de la République a quitté un pays où il ne pouvait plus entendre des paroles de paix.

Dans ce moment décisif, le Gouvernement met sous vos yeux, il mettra sous les yeux de la France et de l'Europe ses premières relations avec le ministère britannique, les négociations qui ont été terminées par le traité d'Amiens, et les nouvelles discussions qui semblent finir par une rupture absolue.

Le siècle présent et la postérité y verront tout ce qu'il a fait pour mettre un terme aux calamités de la guerre, avec quelle modération, avec quelle patience il a travaillé à en prévenir le retour.

Rien n'a pu rompre le cours des projets formés pour rallumer la discorde eutre les deux nations.

Le traité d'Amiesa savit été négocié au milieu des clameurs d'un part ennemi de la paix. A peine conclu, il fut l'objet d'une censure amère, on le représenta comme funeste à l'Angleterre, parce qu'il n'était pas honteux pour la France. Bientôt on sema des inquiétudes, on simula deangers sur lesquels on établit la nécessité d'un état de paix tel qu'il était un signal permanent d'hostilités nouvelles. On tint en réserve, on stipendia ces vils seélérais qui avaient déchiré le sein de leur patrie, et qu'on destine à le déchirer encer. Vains calcalus de la hainel Ce n'est plus cette France divisée par les factions et tourmeutée par les orages : c'est la France rendue à la trauquillet intérieure, régénérée dans son daministration et dans ses lois, prête à tomber de tout son poids sur

l'étranger qui osera l'attaquer, et à se réunir contre les brigands qu'une atroce politique rejetterait encore sur son sol pour y organiser le pillage et les assassinats.

Enfin un message inattendu a tout à coup effrayé l'Angleterre d'armements imaginaires en France et en Batavie, et supposé des discussions importantes qui divissient les deux gouvernements, tandis qu'aircune discussion pareille n'était connue du Gouvernement français.

Aussitôt des armements formidables s'opèrent sur les côtes et dans les ports de la Grande-Bretagne; la mer est couverte de vaisseaux de guerre; et c'est au milieu de cet appareil que le cabinet de Londres demande à la France l'abrogation d'un article fondamental du traité d'Amiens.

Ils voulaient, disaient-ils, des garanties nouvelles, et ils méconnaissaient la sainteté des traités, dont l'exécution est la première des garanties que puissent se donner les nations.

En vain la France a invoqué la foi jurée; en vain elle a rappéle les formes reques parmi le nations; en vain elle a consenti à ferme le yeux sur l'inexécution actuelle de l'article du traité d'Amiens dont l'Angleterre prétendait s'affranchir; en vain elle a voulu remettre à prendre un parti définití jusqu'au moment oi l'Espagne et la Batavie, toutes deux parties contractantes, auraient manifesté leur volonté; vainement, enfin, elle a proposé de réclamer la médiation des puissances qui avaient été appelées à garantir et qui ont garanti en effet la stipulation dont l'abrogation était demandée : toutes les propositions ont été repoussées, et les demandes de l'Angleterre sont devenues plus impérieuses et plus alsolues.

Il n'était pas dans les principes du Gouvernement de fléchir sous la menace; il n'était pas en son pouvoir de courbet la majesté du peuple français sous des lois qu'on lui prescrivait avec des formes si bautaines et si nouvelles. S'il l'eût fait, il aurait consacré pour l'Angleterre le droit d'annuler, par sa seule volonté, toutes les stipulations qui l'obligent envers la France; il l'eût autorisée à exiger de la France des garanties nouvelles à moindre altarme qu'il lui aurait plu de se forger; et, de là, deux nouveaux principes qui se sersient placés dans le droit public de la Grande-Bretagne, à côt de celui par leque elle d'abétriét les autres nations de la souveraineté commune des mers et soumis à ses lois et à ses règlements l'indépendance de leurs pavillons.

Le Gouvernement s'est arrêté à la ligne que lui ont tracée ses principes et ses devoirs. Les négociations sont interrompues, et nous sommes prêts à combattre si nous sommes attaqués.

Du moins nous combattrons pour maintenir la foi des traités et pour l'honneur du nom français.

Si nous avions cédé à une vaine terreur, il cut fallu bientit combattre pour repousser des prétentions nouvelles; mais nous aurions combattu déshonorés par une première faiblesse, déchus à nos propres yeux et avilis aux yeux d'un ennemi qui nous aurait une fois fait ployer sous ses injustes prétentions.

La nation se reposera dans le sentiment de ses forces. Quelles que soient les blessures que l'ennemi pourra nous faire dans des lieux où nous n'aurons pu ni le prévenir ni l'attendre, le résultat de cette luttet sera let que nous avons droit de l'attendre de la justice de notre cause et du courare de nos suerriers.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire

6756

AU CITOYEN BARBÉ-MARBOIS, MINISTRE DE TRÉSOR PERLIC.

Saint-Clood, 1" prairiel as 21 (91 mai 1803).

Sur les a/o,oo finnes, Citoyen Ministre, que doivent les six hanquiers du trésor public, 48,000 francs seront donnés en gratification, conformément à ma lettre de ce jour; 192,000 francs seront à votre disposition pour suppléer à l'insuffisance de votre traitement, ayant l'intention que vous vojez dans cette disposition le désir que j'ai de vous témoigner ma satisfiction de vos travaux importants et du bon ordre que vous avez mis dans votre ministère, qui ont valu à la République un grand nombre de millions.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire

## 6757.

## DÉCISION

Seint-Cloud, 1" preiriel an 21 (21 mai 1803).

Rapport sur les inconvénients de la suppression de la succursale des Invalides à Avignon.

Renvoyéau général Dejean. Dans les moments actuels, il paraîtrait convenable de laisser ces 700 invalides à Avignon, d'abord pour servir de point de réunion pour les gens du Midi, et pour éviter ces inconvénients de voyages qui sont d'un mauvais effet.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire

#### 6758.

#### AU CONTRE-AMIRAL DECRÈS, MINISTRE DE LA MARINE ET DES COLONIES.

Seint-Cloud, 1" preiriel an 11 (21 mai 1803).

Je vous prie, Citopen Ministre, d'envoyer quatre lettres de marque à la disposition du général commandant à l'île d'Elbe, six au général commandant à l'île d'Elbe, six au général mar au général Murat, commandant le rtoupes françaises en Italic. Ce se lettres seront données en blanc, pour qu'ils puissent être à même de profiter de toutes les occasions, et de ne perdre aucun moment pour faire au commerce anglais tout le tort possible.

Je vous prie d'en envoyer également quatre au général Victor, commandant les troupes françaises en Hollande, quatre au général Mortier,

La Corse.

commandant le camp de Nimègue, pour qu'ils puissent en disposer dès . l'instant qu'ils pourront arriver sur les côtes.

Recommandez au général Murat de les distribuer principalement à des armateurs qui voudraient armer dans les petits ports d'Italie, afin de rendre difficile et périlleux aux Anglais le commerce de l'Adriatique.

BONAPARTE.

Archives de l'Empare.

#### 6759.

## AU CITOYEN MARESCALCHI,

MINISTRE DES BELATIONS EXTÉRIEURES DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE.

Paris, a prairial an 21 (22 mai 1803).

Je vous remets ci-joint l'arrêté de ce jour, que vous adresserez, par un courrier extraordinaire, à la Consulte d'état, pour qu'il soit publié aus-

sitót qu'il aura été reçu.

Toutes les machandises anglaises qui se trouveront dans la Bépublique italienne seront confisquées au profit de la République, et tous les Anglais qui s'y trouveront seront arrêtés et constitutés prisonniers de guerre. Vous cons adressers eu ministre de la marine, pour qu'on vous remelte le modèté des lettres de marque; vous me le présenterez demain. Vous annoncerez que vous en enverrez d'abort vingt, et ensuite autant qu'il ser qu'encessarse, au ministre de la guerre faisant les fonctions de ministre de la vueire.

L'état des prisonniers vous sera envoyé par le ministre de la guerre. Geux qui ne seruient pas reçus sur leur parole seront envoyés au fort Urbain. En général, on n'en laissera aucuns sur leur parole au delà du pont du Tessin; on les enverra sur Novare.

Comme le commerce des Anglais sera fort actif dans l'Adriatique, parce qu'il sera une de leurs principales ressources, faites connaître au vice-président qu'il faut encourager les armements en course.

Vous verrez le citoyen Berlier, président du conseil des prises, pour qu'il vous fasse connaître l'organisation de ce conseil, afin qu'il en soit établi un semblable à Milan. Le citoyen Maret, secrétaire d'état, vous fera passer une copie du règlement qui a été fait pour l'armement en course. Le vice-président pourra en faire faire un pareil par le conseil législatif.

Il est aussi nécessaire de prendre des mesures pour que l'introduction des marchandises anglaises soit prohibée.

BONAPARTE.

Archives du gouvernement à Milan. (En missie sur Arch. de l'Esse.)

6760.

AU GÉNÉRAL BERTHIER,

MINISTRE DE LA GUERRE.

Ssint-Cloud, a prairiel ee zı (99 mai 1803).

Le vous prie, Citopen Ministre, de donner ordre que les 55 a hommes partis du déplot clounist du Harve pour Saint-Domingue, et qui ont relèà Cherbourg, soient transférés aux iles Marcouf. Vous donnerez ordre que la garnison de ces îles soit au moins de 500 hommes. Les 56 hommes seront incorporés dans les demi-brigades qui fournissent garnison aux iles Marcouf. On les placers dans des compagnies qui restent dans ces îles, afin qu'ils sient le temps de s'accoutumer au service.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire.

6761.

AU GÉNÉRAL BERTHIER.

Saint-Cloud, a prairiel an 11 (na mai 1803).

Il sera nommé un commandant d'armes de 8° classe dans Ille de Bréhat. Les hatteries de cette lie seront augmentées de quatre pières de 36, de trois de 18 et de trois de 12, et de six mortiers à grande portée; de manière qu'il y aura dans cette ile dix pièrese de 36, dix de 15 et quatre de 15. Il y sera teun, non compris les habitants, une garnison de 300 hommes, qui sera approvisionnée pour trois mois. Je vous prie de donner ordre que l'artilière et la garnison soient établise sous quiuze jours dans CORRESPONDANCE DE NAPOLÉON 1 -. - AN XI (1803).

cette île, et de recommander au général commandant le département une surveillance particulière sur ce point.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire.

Ans

6762.

AU CONTRE-AMIRAL GANTEAUME,

PRÉFET MARITIME À TOLLON.

Paris, a prairiel en se (na mai 1803).

Les bostilités déjà commencées par l'Angleterre, Citoren Préfet, appellent la sollicitude du Gouvernement sur le commerce de Marseille, et doivent y fixer la vôtre. L'intention du Premier Consul est que tous les bâtiments de guerre disponibles soient constamment en appareillage, que te de nuit, et que le port de Marseille, particulièrement, ne puisse être bloqué par des forces inférieures à celles qui sont disponibles à Toulon. Et, comme il a été obseré qu'à la distance d'ous êté du siège du Gouvernement, l'attente de ses ordres peut paralyser nos forces and se moments où leur emploi subuit serait utile, je vous prévines que vous êtes autorisé d'avance à les employer sebon l'exigence des cas qui pourront surveinr.

Les équipages doivent être retenus à bord. Vous tiendres la main à ce que les capitaines y tiennent leur table, que les officiers y fassent leur résidence, et que, sous aucun prétacte, aucun commandant, officier ou maître employé sur un bâtiment de guerre, puisse en découcher par une autre raison que celle du service, ce qui ne peut arriver que très-extraordinairement. Toutes les embarcations dévront, tous les soirs, être mises à bord, au coucher du soleil, et celles qui ne revinedront que plus tard, être embarquées immédiatement après leur arrivée, conformément aux règlements et à ce qu'exige l'ordre naturel du service.

Je vous préviens, Citoyen Préfet, que ces dispositions sont impérativement commandées par le Prenier Consul, et que leur exécution est mise sous votre responsabilité personnelle.

Par ordre da Premier Consul

Archives de la marine.

Describe Google

#### 6763.

## AU GÉNÉRAL MURAT.

Suint-Cloud, 3 prairial as s: (s3 mei s8o3).

L'intention du Gouvernement est que le général Saint-Cyr parte surle-champ de Rimini, avec le corps à ses ordres, pour traverser le duché d'Urhin et la Marche d'Ancône, entrer dans les états du roi de Naples, mettre garnison à Pescara, marcher sur Otrante, occuper cette place. Tarente, Brindisi, et enfin toutes les positions qui l'étaient par le général Soult et qui ont été évacuées en conséquence de l'article 1: du traité d'Amiens. En entrant sur le territoire du roi de Naples, il fera un ordre du jour conçu en ces termes:

-Le roi d'Angleterre a faussé as signature et refusé d'excuter le traité d'Amiens en ce qui concerne l'évautaion de Malte. L'armée française se trouve par là obligée d'occuper les positions qu'elle avait quittées en vertu de ce traité. L'ambition démesurée de l'Angleterre se trouve démasquée par cette conduie inouie. Maitresse de l'Inde et de l'Amérique, elle veut encore l'être du Levant. Le besoin de maintenir notre commerce et de conserver l'équilibre nous oblige à occuper ces positions, que nous garderons tant que l'Angleterre persistera à parder Malte. \*

Les troupes aux ordres du général Saint-Cyr seront soldées, nourries et habillées par le roi de Naples; il sera passé, à cet effet, un traité pareil à celui qui avait été fait par le général Soult. Le général Saint-Cyr se concertera, à cet égard, avec le citoyen Alquier.

Le général Saint-Cyr ne mettre pas de garnison à Ancône ; il y placera seulement un officier d'état-major, nécessaire pour la correspondance qui se fera avec les troupes du Pape. Vous recommanderez au général Saint-Cyr de maintenir la plus exacle discipline dans les états du Pape, où tout ce que l'armée consommera sera liquidé et payé.

Arrivé à Tarente, le général Saint-Cyr fera sur-le-champ travailler aux ouvrages de cette place, conformément au plan qui avait été arrêté par le général Soult. Son premier soin doit être que, dans tous les ports qu'il

5.0

occupera, les hatteries soient armées en force suffisante pour proféger tous les blatiments qui serond dans le cas de s'y routie. Le général Saint-Cyr devra prendre les moyens qui lui paraîtront les plus convenables pour remonter sa cavalerie. Il correspondra avec le chargé d'affaires de la République & Corfou, et il aura soin de m'envoyer, le plus souvent posible, le bulletin de tout ce qui se passera à sa connaissance, soit dans l'Adriatique, soit dans le Levant.

Donnez, le plus promptement possible, l'ordre au général commandant les troupes françaises dans la Toscane de réunir toutes ses troupes à Livourne, à Piombino, Orbitello et sur la côte. Yous ferez un arrêté pour mettre la place de Livourne en état de siége, et vous le lui adresserez. Cet arrêté sera ainsi concu:

- «Le général en chef dans la République italienne arrête :
- Arricle 1". La place de Livourne est mise en état de siège.
- Ast. 2. Le général Olivier est revêtu de tous les pouvoirs ordinaires de l'autorité militaire dans les places en état de siége.

Le général Olivier noumera à L'avurne et à l'nombino un hon commandant d'armes, afia de pouvoir communiquer avec l'îld e'Elbe et en recevoir des nouvelles. Quoique cette île soit de la 3º d'ivision militaire, le général Olivier doit se mettre en correspondance avec le général Morand, commandant en Corse. Il doit estement, tous les jours, envoyer un bulletin de tout ce qui pourrait se passer de nouveau dans la Méditerrande et dans cette contrée.

Ordonnez à la 87° demi-brigade, qui doit être arrivée à Parme, de continuer sa route pour Livourne, où elle sera nourrie et soldée par le roi d'Étrurie.

Tous les Anglais qui sont à Livourne doivent être arrêtés par les ordres du général Olivier, qui s'y trouve suffisamment autorisé, puisque la place est en état de siége.

Envoyez-moi l'état de situation des troupes du roi d'Étrurie, afin de faire connaître ce qu'il pourra fournir à la défense de la cause commune.

Je vous préviens que je donne l'ordre au 6° régiment de chasseurs, qui est en Helvétie, de se rendre en Italie. J'expédie en Ligurie les ordres ci-après :

La 91° demi-brigade, qui est dans la 27° division, se rend dans la Ligurie, où elle sera soldée et habillée par ce Gouvernement.

l'ordonne de réarmer les côtes, et particulièrement le golfe de la Spezzia, afin de protéger le cabotage.

Fai demandé au Gouvernement ligurien de lever deux bataillons d'inlanterie de 600 hommes chacun, composés de troupes liguriennes, lesquelles se rendront à Pistoja, où le général Saint-Cyr leur enverra des ordres pour rejoindre son corps, dont elles doivent faire partie, et alors elles seront soldées, comme les troupes francaises, par le roi de Naples.

J'ordonne de mettre une garnison française dans le fort de Gavi, et de faire démolir le fort de Vintimille du côté de la terre, en conservant les casernes et le front du côté de la mer.

Je vous préviens que je viens de donner l'ordre au général Mortier d'entrer dans l'électorat de Hanovre avec un corps de 25,000 hommes.

Vous devez, Citoyen Général, ordonner des inspections, dans toutes les parties de l'armée, de l'artillerie, des munitions, des places, de l'armement, des magassins, afin de mettre tout en état d'entrer en campagne, s'il y avait lieu.

Par ordre du Premier Consti

Dépôt de la guerre.

#### 6764.

### AU GÉNÉRAL BERTHIER,

## MINISTRE DE LA GUERRE.

Saint-Cloud, 3 prairid an 21 ( o3 mai 1803 ).

Le chef de hataillon Quesnel, qui commande à l'île de Groix, est malade de la poitrine, et dès lors hors d'état de commander une place de cette importance. Il faudrait lui donner sa réforme ou sa retraite, et nommer à cette place un officier brave et intelligent.

Donnez ordre qu'on envoie à l'île de Groix huit affûts de côtes qui y manquent, pour monter les pièces qui y sont, et deux mortiers de 12 pouces à la Gomer.

54.

#### 412 CORRESPONDANCE DE NAPOLÉON I". - AN XI (1803).

On n'a rien payé à Belle-lle aux habitants qui travaillent avec activité au réarmement; il est nécessaire d'y faire passer des fonds.

Il manque à Belle-Île six affûts; donnez ordre qu'on les y fasse passer promptement, avec les affûts de rechange qui pourraient être nécessaires. Joignez-y trois mortiers de 12 pouces à la Gomer.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire.

6765.

## AU CITOYEN BARBÉ-MARBOIS.

MINISTRE DE TRÉSOR PUBLIC.

Paris, 4 preirial an 11 (16 mai 1803).

BONAPARTE.

Je ne vois pas, Citoyen Ministre, pourquoi la hanque de France ne met pas une plus grande quantité de ses billets en circulation. Elle a 14 millions en caisse et seulement 33 millions en émission. Ce resserrement, dans les circonstances actuelles, fait le plus grand tort dans la place.

Archives des finances

6766.

## PAROLES ADRESSÉES PAR LE PREMIER CONSUL

AUX MEMBRES DU SÉNAT, DU TRIBUNAT ET D'UNE DÉPUTATION DU CORPS LÉGISLATIF.

Paris, 5 prairiel an x1 (a5 mai 1803).

Nous sommes forcés à faire la guerre pour reponser une injuste agression. Nous la ferons avec gloire. Les sentiments qui animent les grands corps de l'état et le mouvement spontant qui les porte auprès du Gouvernement dans cette importante circonstance sont d'un heureux présage.

La justice de notre cause est avouée même par nos ennemis, puisqu'ils se sont refusés à accepter la médiation offerte par l'empereur de Russie et par le roi de Prusse, deux princes dont l'esprit de justice est reconnu par toute l'Europe. Le Gouvernement anglais paraît même avoir êté obligé de tromper la nation dans la communication officille qu'il vient de faire. Il a eu soin de soustraire toutes les pièces qui étaient de nature à faire consaître au peuple anglais la modération et les procédés du Gouvernement français auts toute la négociation. Quelques-unes des notes que les ministres britanniques ont publiées sont mutilées dans leurs passages les plus importants. Le reste des pièces données en communication au parlement contient l'extrait des dépèches de quelques agents public ou secrets. Il an'apparient qu'à ces agents de contredire ou d'avoure l'eurs rapports, qui ne peuvent avoir aucune influence dans des débats aussi importants, puisque leur authentiellé est au moins aussi incertaine que leur véreixét. Une partie des détails qu'ils confinement est matériellement fansse, notamment les discours que l'on suppose avoir été tenus par le Premier Consul dans l'audience particulère qu'il a accordée à lord l'thworth.

Le Gouvernement anglais a peasé que la France était une province de l'Inde, et que nons aivoine le moyen ni de défendre nos justes droits contre une injuste agression. Étrange inconséquence d'un Gouvernement qui a armé sa nation en lui disant que la France voulait Feuvalui ? On trouve dans la publication laîte par le Gouvernement anglais une lettre du ministre Talleyrand à un commissiare des relations commerciales. Cest une simple circulaire de protocole, qui s'adresse à tous les agents commerciaux de la République: elle est conforme à l'usage établi en France depuis Colbert, et qui existe aussi chez la plupart des puissances de l'Europe. Toute la nation sait si nos agents commerciaux en Angleterre sont, comme l'affirme le ministre nois agent se miliaires. Annat que ces fonctions leur fusante conôfiées, ils appartenaient pour la plupart ou au conseil des prises ou à des administrations civiles.

Si le roi d'Angleterre est résolu de tenir la Grande-Bretagne en état de guerre jusqu'à ce que la France lui reconnaisse le droit d'exécuter ou de violer à son gré les traités, ainsi que le privilége d'autrager le Gouvernement français dans les publications officielles ou privées, ann que nous puissions nous en plaindré, il faut s'affiger sur le sort de l'huma-

#### 414 CORRESPONDANCE DE NAPOLÉON P. - AN XI (1803).

nité. Certainement nous voulons laisser à nos neveux le nom français toujours honoré, toujours sans tache. Nous maintiendrons notre droit de faire chez nous tous les règlements qui conviennent à notre administration publique, et tels tarifs de douanes que l'intérêt de notre commerce et de notre industrie pourre esign.

Quelles que puissent être les circonstances, nous laisserons toujours à l'Angleterre l'imitative des procédés violents contre la paix et l'indépendance des nations, et elle recevra de nous l'exemple de la modération, qui seule peut maintenir l'ordre social.

Extrait du Moniteur

### 6767.

#### AU CITOYEN REGNIER,

GRAND JUGE, MINISTRE DE LA JUSTICE.

Ssint-Chool, 5 preiriel en 11 (95 mai 1803). Je vous prie, Citoyen Ministre, de mettre à la disposition du préfet du

Morbihan 12,000 francs, pour être employés soit en dépenses secrètes pour la recherche des brigands cachés, soit pour donner 12 francs par fusil qui serait rendu.

Donnez ordre au préfet du Doubs de veiller avec soin à ce que Bourmont ne s'échappe point; dans ces circonstances, il serait dangereux.

BONAPARTE.

Archives de l'Esopire

regardé comme un dépôt colonial.

## 6768. DÉCISION.

Saint-Cloud, 5 prairial on st (25 mai 1803).

Le ministre directeur de l'administration de la guerre demande si le rassemblement qui doit se former à Villefranche peut être

Les individus qui sont au dépôt de Marseille et qui ne peuvent pas servir seront envoyés en Corse. On écrira su général Moral pour lui faire connaître la nécessité de purger la 27 division, et lui annoncer qu'on lui enverra des individus assez mauvis sujets, pour en faire une espèce de colonie sur un bien national, en ayant grand soin de les floigner des villes.

BONAPARTE.

Dépit de la guerre

6769.

A S. S. LE PAPE.

Suint-Cloud, 5 prairiel en 21 (95 mai 1803).

Très-saint Père, en rappelant auprès de moi le citoyne Cacault, qui a reaphi jasué présent les fonctions de ministre phénipotentiaire de la République française auprès de Votre Saintelé, mon intention a été de ne laisser aucune interruption dans la correspondance entre la République française et le Saint-Siége, et ja cru ne pouvoir fixer mon choix sur personnage qui fût plus agréable à Votre Saintelé que le cardinal Fesch, archevêque de Lyon, auquel je confie le soin et la gestion des affaires de la République auprès du Saint-Siége. Ses connaissances, son attachement et son zêle pour le bien du service de la République française me persuadent qu'il fers son possible pour rendre son ministère agréable à Votre Saintelé et pour justifier la marque de confiance que je lui donne en cette occasion. Le vous prie donc de vouloir bien ajouter une créance entière à tout ce qu'il dira de ma part à Votre Saintelé, et surtout lorsqu'il lui exprimera les sentiments sincères et inviolables de ma tendre amitié et de mon respect filial.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire

### 6770.

# A S. S. LE PAPE. Saint-Cloud, 7 penirial an 21 (47 mai 1803).

Très-saint Père, je me suis déterminé à rappeler auprès de moi le citoyen Casault, qui vent de résider auprès de Votre Sainteté en qualité de ministre plénipotentiaire de la République francieix. Le moit qui n'a guidé n's as source dans aucune raison de mécontentement; sa conduite, pendant toute la durée de ses foccitions, a mérité, au contraire, mon entière approbation. Mais le désir de le remplacer auprès de Votre Sainteté par un personnage revêtu d'un caractéré eminent, et de donner à Votre Sainteté une preuve plus manifeste de mon attachement et de mon respect filial, est la seule raison qui a pu me déterminer à ordonner son rappel. Le lui enjoins, en conséquence, de prendre congé de Votre Sainteté, et mon intention est qu'en remplissant cette dernière fonction de son ministère, il renouvelle à Votre Sainteté les assurances de mon attachement et de mon respect filial, ainsi que des voux que je ne cesserai de former pour la conservation de Votre Sainteté et la prospérité de son pontificat.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire

6771.

## AU GÉNÉRAL BERTHIER,

MINISTRE DE LA GUERRE

Saint-Cloud, 7 prairiel an xi (97 mm 1803).

Il reste, Citoyen Ministre, dans les prisons de la Grande-Force, ringtquatre officiers ou sous-officiers des troupes coloniales de la Guadeloupe, qui ont été envoyés en France comme prévenus de complicité avec les auteurs de l'attentat commis, le s'brumaire an x, contre le capitaine général de cette colonie.

Du compte particulier que je me suis fait rendre du degré de culpa-

bilité de ces individus, il résulte que vingt et un n'ont contre eux aucune accusation formelle, et doivent être plutôt considérés comme des hommes faibles ou trompés que comme auteurs, instigateurs ou même complices. du délit du 9 brumaire. Donnez ordre, en conséquence, de les mettre en liberté. Mais, comme il pourrait être dangereux de leur permettre de retourner à la Guadeloupe, vous ferez transférer les hommes de couleur dans l'île de Corse, et les blancs dans l'un des dépôts coloniaux destinés pour Saint-Domingue 1.

Quant aux nommés Lajaille, capitaine de dragons, aide de camp de Pélage; Boudinier, lieutenant de grenadiers, et Mentor, noir, sous-lieutenant, ils resteront à la Grande-Force jusqu'au jugement définitif à intervenir contre les auteurs et complices du 2 brumaire, parce qu'ils peuvent ou être accusés d'avoir pris part à ce délit, ou être nécessaires au tribunal dans le cours de l'instruction du procès.

Vous serez donner un secours de 50 centimes par jour à ces trois individus, jusqu'au moment où le procès dans lequel ils sont impliqués sera définitivement jugé.

Ceux qui doivent être conduits soit en Corse, soit dans les dépôts coloniaux, seront traités ainsi que les autres individus qui ont précédemment eu la même destination.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire

6772.

AL GÉNÉRAL MUBAT.

Seint-Cloud, 8 prairiel an sz (a8 mai 1803).

Citoyen Général, j'ai appris avec plaisir les couches de madame Murat; elle a bien fait de faire un beau garçon, l'espère que vous m'apprendrez bientôt qu'elle est entièrement rétablie.

Encouragez et excitez le vice-président et le ministre de la guerre à

<sup>1</sup> Suivent les noms des vingt et un individus à transférer.

418 CORRESPONDANCE DE NAPOLÉON I". - AN XI (1803).

compléter les corps et lever les conscrits. Il me tarde beaucoup que la République ait 30,000 hommes sur pied.

BONAPARTE.

Archives de l'Empige.

6773.

## AU CITOYEN BABBÉ-MARBOIS.

MINISTRE DE TRÉSOR PUBLIC.

Saint-Cloud, 9 prairiel on 21 (29 mai 1803).

Le ministre de la marine, Citoyen Ministre, aura besoin de faire actuer pour une vingtaine de millions de bois, de mâtures, de chauvre et autres objets nécessaires à l'approvisionnement de la marine. Voulant acheter tous ces objets de suite et à la fois, je voudrais charger la compagnie des cinq banquiers de tous les détails de cette opération et du détail des pavements.

Je vous prie d'en parler au principal d'entre eux, pour voir s'ils seraient portés à faire ce service.

Archives de l'Empire.

et à la proue.

6774.

# NOTES POUR LE MINISTRE DE LA MARINE.

Seint-Cloud, 9 prairiel an 21 (ng mei 1803).

BONAPARTE.

1° Il faudrait adopter un modèle de bateau plat qui pût transporter 100 hommes et traverser le canal. On placerait un obusier à lá poupe

Il faudrait que ce bateau ne coûtât pas plus de 4 ou 5,000 francs.

Un grand nombre de particuliers et de corps voulant fournir à leurs frais de ces bateaux, il faudrait en avoir des modèles, et en mettre tout de suite un en construction à Paris.

a° Il faudrait profiter du premier moment pour acheter en Hollande tout ce qu'il est possible d'acheter, en courbes, en bois, en chanvre et en mâts.

### CORRESPONDANCE DE NAPOLÉON F. - AN XI (1803). 41

3º Il faudrait réunir une partie de ces objets à Flessingue, organiser cet arsenal, mettre en réquisition tous les ouvriers dans la Belgique et sur le Rhin, mettre cinq vaisseaux en construction; on les construirait sur le modèle hollandais.

4º Il faudrait parler aux citoyens Cambacérès, Lebrun, Talleyrand, pour trouver des individus qui feraient construire, chacun à leurs frais, un hateau plat qui porterait leur nom.

BOXAPARTE.

Saint-Cloud, so prairial so 31 (30 mai 1803)

Archives de l'Empire.

6775.

AU CONTRE-AMIRAL DECRÈS,

MINISTRE DE LA MARINE ET DES COLONIES.

Je désirerais, Citoyen Ministre, que les 50 chaloupes canonnières, les 170 péniches et les go bateaux soient construits au 1" vendémiaire an x11, au lieu du 1" nivões. Comme il y a possibilité, il faut absolument qu'ils soient faits.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire.

6776.

AU GÉNÉRAL BERTHIER,

Saint-Cloud, 11 prairiel au 21 (31 mai 18e3).

Le vous prie, Citoyen Ministre, de donner ordre au général Chasseloup de vous envoyer un plan avec un rapport sur la situation actuelle de la place de Pizzighettone, et d'en ralentir les travaux, sans cependant les suspendre, jusqu'à la campagne prochaine et jusqu'à ce que J'aie arrêté le degré définitif de force à donner à cette place. Il faut done qu'il y dépense cette année très-peu d'argent.

Recommandez de nouveau à cet inspecteur de pousser les travaux

d'Alexandrie avec la plus grande activité, car cette place nous intéresse sous tous les points de vue politiques et militaires,

Je suis instruit qu'on fait des réparations à la citadelle et à la ville de Turin. Faites-moi un rapport sur les travaux ordonnés, cette année, pour ces deux objets.

Je vous prie de me remettre également un projet d'armement pour la citadelle et la ville d'Alexandrie. Il faut qu'il n'y ait que des pièces françaises dans cette place, et que rien ne soit épargné pour sa défense.

BONAPARTE.

Comm. par M. le prince de Wagraca. (En minote sun trels. de l'Emp.)

#### 6777.

#### AU GÉNÉRAL BERTHIER.

Saint-Clond, 11 prairiel an 11 (31 mai 1803).

Donnez ordre au général Mortier de ne point violer l'indépendance des villes de Hanovre et d'Oldenbourg, de n'y point mettre de garnison, mais de faire une négociation avec ces villes pour se faire livrer de gré à gré les bâtiments français qui s's trouvent.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire

## 6778.

#### DÉCISION.

Paris, 18 prairiel an 12 (1" juin 1803).

Le grand juge soumet au Premier Consul un rapport sur les bohémiens des Basses-Pyrénées. Il faut placer ces bohémiens dans les Landes, leur distribuer quelques terres, leur ordonner de les cultiver, et leur faire connaître que tous ceux qui passeraient une limite de quatre lieues seraient poursuivis. On éta-

# CORRESPONDANCE DE NAPOLÉON F. - AN XI (1803).

blira des ateliers de travail pour les femmes.

BOXAPARTE

Archives de l'Empire.

6779.

# AU GÉNÉRAL BERTHIER,

MINISTRE DE LA GERRE.

Saint-Cloud, 13 prairiel an 11 (9 juin 1803)

La carte topographique des cantons suisses, Citoyen Ministre, se fera désormais aux frais de la République, et les Suisses ne payeront plus rien pour cet objet. Je vous prie d'informer le laudamman de cette disposition.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire.

6780.

# AU CITOYEN REGNIER,

Paris, să prairiel an 21 (3 juin 1803).

Gioyen, le Premier Consul me charge de vous inviter à faire venir le propriétaire du Journal des Dédats et celui du Pakéiras, et à leur représenter l'inconvenance de la publicité qu'ils ont donnée aujourd'hui à des nouvelles publiées sans doute par des journaux d'Allemagne sous la dicéée de l'Angleterre : elles supposent des armements dans les ports de la Bussie et ont pour objet de répandre de fausses inquiétudes que nos ennemis ont intérêt à faire circuler, non-seulement dans les autres états de l'Europe pour effrayer les amis de la République, mais encore en France pour attiédir le aéle et affaiblir le noble dévouement que manifestent tous nos départements, toutes nos cités.

La note que le Journal des Débats a mise à la suite de ces nouvelles n'est qu'un inutile correctif, et pourrait donner lieu de penser que le 422 CORRESPONDANCE DE NAPOLÉON I". - AN XI (1803).

rédacteur, se trouvant placé entre l'intérêt de l'état et celui de son journal, a pris sciemment le parti qu'il devait s'interdire.

Par ordre du Premier Consul

Archives de l'Empire.

# 6781. All CITOYEN BEGNIER.

Peris, 16 preirial as 31 (3 join 1803).

Le Premier Consul me charge de vous rappeler les intentions qu'il vous a fait connaître relativement au rédacteur du Citoyen français. Ce journal publie encore aujourd'hui un article propre à exciter le trouble et à ranimer l'esprit de parti, ainsi qu'à faire croire à l'étranger qu'il rese encore parmi nous des cœurs dévoués à des hommes qu'aucun vœu ne rappelle.

Le Premier Consul a désiré qu'en faisant une réprimande sévère au propriétaire du papier intitulé le Citoyen français, vous lui renouveliez l'injonction de changer le rédecteur de sa feuille, et l'observation qu'il s'expose à la voir supprimer, s'il n'en exclut pas l'esprit de faction dont elle est aujourdhui le dernier asile.

Per ordre de Premier Consul

Archives de l'Empire.

6782.

#### AU CITOYEN REGNIER.

Paris, 16 prairiel an 23 (3 juin 1803).

Les journaux continuent à annoncer les mouvements des ports. Leurs réclacteurs ne sexent point qu'un récit, indifférent en apparence, peut, dans cette matière, avoir des conséquences fácheuses. En annonçout, par exemple, l'entrée de deux vaisseaux des Indes orientales, l'un à Bordeaux, l'autre à Lorient, ils avertissent les cennemis d'établir des croisières à l'entrée de la Gironde et devant Lorient, et de fermer ainsi ces voies, qui pouvaient demeurer ouvertes aux refours de notre commerce.

Le Premier Consul désire que vous enjoigniez aux proprétaires des journaux de ne laisser rien mettre dans leurs feuilles qui soit relatif aux travaux, aux constructions, aux mouvements des ports, à l'armement des consaires, au départ et à l'arrivée des vaisseaux de l'état, des navires du commerce et des bidiments employés à la course.

Le Premier Consul juge convenable que vous ajoutiez à cette injonction la recommandation de porter la plus grande réserve dans la publication des nouvelles politiques et de guerre que les rédacteurs peuvent tirer, soit des gazettes étrangères, soit de leur correspondance particulière.

Il demeure toujours libre aux journalistes de répéter les nouvelles de toute nature qui pourront être publiées par le journal officiel.

Par ordre du Premier Consul.

Archives de l'Empire.

#### 6783

#### NOTES POUR LE MINISTRE DE LA MARINE.

Paris, 16 prairiel en 31 (3 juin 1803)1.

Je vais, dans ces différentes notes, passer en revue ce que les circonstances actuelles me paraissent exiger. Je prie le ministre de la marine de me faire connaître, sur chaque article, ce qu'il a fait ou ce qu'il va faire.

Eccur. — « Metre dans le port de Plessingue autant de vaisseaux en construction qu'il sera possible : pour cela, organiser ce port. Le désire connaître les ingénieurs, administrateurs, agents militaires, gardes-magasins, etc. qui y ont été envoyés ou que l'on se propose d'y envoyer.

2° Diriger sur Flessingue les coupes de bois que produisent les pays formant le bassin de l'Escaut.

3° Il serait à désirer d'avoir une escadre de six vaisseaux de 74 ou de 64, modèle hollandais. Un serait construit à Flessingue, deux à Nantes,

<sup>1</sup> Date présumée

un à Bordeaux, un à Marseille, un à Ostende. Ces vaisseaux formeraient l'escadre du Nord.

4° Mettre des vaisseaux en construction sur les bords de l'Escaut, le plus près possible d'Anvers ou de Flessingue; connaître les lieux choisis pour cet objet, et les moyens.

5° Faire construire des chaloupes canonnières et autres espèces de bateaux plats, pour servir au rassemblement de Flessingue.

6° Connaître les mesures qui ont été prises pour la levée d'ouvriers dans la Belgique, et sur le Rhin et la Meuse, pour les travaux du port de Flessingue, et le nombre qu'on espère s'en procurer.

HANOVES. — 1° Connaître l'officier de marine envoyé avec le général Mortier.

3º Désigner quelques contre-maîtres pour pouvoir faire des coupes de bois pour la marine dans le Hanowe.

3° Construire des bateaux plats dans le Weser et l'Elbe; envoyer quelques enscignes de vaisseau pour commander à Cuxhaven et autres petits ports.

HOLLAND. — Acheter pour 20 millions de chanvre, mâts, courbes et autres objets nécessaires à la marine; faire connaître les mesures prises et celles que l'on doit prendre.

Le Havez, — Une grande partie du bois qui est au Havre, et qui ne pent être transporté, pourrira; prendre des mesures pour l'utiliser, et faire connaître ce qu'on pourrait en faire.

Bass. — 1° Conaître quelles sont les courbes qui manquent pour terminer le Fageure, et le poids de chauena de ces courbes, afin qu'il soit avisé aux mesures à prendre pour les transporter par terre, si on ne peut le faire par mer. Il est indispensable de rendre disponible le bassin qu'occupe le Tageur.

3º Faire connaître les mesures prises pour concentrer tous les ouvriers de la Bretagne à Briest, et, avec es surroit de lurs, les mesures extraordinaires établies pour faire réparer une partie des vaisseans sans les mettre dans le bassin, car il est nécessaire d'avoir vingt vaisseaux de guerre en rade à Brest avant le mois de l'infinière.

| CORRESPONDANCE DE NAPOLEON F AN XI (1803).                | 425 |
|-----------------------------------------------------------|-----|
| Il y en a actuellement quatre                             |     |
| les bassins.  Il y en a trois neufs.                      | 9   |
| Il y en aura cinq qui ne passeront point dans les bassins | 5   |
| TOTAL                                                     | 2 1 |

3° Remettre l'état des vaisseaux qui ne doivent pas passer par les bassins, et de ceux qui doivent y passer.

Le surcroit d'ouvriers que doit procurer la guerre doit considérablement activer les constructions.

Saint-Malo. — Je désire qu'on mette un vaisseau de 74 en construction dans ce port, et connaître les mesures à prendre pour cet objet.

Narras. — 1° Mettre en construction dans ce port, indépendamment des deux frégates qui vont être achevées, quatre autres frégates, ne serait-ce que pour employer le bois qui est du côté d'Indret et qui se pourrit.

aº Savoir s'il ne serait pas possible de construire quelques vaisseaux de 7h, de forme hollandaise, vaisseaux qui peuvent être utiles pour l'escadre de l'Escaut, et pour combiner ses mouvements avec l'escadre hollandaise.

Rocurroat.— s° Il faudrait que le Lyon, le Magnanime et l'Achille fussent lancés en frimaire, afin que, réunis à l'escadre de Lorient, ils pussent former un nombre de neuf ou dit vaisseaux de guerre dans la rade de Rochefort.

9° Mettre en construction à Rochefort trois autres vaisseaux.

Bordeaux. — Mettre en construction dans ce port une frégate et un vaisseau hollandais de 7<sup>th</sup> pour l'escadre de l'Escaut.

54

Toulon. — 1° Faire connaître les mesures prises pour réunir dans ce port les ouvriers de la Méditerranée, désormais inutiles au commerce.

a° Faire connaître les mesures prises pour réparer et mettre en bon état les sept vaisseaux en ce moment à Toulon; s'ils doivent passer dans le bassin, ces réparations ne seront jamais terminées. Ordonner que les

vaisseaux soient réparés en les virant.

3° Activer les travaux de construction du Neptune et du Bucentaure, et faire commencer les deux autres.

Marselle. — 1° Faire mettre deux frégates en construction à Marseille, et un vaisseau de 74, pour l'escadre de l'Escaut.

2º Faire connaître si l'on a commencé la construction de la frégate à Villefranche.

Gêxes. — 1° Faire connaître les mesures prises pour faire construire à Gênes un vaisseau et une frégate.

2º Envoyer à Gênes, dans la semaine, au ministre de la République, le plan d'un vaisseau de 7h et d'une frégate.

3° Lui faire connaître qu'il doit les faire mettre aussitôt sur le chantier.

4° Lui envoyer un sous-ingénieur et un commissaire de marine pour passer les marchés.

5° Lui faire connaître qu'une corderie doit être établie et toutes les mesures prises pour la construction de ce vaisseau; cela procurera l'avantage d'occuper à Gênes le grand nombre d'ouvriers qui, par le résultat de la guerre, se trouvent sans travail et oisifs.

Il y a du bois, et il sera facile de se procurer tout ce qui sera nécessaire.

BONAPARTE.

Gomm. par M<sup>ere</sup> la dischesse Decrés.

6785.

DÉCISION.

Paris, 16 preirial on 21 (3 join 1803).

Proposition de règlements pour les cérémonies religieuses publiques.

Laissez faire : les mœurs prononceront.

Archives de l'Empire.

BONAPARTE.

6785. NOTE.

Saint-Cloud, 15 present as 11 (6 juin 1503).

Le trésorier du Gouvernement ajoutera la somme de 60,000 francs à celle déjà accordée par le budget pour les travaux des parcs de Saint-Cloud pendant l'an xi.

BONAPARTE.

Saint-Cloud, 15 prairiel an 11 (4 juin 1803).

Archives de l'Empare

6786

AU CITOYEN REGNIER,

GRAND JEGE, MINISTRE DE LA JUSTICE.

Le vous prie, Citoyen Ministre, de demander des renseignements sur les maires et les curés des communes de Grandehamp, Locmaria, Saint-Anne, Moréac, Saint-Allouestre, Radenac, Josselin, Brech, Saint-Jean-de-Brévelay, Plumergat et Dignan, du département du Morbiban, ainsique sur la situation de l'esprit public de ces communes, et ceux des habilants qui pourraient être soupçonnés d'être les chefs de correspondance avec Georges.

Georges a à Auray deux frères; un ou plusieurs beaux-frères et plusieurs oncles. Cc sont tous des coquins, et il faut les faire arrêter tous à la fois et les envoyer dans le château de Saumur sous bonne et sûre garde.

Les chouans passaient ordinairement la Loire à Saint-Florent, Champtocé, la Fosse et la Pommeraye. Faire surveiller ces points.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire.

56.

AU CITOYEN CHAPTAL,

Saint-Gloud, 15 prairiel no 21 (6 juin 1803).

Le Premier Consul désire, Citoyen Ministre, que vous écrivie au eitoyen Menou pour l'inviter à diminuer, autant que la săreté des départements dont l'administration lui est confiée pourra le permettre, les départations qu'il opère de la 27 division dans la 8°. Cette mesure, qui est bonne d'égard des brigands, ne doit pas Appliquer aux pauvres, aux mendiants, aux hommes sans aveu, qui doivent être secourus, surveillés ou détenus par les moyens ordinaires que doivent offire les départements du Piémont comme les autres départements de la République.

Archives de l'Empire.

Par ordre du Premier Consul.

6788.

AU CITOYEN CRETET.

CONSEILLES D'ÉTAT, CHARGÉ SPÉCIALEMENT DES PONTS ET CHAUSSÉES.

Ssint-Cloud, 15 preiriel an 21 (4 juin 1803).

Le Premier Consul désire, Gitoyen, que vous lui rendize compte de l'état actuel des travaux de Port-Haliguen, dans la presqu'ile de Quiberon, et que vous lui fassiez connaître le nom de l'ingénieur des ponts et chaussées qui, ayant eu ordre de se rendre à Rochefort à la fin de ventôse, a occasionné, par sa désobéissance, la stagnation de travaux à l'accélératiou desquels le Gouvernement attachaît beaucoup d'importance.

Le Premier Consul yous prie en même temps de lui faire un rapport sur le droit que les ingénieurs des ponts et chaussées peuvent avoir au sou pour livre des travaux dont ils sont chargés.

La durée des travaux du pont de Sèvres paraît se prolonger beaucoup,

1 Turio.

\* Marseille

et les dégâts que le passage des voitures dans le parc de Saint-Cloud occasionne deviennent chaque jour plus considérables. Le Premier Consul me charge de vous inviter à faire mettre, à commencer de lundi prochain, un nombre d'ouvriers suffisant, au chemin qui établit la conmunication entre Saint-Cloud et Sévres par le bord de la rivière, pour qu'il soit terminé dans dit journé dans dit journé dans dit pour

Par ordre du Premier Consul

Archives de l'Empire.

6789. ARRÉTÉ.

Saint-Cloud, 15 prairiel an 11 (5 juin 1803).

Il sera fait un présent à M. de Markof, ministre plénipotentiaire de Sa Majesté l'empereur de Bussie auprès de la République française, de la valeur de 100,000 francs, à l'occasion de l'accession de Sa Majesté l'empereur de Bussie au traité conclu entre le Premier Consul et Sa Majesté l'empereur d'Allemague et relatif aux indemnités du grand-duc de Toscane.

Le ministre dos relations extérieures est chargé de l'exécution du présent arrêté.

BOXAPARTE.

Archives de l'Empire

6790.

AU CITOYEN MELZI.

VICE-PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENSE.

Seint-Cloud, 15 provid an 11 (4 juin 1803).

En ne destinant au corpe d'armée de Naples qu'un bataillon par régiment, on a laise les officiers et sous-ficiers disposibles pour exerce le conscrità à mesure qu'ils arriveront. J'ai préféré mettre les Polonais avec cette partie de l'armée italienne, parce que p'ai pensé que, dans tous les ces, il valair insur les floigner des frontières de l'Autriche. Quant aux 3,000 bommes de l'armée italienne, il diait convenable de les exercer aux marches et aux faignes milliaires, et rien ne remplissait mieux ce hut que de les méler avec les Français, parmi lesquels ils trouveront les moyens de se former, puisqu'ils ne doivent pas avoir une grande opinion des troupes auxquelles ils sont dans le cas de se trouver opposés.

La guerre actuelle ne portera aucun préjudice à la République italiene; je ne serai pas dans le cas de lui rien demander davantage. La seule chose que je désirerais serait que la trésorerie continuât à solder les troupes italiennes du corps d'armée de Naples; comme ces troupes seront entretenues aux frais du roi de Naples, j'emploierai le montant de leur solde à subvenir aux inmenses dépenses que les circonstances exigent.

le pense qu'il serait convenable que vous fissiez construire quelques chaloupes eanonnières et un ou deux bricks, afin de protéger les côtes de l'Adriatique contre les corsaires.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire

#### 6791

### AU GÉNÉRAL BERTHIER,

MINISTRE DE LA CUERRE

Saint-Glood, 15 prairied on 11 ( f. juan +8+3).

Le ministre de la guerre préviendra le commandant de la 13º division militaire et le général Moncey, afin qu'ils prennent des mesures pour établir des garnisons et des brigades de gendarmerie dans les communes par lesquelles on correspond avec l'Angeteurre et le Morbihan:

Ces communes sont Quiberon, Penerf, Locoal, Crach, Carnac, Plouharnel, Saint-Constant et les environs d'Auray.

Dans le département de la Vendée, Saint-Jean-de-Mont est la commune par laquelle on a toujours communiqué avec l'Angleterre. Il faut y faire mettre une petite garnison et y faire exercer une surveillance particulière.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire

### AU CITOYEN CHAPTAL,

MINISTRE DE L'INTÉRIEUR.

Saint-Cloud, 17 prainel an 11 (6 jure 1803).

L'éperon qui forme le port de Saint-Gilles, département de la Vendée, menace de s'écrouler; ce qui fermerail l'entrée de ce pelit port qui nous est nécessaire dans ce momeul pour nos communications avec l'île d'Yeu, où nous avons une garnison considérable. Il faudrait donc le faire réparer.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire

### 6793.

### AU GÉNÉRAL BERTHIER,

WINISTRE DE LA GUERRE.

Seint-Cloud, 17 prestriel au 11 (6 juin 1803)

Je vous prie, Citoyen Ministre, de donner ordre au lieutenant général Victor de prendre le commandement des troupes françaises et balaves qui se trouvent en Hollande; son titre sera seulement; général commandant en Hollande.

Il divisera son corps en trois brigades. La première sera destinée à la défense de l'lessingue et de l'île de Walcheren; la deuxième sera destinée à la défense des embouchures de la Meuse; la troisième sera destinée à la défense du Texel.

La première sera commandée par le général Monnet, auquel vous ferez connaître que, Plessingue étant destiné à être un grand chantier de contruction de la marine française, il doit correspondre directement avec vous et recevoir directement vos ordres. Le général Victor ne devra donc se mêler de la défense de Flessingue que sous le point de vue d'intérêt général et de supériorité de pouvoir militaire.

La première brigade sera composée des 41° et 71° de ligne; la

deuxième, des 17° et 35° de ligne; la troisième, des 11° et 109° de ligne.

Le général Victor réunira à chacune trois bataitlons bataves.

Les troisièmes bataillons des corps formant l'expédition de Hanovre doivent rester sous son commandement, mais toujours soumis aux ordres qu'ils recevraient de l'état-major du général Mortier.

Faites consaître également au général Victor que le général Desolde se rend à Deventer, pour y réunir une division de réserve formée des 14', 45' et 54' demi-brigades, et de six bataillons bataves; que cette réserve doit être l'arrière-garde de l'expédition de Hanovre; qu'elle ne doit donc pass être sous ses ordres jusqu'à nouvel ordre, pare que, si la guerre de Hanovre ne tirait pas en longueur, et que le général Mortier pût s'en passer, elle servirait de réserve pour la formation d'un camp à Utrecht, qui, dès lors, se trouverait sous ses ordres.

Vous tui ferez connaître que le ministre des relations extérieures a noiblé que l'ambasadeur anglais quite la Haye, et que mon intention est qu'il n'y ait aucun parlementaire, au moius très-rarement et par des ordres spéciaux; qu'il fallait que la Hollande soldit, s' les six demi-brigades composant son corps d'armée, et qui ne se montent pas à 9,000 hommes; s' le corps du général Dessolle, qui ne se montent pas à 3,000 hommes; s' ne neul trusisèures bataillons de l'expédition de Hanver, qui ne se montent pas à 3,000 homme; ce qui ne forme qu'un total de 17 à 20,000 hommes; que, si le général Dessolle va dans le Hanver, et que les ment froisisèmes bataillons y aillent, ces troupes seront rempla-cées, et que le Gouvernement batwe doit compter, pendant la guerre, sur 5,000 hommes à entrelenir.

Donnez donc l'ordre à la 109', qui est à Matz, de se rendre à Bréda, où le recevra les ordres du général Victor, ainsi qu'à la 11' de ligne et au 8' régiment de chasseurs. Vous préviendrez le général Victor qu'il doit employer le 8' régiment de chasseurs à faire le service de son quartier général, et à se porter partout oil se circonstance l'exigeraient.

Je vous prie de me faire connaître s'il y a en Hollande un ordonnateur, le nombre de commissaires des guerres, d'officiers de santé, d'officiers du génie nécessaire, et tout ce qui est convenable pour compléter ce corps. Écrivez au général Dejean, et concertez-vous avec lui pour proposer tout ce qui est nécessaire pour l'organiser complétement.

BONAPARTE.

Dépêt de la guerre.

### 6794.

### AU GÉNÉRAL BERTHIER.

Saint-Cloud, 17 proirial an x1 (6 juin 1803).

Le chef de bataillon Cantagrel, Citoyen Ministre, commandant d'armes de l'île d'Yeu, est goutteux, malade, et a demandé sa retraite. Veuillez présenter, pour le remplacer dans le commandement de cette île si importante, un officier brave et intelligent.

Indépendamment du commandant d'armes, envoyer dans cette ile un adjudant commandant, que vous chargerez de faire exercer les troupes. On m'assure que la 93° n'a pas une honne discipline; vous pourriez envoyer là l'adjudant commandant Brouard.

Faites connaître au chef de bataillon commandant la 93° qu'il est nécessaire qu'il établisse une bonne discipline dans le corps qu'il commande; qu'il le fasse exercer et lui fasse faire toutes les semaines l'exercice à feu. Il doit aussi l'exercer aux manœuvres du canon.

Le 12 prairial, aucune pièce d'artillerie n'était encore arrivée à l'île d'Yeu. Faites-moi connaître les ordres donnés au ministère pour l'artillerie, et comment il arrive que cette île soit encore sans défense.

Donnes ordre aux détachements de la 63° de ligne et de la sá' tégère, qui sont dans cette île, de rentere à leurs demi-brigades. Faite-les remplacer par deux compaguies de la demi-brigade helvétique, qui est à la Rochelle. Ces deux compaguies seront complétées à son hommes: ce qui, joint aux 500 nômues de la 93°, formera 700 nômues de grarison.

Donnes ordre qu'on fasse partir du dépôt de l'île de Ré 300 hommes pour l'île d'Yeu, lesquels seront incorporés dans le bataillon de la g3º qui est dans cette île, ce qui poriera sa garnison à 1,000 hommes. Donnes ordre que ces 1,000 hommes soient approvisionnés pour six mois, et que

55

### 434 CORRESPONDANCE DE NAPOLÉON I". - AN XI (1803).

l'artillerie tienne dans l'île d'Yeu les cartouches et approvisionnements de guerre nécessaires; envoyez-y un chirurgien, et faites-y établir une petite ambulance.

BONAPARTE.

Dépôt de la guerre.

6795.

### AU GÉNÉRAL BERTHIER.

Saint-Cloud, 17 prairiel an 31 (6 inin 1803).

Le suis instruit, Giloyen Ministre, que la 1.º demi-brigade de ligne a la plus mauvaise tenue, que les soldats sont déguenillés, et que les chefs ne portent pas tout le soin qu'ils devraient à mettre ce corps sur un bon piel. Faites-vous faire un rapport particulier sur cette demi-brigade. et surtout sur le chef de brigade et les chefs de bataillon.

BONAPARTE.

Dépôt de la guerre. (En missie ous treh. de l'Emp.)

6796.

# AU CITOYEN TALLEYRAND,

Saint-Cloud, 18 prairiel an Et (7 juin 1803).

Le vous prie, Citoyen Ministre, de faire faire les démarches nécessaires pour que MM. de Couey, ancien évêque de la Rochelle, de Thémines, ancien évêque de Blois, et Gain de Montagnae, ancien évêque de Tarless, qui se trouvent en Espagne et viennent, par des mandements séditieux, de chercher à troubler l'état, soient arrêtés et retenus au secret dans des couvents et dans les lieux de l'Espagne les plus éloginés de la France.

Quant à MM. Asseline, ancien évêque de Boulogne, qui est à Hildesheim, Montmorency, ancien évêque de Metz, qui est à Munster, Sabran, ancien évêque de Laon, qui est à Yienne, demandez que celui-ci soit envoyé au fond de la Hongrie, et que le roi de Prusse renvoie en Pologue Montmorency et Asseline, en leur enjoignant de ne point se mêler de faire des mandements s'ils veulent avoir un refuge dans ses états.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire.

6797.

### AU CITOYEN LOUIS D'AFFRY.

Saint-Cloud, 18 preiriel an 11 (7 juin 1803).

Gioyen Louis d'Affry, Landamman de la Suisse, j'ai requ votre lettre. l'ai vu avec plaisir votre envoyé, dont on ne m'a dit que du bien. Fapprends avec bien de la satisfaction que les affaires de Suisse marchent bien. Je prendrai toujours une grande part à tout ce qui peut intéresser votre pays et vous en particulier.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire.

6798.

### A L'ÉLECTEUR ARCHICHANCELIER DE L'EMPIRE 1.

Saint-Cloud, 18 prairiel un X1 (7 juin 1803).

J'ai reçu la lettre par laquelle Votre Altesse Sérénissime me fait connaître qu'elle vient de prendre un nouveau titre. Je la prie d'en recevoir mon compliment.

l'ai vu avec plaisir le neveu de Votre Altesse. Elle peut être persuadée du désir que j'ai de faire ce qui peut être utile à sa Maison et agréable à sa personne.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire

55.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Charles, baron de Dalberg.

### A L'ÉLECTEUR DE WURTEMBERG.

Saint-Cloud, 18 praciel as 31 (7 juin 1803).

l'ai reçu la lettre par laquelle Votre Altesse Sérénissime me fait connaître le nouveau titre qu'elle vient de prendre. Il était dù à l'illustration de sa Maison. Je la prie d'en recevoir mon compliment et de rester persuadée du désir que j'ai de lui être utile et agréable.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire.

### 6800

### A L'ÉLECTEUR DE BADE.

Saint-Cloud, 18 prairial en 11 (7 juin 1803).

J'ai reçu la lettre de Votre Altesse Sérénissime. Elle m'annonce qu'elle vient de prendre le titre que méritait l'illustration de sa Maison. Je la prie d'en recevoir mes compliments, et d'être persuadée de l'intérêt que je prends à tout ce qui peut être utile à sa Maison et agréable à sa personne.

ROYADARTE

Archives de l'Empire

### 6801. AU GÉNÉRAL BOURCIER.

Suint-Cloud, 18 petirial on 18 (7 junn 1863).

Citoyen Général Bourcier, Conseiller d'état, votre projet sur l'organisation de la cavalerie me paraît renfermer beaucoup de bonnes choses. Je désirerais,

1º Que, pour les dragons, les maréchaux des logis et brigadiers des escoudes à pied (usent aussi à pied, et formassent des escouades séparées. Je verrais beaucoup d'inconvénient à ce que les hommes à pied fussent mélés dans les escouades à cheval. 3° Je voudrais qu'en temps de guerre la différence des bommes à pied aux hommes à cheval fût du tiers, c'est-à-dire que, s'il y a 1, 170 hommes, 390 restent à pied.

3" Le voudrais que vous ajoutassiez un article qui porterait qu'une fois entrés en campagne, tous les hommes à pied formeraient un escadron, et les hommes à cheval formeraient les trois premiers escadrons. L'escadron à pied serait commandé par un chef d'escadron et par les officiers du 5" escadron. Leur sous-officiers les suivairaient.

4º Je voudrais que vous changeassiez la botte du dragon.

5° Je pense qu'il est nécessaire de laisser les deux pistolets à toute la cavalerie, et de leur prescrire de les lier au ponimeau de la selle.

6° Les grenadiers à cheval devraient avoir la baionnette, que je voudrais donner également aux chasseurs et aux hussards.

Je vous prie de rédiger un projet d'arrêté sur les bases de votre travail avec ces modifications.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire.

6802. DÉCISION.

Sciet-Cloud, 19 preiried to X1 (8 juin 1803).

Le ministre du trésor public fait un rapport sur l'emploi du cuivre existant en mature dans les ateliers monétaires; tout en proposant de fournir les espèces monanyées demandées, il fait connaître la grande perte qui en résultera, et demande par qui elle doit être sapportée. Les cuivres non mis en œuvre, qui sont en nature dans les ateliers monétaires, seront livrés sans délai aux arsenaux maritimes. L'évaluation en sera faite et portée au compte de la marine et sur son crédit. Un essai sera fait en sous, à convertir en feuilles, pour 15 ou 20,000 fr.

BONAPARTE.

Archives de l'Empere.

### 6803

# AU CITOYEN CHAPTAL,

Stint-Cloud, 19 prairiel en 11 (8 juin 1803),

Le Premier Consul me charge, Citoyen Ministre, de vous inviter à crire au citoyen Briot, commissier du Gouvernement, de ne contrairer en aucune manière les opérations du général Rusca, et, au contraire, de le seconder de tous vos moyens dans les mesures qu'il prendra pour la défense de Ille d'Elbe.

Par ordre du Premier Consul

Archives de l'Empere.

### 6804.

# AU GÉNÉRAL BERTHIER,

Paris, 19 prairial an 21 (8 juin 1803) 1.

Renoyer au premier inspecteur de l'artillerie tous les ordres qui ont été donnés pour l'armement de l'île d'Elbe, et les rapports du citoyen Dutaillis, pour voir ce qui manque, et par la faute de qui les ordres n'ont pas été exécutés; il faut qu'il y ait au moins double nombre complet d'affatts. En attendant, donner fordrea ug fenfral qui commande à Livourne d'y faire passer, immédiatement après la réception de cet ordre, 30 affaits, 20,000 asce à terre, 1,000 outils de pionniers, et tous les objets de délense d'artillère dont la demande lui serait faite par le général Russe.

Rétifere l'ordre au général Murat de mettre un adjudant général à piombino; il ui sera fourni, de la garnison de Livourne, coo tommes et une escoude de canomiers; il mettra la place en bon état de défense; il correspondra avec Porto-Ferrajo et Porto-Longone; il y fera passer les approvisionnements et tous les bois nécessaires.

Date présumée

Écrire en même temps au général Murat que Piombino appartient à la France; que la justice doit y être rendue au nom de la République, le prince n'y ayant plus aucun droit; que c'est spécialement par Piombino qu'il aura des moyens faciles de correspondre avec l'île d'Elbe.

Il faut que l'on ordonne de faire aruer à Piombino trois ou quatre petites felouques pour la correspondance; avoir soin, si cette placé était bloquée, de faire toujours porter les papiers par des officiers ou sousofficiers, de manière qu'ils ne puissent jamais tomber dans les mains des ennemis.

Écrire au général Busca de bien organiser les troupes qui sont sous ses ordres; de correspondre par la Corse et par Piombiuo, où il y aura un adjudant commandant qui lui fera passer des nouvelles ainsi que les approvisionnements dont il pourra avoir besoin; d'organiser plusieurs felouques ou gondoles pour comuniquer avec Piombino et Basitus.

Sa garnison étant considérable, il doit occuper la hauteur qui est à 400 toises de Porto-Ferrajo et y faire sur-le-champ construire un bon ouvrage, ce qui pourra par-dessus tout contribuer à la longue défense de cette place.

Il doit aussi, en supposant que le débarquement soit opéré et que l'ennemi ne puisse être forcé à se rembarquer, entretenir le plus possible la communication avec Porto-Longone, et une redoute sur la bauteur entre ces deux places contribuera efficacement à cet objet.

Au reste, y compris les habitants, il se trouve avoir près de 5,000 hommes de garnison; il fautrait donc, pour réaliser la descente, que l'ennemi l'atlaquât avec au moins g à 10,000 hommes, ce qui n'est nullement probable dans les circonstances actuelles.

Le ministre s'informera si le nouveau chef de la 20° de ligne est parti. Dans le cas où il ne le serait pas, il lui ordonnera de rejoindre en poste.

Enfin recommander de nouveau au général Morand de faire occuper l'île de Capraja, d'y mettre une bonne garnison et des approvisionnements convenables; il doit former des habitants une ou deux compagnies, et charger de la défense un chef de bataillon intelligent et résolu. Le ministre nommera un bon chef de bataillon pour aller prendre le commandement du bataillon étranger, à l'île d'Elbe.

Enfin recommander au général Rusca de faire faire au moins une fois par semaine le service à boulets rouges.

Le ministre ordonnera au général inspecteur des invalides de former une 15 compagnie de canonniers vélérans qui sera envoyée dans le département des Côtes-du-Vord, et il se fera rendre compte si, après cette compagnie formée, on pourrait en former une 16\*, qui serait envoyée dans le Morbihan; avoir soin qu'on n'y admette que des hommes ayant servi dans l'artillerie.

En cas que le débarquement eût eu lieu à l'îlle d'Elbe et qu'on n'aurait aucun moven de forcer l'ennemi à se rembarquer, les trois quarts de la garnison de l'île doivent être destinés à Porto-Ferrajo et l'autre quart à Porto-Longone, en ayant soin de partager entre ces deux places les troupes des différentes nations

Répéter l'ordre de compléter les deux bataillons de la 20° avec les hommes du dépôt de Marseille.

Le ministre de la guerre fera faire le décompte de la solde de toute la garnison de l'île d'Elbe, en y comprenant, comme arrivés, les deux compagnies, les chasseurs corses et les 500 hommes du pays.

Donner l'ordre au premier inspecteur d'artillerie d'envoyer un de ses aides de camp à Nantes, et de là à l'île d'Yeu, pour accélérer le depart de toute l'artillerie nécessaire à cetté île, faire toutes les enquétes pour savoir quelle raison a empéché cette artillerie d'arriver, et prescrire toutes les dispositions pour que l'île soit promptement armée. Cet aide de camp écrira de Nantes et de l'île d'Yeu au premier inspecteur.

Donner ordre au général qui commande le département de la Vendée de se rendre à l'île d'Yeu, organiser les services, passer la revue des troupes, et ne quitter cette île que quand toutes les mesures auront été prises, soit pour sa défense, soit pour sa correspondance avec le continent.

L'aide de camp du premier inspecteur, revenu de Nantes et de l'île d'Yeu, après avoir rempli sa mission, et sans revenir à Paris, ira à l'île

d'Aix, à l'île de Groix, visitera ensuite toute la côte de Bretagne, et enverra de chaque point des rapports sur toutes les parties du service de l'artillerie, et propres à informer complétement le ministre.

Activer le départ de l'artillerie pour l'île de Bréhat.

BONAPARTE.

Contro. par M. le primer de Wagram

### 6805.

# AU GÉNÉRAL BERTHIER,

Paris, 19 prairiel an 11 (8 jum 1803).

Le Premier Consul désire, Citoyen Ministre, que désormais il ne soit donné aucun ordre de mouvement du matériel de la marine sans qu'il ait été préalablement mis sous ses yeux.

Par ordre du Premier Consul.

Archives de l'Empire

#### 6896.

AU CITOYEN MARET,

SECRÉTAIRE D'ÉTAT.

Saint-Cloud, so prairial as us (9 juin 1803).

Les tableaux joints au présent arrêté relaif à l'appel do 16,000 concrits de la réserve ne seront pas insérés au Balleiu des lois. Le ministre enverra aux préfets l'état de ce que doivent fournir les départements, et pour quels corps. Il enverra le même état aux corps. Cependant le ministre fera imprimer s'épartément dis cemplaires de l'arrêté avec les tableaux, dont un pour le Premier Consul, deux pour le secrétaire d'état, un pour le ministre de la guerre, un pour le ministre directeur de l'administration de la guerre, un pour être déposé aux archives de la guerre, un pour la section de la guerre du Conseil d'état, un pour le premier inpour la section de la guerre du Conseil d'état, un pour le premier inpreteur général de la gendamente; un pour le ministre de l'intérieur

.

CORRESPONDANCE DE NAPOLÉON F. - AN XI (1803).

et un pour le grand juge. Il est indispensable que l'arrêté soit expédié dans la journée de demain; il est de la plus grande urgence.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire.

442

6807.

AU GÉNÉRAL BERTHIER, MINISTRE DE LA GUERRE.

Saint-Cloud, no preiriel an st (q juin 1803).

La 93 'demi-brigade, Cidoyen Ministre, tiendra un bataillon à l'Ile d'Ve let l'autre à l'ûle de Ré. Le bataillon de l'île d'ves sera complété put dépôts de l'île de Ré et de Bordeaux, jusqu'à ce qu'il soit au complet de 1,000 hommes; or , à cet effet, quand 100 hommes seront disponible si l'un ou à l'autre de ces dépôts, ils seront dirigés sur l'île d'Yeu, mêt l'en d'extendre de ces dépôts, ils seront dirigés sur l'île d'Yeu, mais e'mbarquent à la Rochelle et à Rochefort.

à l'île d'Yeu, mais e'mbarquent à la Rochelle et à Rochefort.

Le bataillon de la 33°, qui sera à l'île de Ré, sera aussi complété à 1,000 hommes, et à cet effet tous les conscrits seraient envoyés à l'île de Ré, après toutefois que le bataillon de l'île d'Yeu sera complété. Recommandez au chef de brigade et aux commandants de l'île d'Yeu et de Ré de maintenir une sévère discipline dans l'un et l'autre de ces bataillons.

BONAPARTE

Dépit de la guerre. (En moutrons árch. de l'Emp.)

6808

AU GÉNÉRAL BERTHIER.

Saint-Cloud, no prairial an 11 (9 juin 1803).

Je vous prie, Citoyen Ministre, de faire placer dans l'île Dumet, à l'embouchure de la Vilaine, six pièces de 18, et d'ordonner qu'il soit formé un plan pour la défense de cette île.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire

### AU GÉNÉRAL MORTIER.

### Saint-Cloud, no prairied an 21 (q juin 1803).

Citoyen Lieutenant Général Mortier, commandant l'armée française en Hanorre, je vous félicite de la promptitude de votre marche et de bonnes dispositions que vous avez faites. Jattends votre premier courrer pour vous féliciter sur les prises que vous ne manquerez pas de faire sur l'Elbe et le Weser. J'espère que le roi d'Angleterre ratifiera la convention que vous avez faite. Dans ce cas, je me trouverai enbirement saisfait; car, par cette ratification, il consentira à l'échange de ses soldats contre nos matelots. S'în en la ratifiait joss, nous serions obligés de prendre d'autres mesures. Dans tous les cas, tenez-vous prêt à tout. La promptitude de votre marche vous a occasionné des embarras, mais elle a épargné du sang et beaucoup de tracasseries diplomatiques.

BONAPARTE.

Comm. par M. le duc de Trévise. (En minute sus Arch. de l'Emp.)

### 6810.

### NOTE POUR LE MINISTRE DE LA MARINE.

Paris, 21 prairial an 21 (10 june 1803).

L'intention positive du Premier Consul est que, sous aucun préfecte, on ne laisse faire dans l'arrondissement aucun travail de commerce ou corsaire que l'on nàit dans les ports assez d'ouvriers pour les travaux de la République; et le Premier Consul me charge de vous faire conaître que, s'il append qu'on travuille pour le commerce et les consaires, il ne pourra prendre en considération l'allégation du défaut d'ouvriers que vous pourriez allégater pour justifier ce qui serait omis dans l'exécution des travaux ordonnés pour l'état.

Si cela excite des réclamations, on fera connaître que telle est la volonté positive et nominale du Premier Consul.

Par ordre du Premier Consul.

Archives de la marian

...

# AU CITOYEN REGNIER,

Saint-Cloud, se prairial an 31 (11 jain 1803).

Je vous prie, Citoyen ministre, de faire suspendre le jugement du gendarme qui a été condamné à mort par le tribunal de la 1<sup>rd</sup> division, ce gendarme s'étant pourvu en grâce,

BONAPARTE.

Archives de l'Empire

### 6812

### AU CITOYEN REGNIER.

Seint-Good, 99 proiried on 31 (19 prin 1803).

Je vous prie, Citoyen Ministre, de faire remettre au colonel Sebastiani 100,000 fr. pour dépenses secrètes; à M. Chatillon, 25,000 fr. à M. l'évêque d'Orléans. 30,000 fr. et au préfet de la Loire-Inférieure, 25,000 fr.

BONAPARTE.

Archives de l'Essper

### 6813

### AU CITOYEN REGNIER.

Saint-Good, 22 prairial au 31 (11 juin 1808).

Je vous prie, Citoyen Ministre, de faire remettre au préfet du département du Morbihan 15,000 francs, qu'il emploiera en entier à meubler l'hôtel de la préfecture, me paraissant convenable que le magistrat du Morbihan surfout soit convenablement logé.

Vous lui ferez connaître qu'à dater du 1" messidor vous lui ferez payer, tous les mois, 2,000 francs, pour dépenses extraordinaires, et dont il ne devra aucun comple. Cette augmentation de traitement le mettra à même d'avoir un train de maison convenable, et d'avoir des chevaux pour se porter partout où les circonstances l'exigeront. Vous lui lémoignerez en même temps ma satisfaction sur la marche de son administration.

BONAPARTE.

trobises de l'Empire

6814.

## AU GÉNÉRAL BERTHIER,

MINISTER DE LA GUERRE.

Seint-Clood, a5 prairied on to (15 juin 1803)

Je vous renvoie, Citoyen Ministre, les projets que vous aviez rédigés pour le camp de Saint-Omer. Voici définitivement les bases auxquelles je me suis arrêté:

Six camps seront formés, lesquels, destinés à ne composer qu'une seule armée, seront commandés par six lieutenants généraux commandant en chef. Ils auront chacun un pare d'irtillerie commandé par un général d'artillerie et par un colonel directeur du pare. Les six pares seront tous soumis à un général commandant en chef l'artillerie et à un général de brigade directeur général des parcs des six camps. Chacun de ces camps aura un ordonnateur, lequel correspondra avec un ordonnateur en chef des six camps.

Ces six camps seront: un en Hollande, un à Gand, un à Saint-Omer, un à Compiègne, un à Saint-Malo, un à Bayonne.

Le camp de Hollande sern composé de 30,000 hommes, dont 18,000 de troupes finaçaises et 19,000 de troupes hances. Les 54%, 84%, 55%, 77°, 109°, 11°, 71°, 35° et å 1° demi-brigades seront d'abord destinées à laire partie de ce camp; avant un mois d'autres troupes seront désignées pour compléter le nombre de 18,000 hommes; 6° de bussards et 1° régiment de chasseurs qui seront désignées, trois compagnies d'artillerie à pied, une compagnie d'artillerie à pied, une compagnie d'artillerie à cheval, une compagnie d'artillerie à pied, une compagnie d'artillerie à cheval, une compagnie d'artillerie à

Pour le camp de Gand, les 6° et 13° légères; 13°, 33°, 51°, 108°, 14°, 36°, 61°, 85° de ligne; le 2° régiment de chasseurs, le 7° de hussards, les 4°, 14°, 16° et 17° de dragons.

Pour le camp de Saint-Omer, la 10° légère, 25°, 28°, 55°, 57° de ligne; 26° légère, 25°, 43°, 46° et 75° de ligne; 8° et 11° régiment de chasseurs; 3°, 5°, 10° et 21° de dragons.

Pour le camp de Compiègne, les 9° et 24° légères; les 18°, 44°, 63°, 64°, 4°, 32°, 96° et 111° de ligne; le 3° régiment de hussards; le 10° de chasseurs; les 1°, 3°, 8° et 9° de dragons.

Chacune des demi-brigades ci-dessus ne fournirs que ses 1" et a" hataillons, lesquels seront complétés à 1,000 hommes. Il est donc nécessuire que ces corps soient prévenus sur-le-champ que leurs deux premiers bataillons deivent marcher vers la fin de l'été, afin qu'ils activent l'instruction, l'habillement, etc.

On se réserve de désigner postérieurement les corps de grosse cavalerie qui devront faire partie de ces trois camps.

Le personnel de l'artillerie sera composé, s' de compagnies fourries, au nombre de sit, par chacen des quater régiments ci-après, savoir: les s'", 5', 7' et 3' régiments; lesquelles six compagnies seront complétées au pied de guerre; s' de deux escadrons de chacon des s', 5' et o' régiments d'artillerie à cheral, complétés au pied de guerre; se qui fera vingt-quatre compagnies d'artillerie à pied et douxe compagnies d'artillerie à chevai; 3' un demis-bataillon de pontoniers.

Le premier inspecteur du génie désignera deux compagnies de mineurs et un bataillon de sapeurs mis sur le pied de guerre.

Le premier inspecteur de l'artillerie désignera le nombre de compagnies nécessaires aux six parcs.

Le général Marmont, premier inspecteur général, commandera en chef l'artillerie des six camos.

Le général Faultrier sera directeur général des parcs des six camps.

Le conseiller d'état Petiet sera commissaire ordonnateur en chef des six camps. Au travail de samedi, le ministre m'apportera tous ces arrêtés avec les projets de cantonnement.

BONAPARTE.

Comm. par M. le prince de Wagran (En muste san Lets. 4: (Kop.)

### AU GÉNÉRAL BERTHIER.

Saint-Cloud, 25 prairiel an 21 (16 juin 1803).

Je vous prie, Citoyen Ministre, de me présenter, samedi prochain, les mesures à prendre,

- 1º Pour qu'il y ait, au 1º vendémiaire, dans les salles d'armes de Douai, de Saint-Omer, de Dunkerque, de Calais, de Boulogne et autres places environantes, 50,000 fauits d'infanterie, 4,000 fuisib de dragons, 15,000 haionnettes de rechange, 3,000 sabres de dragons, 1,000 sabres de chasseurs, 6,000 briquetes et 2,000 paires de pistolets;
  - A Brest, 3,000 fusils, un quart de baionnettes de rechange;
  - A Saint-Malo, 3,000 fusils, avec un quart de baïonnettes de rechange; A Rochefort, 3,000 fusils;
- s' Pour qu'il y ait, prêts à mettre en mouvement à la même époque, à Douai et à La Fère, pour les camps de Gand, de Saint-Omer et de Compiègne, trois pares d'artillerie, composés chacun de quarante pièces de canon, savoir : quatorze de 6, quatorze de 8, six de 13, et six obusiers, dont quatre pièces de 8 pouces et deux obusiers attelés pour l'artillerie légère;
- De plus, un équipage général de réserve de quarante bouches à feu, réunies à Douai pour la réserve générale de tous les camps formés sur les bords de l'Océan;
- 3º Pour qu'il y ait à Saint-Omer deux millions de cartouches, renferes dans des caisses dont les dimensions seront données par l'inspecteur général de la flottille, le citoyen Forfait; plus, deux millions de cartouches pour le camp de Saint-Malo, et doux millions pour Rochefort, dans des caisses ordinaires:
- 4º Pour réunir à Saint-Omer 300 charrettes, les plus légères possibles, et qui puissent se monter et se démonter sans le secours d'aucun ouvrier;
- 5° Pour réunir à Douai 200 pièces de 24, dont 50 de 24, courtes et légères, 100 pièces de 18 ou de 16, et 100 obusiers de 6 ou 8 pouces,

avec 300 coups à tirer par pièce; une partie doit être destinée à être mise à la disposition du ministre de la marine pour l'armement de la marine : il sera toutefois pourru à l'approvisionnement nécessaire pour mettre ces 400 pièces en batterie, et à ce qui est nécessaire pour la conslruction des batteries:

6° Pour lever 6,000 chevaux d'artillerie et en réunir à chaque camp le nombre proportionné à ses besoins.

Dépit de la guerre.

6816.

### AU GÉNÉRAL BERTHIER.

Seset-Cloud, 25 prairial as 31 (15 just 1803).

Il est nécessaire, Citoyen Ministre, de faire arrêter tous les convois d'artillerie dirigés sur l'armée de Hanovre, qui sont désormais inutiles, et de les destiner à organiser l'artillerie du capp de Deventer.

BONAPARTE.

BONAPARTE.

Dépli de la guerre

6817.

### AU GÉNÉRAL DEJEAN,

MINISTRE DIRECTEUR DE L'ADMINISTRATION DE LA GLERRE

Saint-Cloud, u5 preiriel an st ( 14 juin 1803).

Je vous prie, Citoyen Ministre, de me présenter, samedi prochain, des projets,

- 1° Pour faire confectionner 1, 20,0,00 or rations de biscuit, qui seraient rendues le 15 vendémiaire à Saint-Omer, et renfermées dans des caisses dont le modèle sera donné par l'inspecteur général de la flottille, le citoyen Forfait;
- 2º Pour rassembler à Saint-Omer trois millions de rations d'eau-devie, qui devront être contenues dans des barils dont les dimensions seront données par l'inspecteur général de la flottille;

3º Pour faire construire des fours à Boulogne, à Étaples et à Ambleteuse, et faire rétablir les fours à Saint-Omer et dans les places du Nord, en quantité suffisante pour la réunion d'une armée de 80,000 hommes;

en quantité suffisante pour la réunion d'une armée de 80,000 hommes; 4° Pour organiser des hôpitaux pour le service de ces troupes, et pré-

parer à Boulogne tous les magasins nécessaires;

5° Pour assurer les moyens de subsistance, en pain, viande, vin et eau-de-vie, des camps de Gand, Saint-Omer et Compiègne, composés chacun de 95 à 30,000 hommes, pendant tout l'hiver;

6° Pour réunir et confectionner 80,000 capotes et 120,000 paires de souliers, au 1° vendémiaire prochain, aûn de distribuer ces fournitures aux troupes et de les mettre à même de faire une campagne d'hiver et de rester cantonnées tout l'hiver.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire

#### 6818.

AU GÉNÉRAL BERTHIER,

Saint-Cloud, a5 prairiel an 11 (16 juin 1803).

Le désirerais savoir quels sont les magasins d'artillerie et defots d'armes qui sont à Turin ou aux environs. L'ordre a été donné de réunir à Alexandre, Penestrelle et à la citadelle de Turin, toute l'artillerie qui se trouverait dans la 27 d'ivision militaire. Il ne doit donc y avoir à Turin que l'arsenal, qui est suffisamment gardé par l'artillerie, et quelques moulins à poudre. D'ailleurs, mon intention est qu'on n'accoutume pas les grandes places à de fortes garnisons, afin que, le cas venant de les en retirer, elles en sentent moiss la privation.

BONAPARTE.

Depôt de la guerre

### NOTE POUR LE MINISTRE DE LA MARINE.

Paris, s6 prairiel an 11 (15 pain 1803)

Le citoyen Fleurieu i prendra les mesures convenables pour faire mettre en chantier un vaisseau de 7½ à Saint-Malo; ce vaisseau sera celui de la Ville-de-Roueu; s'informer si toutes les mesures ont été prises pour cet objet.

Il me rendra compte des mesures prises pour la construction des chaloupes canonnières et bateaux canonnières.

Faire connaître le nombre des chaloupes, bateaux et péniches composant la flottille et auxquels nous avons donné le nom de bateaux plats de 1<sup>rs</sup>, a° et 3° classe. Combien y a-t-il de ces bateaux en construction sur les rivères?

J'avais ordonné qu'on en construisit un de chaque espèce devant les Invalides, un à la Rapée; qu'on en construisit un de chaque espèce à Conpiègne, un de chaque espèce à Saint-Germain.

Un particulier de Saint-Michel avait proposé d'en construire cinquante sur la Marne: savoir si on a connaisance de cette offre aux bureaux; si on n'en a aucune, écrire au citoyen Laplace, sénateur, qui fera connaître quel est ce particulier, et l'inviter à venir pour s'aboucher avec lui.

Écrire au directeur de l'école polytechnique de désigner trente élèves, qui assisteront au tracé et suivront la construction, afin que, d'ici à nu nois, ils soient envoyés dans les départements pour y diriger la construction de ces bateaux.

La ville de Versailles a offert un bateau plat de première espèce : lui désigner Saint-Germain pour le lieu de la construction.

Écrire au préfet de Seine-et-Marue (Melun) qu'on est instruit que des particuliers ont offert la construction de bateaux plats: lui désiguer Meaux pour le lieu où devront s'exécuter ces constructions; lui mander que les charpentiers de la rivière seront chargés de ce travail; que les souserip-

<sup>&#</sup>x27; Chargé par intérim du portefeuille de la marme.

teurs pour cette offre nommeront un d'entre eux pour pourvoir à la fourniture des matériaux, et qu'un ingénieur de la marine dirigera les tra-

S'informer si, par le canal du Centre, qui joint la Saône avec la Loire, des bateaux de la première et de la deuxième espèce pourraient y passer; et, dans le cas de la possibilité, on en construirait sur le Rhône et sur la Saône.

En demandant ces renseignements, envoyer les dimensions principales de chacune des espèces.

Recueillir tout ce qui a été fait ou proposé dans l'intérieur pour des constructions de bateaux.

Écrire au ministre de l'intérieur que le Premier Consul lui avait demandé de faire connaître les mesures à prendre pour construire des bateaux sur toutes les rivières; lui demander un rapport pour vendredi.

BONAPARTE.

techives de la marine.

### 6820.

### AU CITOYEN GAUDIN,

### MINISTRE DES PINANCES.

Seint-Cloud, 27 protrial an 21 (16 juin 1803).

Je vous prie, Citoyen Ministre, de donner des ordres pour que le droit de tonnage soit rétabli dans l'île d'Yeu, et que le produit en soit affecté en entier à la réparation du port.

BONAPARTE.

trebices de l'Empire

### 6821.

# AU GÉNÉRAL BERTHIER,

### Saint-Cloud, 97 preirial no 21 (16 juin 1803).

Je vous prie, Citoyen Ministre, d'écrire au général Mortier que le général Dessolle a reçu ordre de se rendre dans l'évêché d'Osnabrück avec

ses trois demi-brigades. Il sera nécessaire que le général Mortier fournisse à cette division l'artillerie dont elle aura besoin. Le désire qu'elle reste à Osanbrict, de l'administration duquel évéche le général Dessolle sera chargé sous les ordres du général Mortier. Cette division sera en force suffissante pour surveiller les troupes hanovirennes, et, selon les circonstances, pouvoir appuyer contre toute espèce d'événements le général Mortier, qui se trouvera par là svoir plus de 30,000 homines sous ses ordres. Le cops batave confunera à rester à Deventer, et il sera nommé incessamment au commandement de cette réserve; il sera envoyé trois nouvelles demi-brigades pour remplacer les trois qui parleut, et l'artillerie française destinée pour le général Dessolle restera à Deventer

Dépôt de la guerre

BONAPARTE.

6899

### AU GÉNÉRAL BERTHIER.

Saint-Cloud, 27 prairiel an 11 (16 juin 1803).

Je vous prie, Citoyen Ministre, d'écrire au général Mortier que j'atlends de connaître les intentions de Sa Majesté Britannique pour ratifier le aconvention; qu'il doit faire connaître aux chets de l'armée banorvienne qu'ils peuvent compter sur la parole qui leur a été donnée; mais qu'en attendant que la résolution de Sa Majesté soit connec, il est convenable qu'ils se rendent dans l'évétéé d'Sonabrick, au lieu de Laucebnure.

Faites sentir au général Mortier combien il est dangereux d'avoir un corps de 13 à 14,000 hommes et une nombreuse cavalerie entre l'Elbe et nous; qu'il vaut mieux les avoir à Osnabrück, où on les fera surveiller par le corps du général Dessolle.

Recommandez au général Mortier de faire placer des batteries et des pièces de gros calibre à l'embouchure de l'Elbe, et dans les autres eudroits les plus favorables pour être toujours à portée d'intercepter l'Elbe et le Weser.

BONAPARTE

Dépôt de la guerre. (Ka music un treb. de l'Émp.)

### AU GÉNÉRAL BERTHIER

Saint-Cloud, 27 prairial an 21 (16 juin 1803).

Ayant besoin, Citoyen Ministre, de compléter mpidement notre train d'artillerie, afin de pourvoir à la levée des 6,000 chevaux qui va être faite et qui, avec les 3,000 de l'Italie, feront 10,000 chevaux du train, ce qui exigera une levée de charretiers, il me parait convenable de faire un appel de 4,000 conservis de la réserve de l'an x et de l'an x, et de les faire chosir parmi des individus ayant l'habitude de conduire des attelages, et dès lors de commencer le dédoublement des huit bataillons du train. Je vous prie de m'apporter samedi un projet de répartition et un projet d'arrêté sur ces objets.

BONAPARTE

Dépôt de la guerre.

6824.

### AU GÉNÉBAL BERTHIER.

Saint-Cloud, 17 prairiel an 11 (16 juin 1803).

Je vous prie, Citoyen Ministre, de me faire connaître l'état des fusils français et de calibre qui existent dans la République italienne et dans a 27 division militaire, ainsi que l'état de l'artillerie et des affûts, Faites faire l'armement d'Alexandrie, en supposant déjà finis les travaux commencés, et en exécutant entièrement le projet de fortification qui y est établi. Et comme je désirerais qu'il n'y eût dans cette place que des pièces de calibre français, il est indispensable de s'y prendre d'avance, fini qu'au mois de mai toute l'artillerie de la 27 d'ivision militaire se trouve renfermée dans les places d'Alexandrie et de l'enestrelle.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire

compreh, Google

### AU CONTRE-AMIRAL DECRÈS, MINISTRE DE LA MARINE ET DES COLONIES.

Saint-Cloud, 97 practial as to (16 poin 1803).

Je vous prie, Citoyen Ministre, de donner ordre à l'ingédieur et à l'Officier de marine français qui sont en Hanovre de faire réparer la frégale hanovrienne qui a été prise à Stade, et de faire les préparatifs nécessaires pour faire mettre en construction sur l'Elbe vingt chaloupes canonnières de chaque espèce, et autant sur le Weser. Recommandes également à cet officier de marine de voir s'il y a en Hanovre une asser grande quautité de cuivre pour mériter de fairer votre attention. Il devait y avoir des naîts à Curbaven et à Stade.

BONAPARTE.

trebises de la marine.

### 6826. ARRÈTÉ,

Pare, 28 prairiel en 11 (17 pare 1803).

Article 1<sup>ee</sup>. Il sera construit, dans le plus court délai, à la fonderie de Douai, douze mortiers de 12 pouces à la Gomer.

On donnera de telles dimensions à la chambre qu'elle puisse contenir vingt et une livres de poudre.

Ces mortiers seront coulés à semelle et les parois renforcées en conséquence.

ART. 2. Les mesures seront prises pour que les mortiers soient placés en batterie pour la défense de Boulogne avant le 1<sup>er</sup> thermidor.

Aar. 3. Il sera construit, à la fonderie de Strasbourg, douze mortiers à la Gomer de 19 pouces et à chambre sphérique. La chambre devra contenir vingt et une livres de poudre. Les pièces seront renforcées en conséquence.

Ast. 4. Ces mortiers seront dirigés sur Boulogne, où ils seront mis en batterie avant le 1" fructidor. Ast. 5. Les deux mortiers à la Comminges qui sont à Strasbourg seront éprouvés sur-le-champ, et si, à chambre pleine, ils ont une portée de plus de 1,800 toises, ils seront sur-le-champ transportés à Boulogne.

Aut. 6. Le ministre de la guerre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

BOXAPABTE.

trehives de l'Empire.

### 6827.

### NOTE POUR LE MINISTRE DE LA MARINE.

Paris , 28 prairial ao 21 (17 juin 1803).

Indépendamment des chaloupes que l'on construit à Saint-Dizier, faire construire du n° 3.

Écrire au citoyen Forfait que les demandes qui lui ont été faites pour le s' vendéminer sont le minimum; que, si les resources peuvent offiri le double, le Premier Consul entend qu'elles soient toutes employées: l'argent ne manquera pas. Il voit donc avec peine qu'on ne construie qu'une chalouge canonnière à Romen et six au Havre. Il hui semble qui on pourrait quintupler ce nombre et construire trente chaloupes canonnières au Havre et six à Bouen.

On ne voit pas non plus qu'il soit question des constructions qu'on peut faire à l'onfleur et dans tous les petits ports.

On désirerait que les péniches pussent porter un petit obusier, sans que cela nuisit à leur marche.

Les bateaux de péche qui vont être achetés au compte de la République pour la flottille, ot qui seraient susceptibles de porter un obusier ou une pièce de canon d'un calibre quelconque, devraient aussi être notés.

Le citoyen l'leurieu donnera connaissance des nouvelles qu'il a de la 5° commission pour la flottille.

Le ministre de la marine écrira sur-le-champ que, dans le cas où la commission pour la flottille ne serait pas encore arrivée, on passe sur-le-

### 456 CORRESPONDANCE DE NAPOLÉON 1º. - AN XI (1803).

champ des marchés pour des chaloupes canonnières. Le prix de la coque d'une chaloupe canonnière ne doit pas excéder 30,000 francs.

Par ordre du Premier Consul.

Archives de la marine

### 6828.

### AU CITOYEN FORFAIT.

Saint-Glond, a8 prairiel an st (17 jain 1803).

Gioyen Forfait, Conseiller d'état, Inspecteur général de la flottille nationale, je reçois votre lettre du 96. Je ne saurais trop vous recommander de latter le plus possible toutes les constructions. Le ministre ne vous a désigné, jour être construit au 1º vendéminaire, que le minimum; lâchez d'en avoir le double; l'argeut ne manquera pas. Je désirerais qu'on pût placer un Oussier sur chaque péniche.

On offre de heaucoup construire à Abbeville et à Saint-Valery sur la Somme. Je serai, dans le courant de la première semaine de messidor, à Saint-Valery et Boulogne; je vous y verrai. Songez que les heures sont précieuses.

BONAPARTE.

trehises de l'Empire.

### 6829.

# AU CITOYEN GAUDIN,

Saint-Cloud, ag prairial an 21 (18 juin 1803).

Je vous envoie, Citoyen Ministre, les états des sénatoreries, avec des observations qui me sont remises et que j'adopte. La vénerie, en Piémont, doit rester aux domaines; tous les biens pro-

venant des fortifications, également, Veuillez vous concerter avec la commission du Sénat pour changer

ces biens.

En général, je désirerais que, le plus possible, la sénatorerie cût son

apanage dans l'arrondissement du tribunal d'appel. Quant aux bois, je pense qu'ill est essentiel d'étendre le plus possible notre administration forestière. Le désire donc que vous me présenties un arrêté par lequel tous les parcs syant plus de 500 arpents de bois, qui se trouvernient administrés aujourd bui par les domaines, serient remis à l'administration forestière. Il est convenable de porter une grande attention à ce que, dans les sénatoreries et les hiens réservés, il y ait des biens nationaux de toute nature, car tous ont un même titre de légitimité aux yeux de la loi. Du reste, la masse du travail me paraît bien; il ne s'agit que de le modifier sur ces principes et conformément à la note ci-joint que

BOXAPARTE.

Archives des finances. (En troppes ses Arch. de l'Emp.)

> 6830. AU CITOYEN GAUDIN.

> > Saint-Good, og prairiel en 12 (18 juin 1803).

Je vous envoie, Ciloyen Ministre, un mémoire fort important sur tout ce qu'il y a faire pour le séquestre de la rive gauche du Rhin. I avais chargé, il y a plusieurs mois, le citoyen Duchktel de prendre des renseignements sur cet objet. Il doit done savoir, s' si ce mémoire décide du sequestre sur tous les biens sur lesquels il n'a pas été prononcé; s' a le somme totale des biens dont on augmenterait le domaine national en adoptant ces bases, et les masses totales des biens que nous restituerions en levant les séquestres conformément aux principes du mémoire. Il y a aux relations extérieures des hommes qui pourront vous donner des renseignements pour éclaireir cette matière. Je vous prie de m'apporter mercrediu nt ravail sur cet objet.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire

58

ARRÈTÉ.

Saint-Cloud, 29 prairiel an 11 (18 juin 1803).

ARTICLE 1". Les citoyens Charles-Étienne et Charles-Stanislas Grosourdy, défenseurs de la patrie, sont remis en possession des biens qu'ils possédaient dans le département de l'Orne.

Ant. 2. Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire

6832.

NOTE POUR LE MINISTRE DE LA MARINE.

Peris, og preirial an 21 (18 juin 1803).

Je suis très-mécontent de ce qu'on expose une seule frégale \*, tantis qu'il y a dans le port plusieurs vaisseaux qui doivent tenir la mer. Il était bien plus naturel que le général Dumanoir restât à croiser entre la Corse, Gênes, Toulon et Marseille, ayant de tous côlés des refoges, plutôt que de rester anoré dans la rade. Il est extrêmement houteux que quedques frégates anglaises se fassent signaler à Toulon et puissent faire des prises sur nos Ocies, lorsque la République a des vaisseaux armés.

BONAPARTE

Archives de la nurine.

6833.

AU CITOYEN CHAPTAL,

Seint-Cloud, 3o prairiel an st (19 join 1803).

Donnez ordre, Citoyen Ministre, au préset de la Manche de prendre

L'Uranie.

les mesures nécessaires pour employer 3,000 ouvriers aux travaux du bassin du port de Cherbourg.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire

6835.

AU CITOYEN CHAPTAL.

Paris, 30 prairiel an as (19 juin 1803).

Le Premier Consul me charge, Citoyan Ministre, de vous renvoyer la lettre ci-jointe et de vous faire connaître qu'il juge convenable que le citoyen Giaral ne cesse pas de recevoir le traitement dont il a joui judqu'u u "vendéminire dernier. Les services que le citoyen Garat a rendus
à l'art du chant, ceux qu'il rend encore en formant des sujets qui sont
l'espoir de nos théâtres, le tafent célèbre qui le place à la têté de l'école
française, dont il puet être considéré comme le fondateur, sont des considérations qui ne vous auront point échappé. Ce sont elles qui déterminent
les dissositions du Premier Canal.

Per ordre du Pressier Consul.

Archives de l'Esigure

6835.

AU CITOYEN TALLEYRAND, MINISTRE DES BELATIONS EXTÉRIERES.

Saint-Cloud, 3o praired an 11 (19 juin 1803).

l'ai reçu, Citoyen Ministre, la traduction des deux notes : ni l'une ni l'autre ne nie paraissent mériter de réponse.

J'ai fuit espédier l'ordre au général Morier de signifier à l'armée banovienne que le roi d'Angletere vauit réusé de raithée la convention du 14 prairial; que, dès lors, elle ait à capituler. J'ai preserit à ce général de la fiair défilier avec les bonneurs de la guerre, de la désarmer, de mettre la cavalerie à pied, et de l'envoyer prisonnière en France.

Comme il sera obligé, avant cette signification, de faire faire un mou-

я.

vement à ses troupes, et que ce mouvement ne pourra être exécuté que cinq ou six jours après la réception de l'ordre, il me paraît nécessaire de prévenir le citore Laforest' qu'il doit, en forme de conversation, instruire la cour de Bertin que je nai pas ratifié la convention, et que je l'ai envoyée à Londres, en faisant connunitre que je la ratifiérais lorsque Sa Majesté Britannaique aurrui communiqués a résolution de la ratifier. Quatre jours après cette communication, le citoyen Laforest pourra notifier que le roi d'Angleterre na pas voulu approuver la convention, et qu'en conséquence je me suis refusé à le faire. Il fera sentir toute l'inconséquence et la mauvaise foi de ce refus de l'Angleterre, qui dénote à la fois l'incapacité et le manque de foi des coassiéls du roi.

Il sera nécessaire d'écrire au citoyen Reinhard, à Hambourg, et au citoyen d'Aguesseau, à Copenhague, pour qu'ils s'expriment à peu près dans le même sens.

Archives des affaires étrangère (Es moute ses Arch de l'Emp.)

6836

### AU GÉNÉRAL BERTHIER,

MINISTRE DE LA GCERRE.

Seint-Clear, 3e preiriel an 11 (19 juin 1803).

BONAPARTE.

Les travaux d'Alexandrie, Gioyen Ministre, ne marchent point avec la rapidité que je deirerais. On me reed compte que les troupes de la ganison fournissent 2,000 travailleurs, les sapeurs 600, et le pays 1,000, ce qui ne fait que 3 à â,000 ouvriers; pourquoi n'en prendrai-on pas à â,000 partir les gens du payril îl ne manque pas d'oisifs qu'on pourrait facilement employer. Le désirerais que le nombre d'hommes employés aux travaux d'Alexandrie mondal tau moins à 6,000.

Je suis instruit également qu'il n'y a pas 200 maçons y travaillant. Écrivez au général Chasseloup que mon intention est qu'il y ait 1,000 maçons, afin que les travaux avancent avec la plus grande rapidité.

Envoyé extraordinaire et ministre de la République française à Berlin.

Écrivez au général Menou de prendre des mesures pour faire fournir 3,000 ouvriers et 500 maçons du pays pour les travaux d'Alexandrie.

Je vous prie de me renvoyer les pièces relatives au travail de l'artillerie du Piémont, que vous avez emportées hier.

BONAPARTE.

Comm. par M. le prince de Wagraso. (En manue sux Arch. de l'Esep.)

6837.

### AU GÉNÉRAL BERTHIER.

Saint-Cloud, 3o prairiel an 11 (19 juin 1803),

Les plates-formes des forts du port de Cherbourg, Citoyen Ministro, sont en mavusis état; elles aumient besoin d'être enduites de pouzolene. Je vous prie de donner des ordres pour que cela soit fait promptement. Il y a des affâts commandés à la Fére pour Cherbourg; donner des ordres pour qu'il sy soient envoyés dans le plus court défai.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire.

### 6838.

AU GÉNÉRAL BERTHIER.

Saint-Cloud, 30 prairiel an 11 (19 juin 1803).

Toute la 39' demi-brigade, Citoyen Ministre, a eu ordre de rester réunie à Cherbourg; cependant j'apprends qu'il ny en a que deux bataillons. Veuillez vous faire rendre compte d'où vient cette désobéissance aux ordres donnés. Elle doit fournir au moins qoo hommes aux travaux du port.

BONAPARTE.

Dépût de la guerre. (En missur sus Arch. de l'Emp.)

6839.

### AU CITOYEN FLEURIEU.

CHARGÉ PAR INTÉRIN DE PORTEPEUILLE DE LA MARINE.

Saint-Cloud, 30 prairiel on 13 (19 juin 1803).

Je vous prie, Citoyen Ministre, de témoigner mon mécontentement au

préfet maritime de Dunkerque. Il n'avait pas le droit de diriger des causonières de Boulogne sur Plessingue, puisque tous les ordres du ministre de la marine sont, au contaires, que toutes les canonières se réunissent à Boulogne. La raison qu'il allègue pour avoir exposé ces canonières retrigit de Plessingue est tout à fin futie; le moindre bateau pécheur remplissait ce but. Le capitaine qui commandait ces canonnières s'est léchement conduit. Comment, avec deux pièces de 2 à, a-t-il pu se rendre sans tirer un coup, et comment, étant échoué, n'a-t-il pus brûlé ses canonnières? Il y a tout à la fois de l'ineptie et de la lâcheté dans cette conduite. Il faut fiaire un exemple sur cet officier.

BONAPARTE.

Archives de la marine.

## 6840. ABBÉTÉ

Paris, 1" messedor ao 11 (20 juio 1803).

Annex 1". A dater de la publication du présent arrêté, il ne sera reçu dans les ports de la République aucune denrée coloniale provenant des colonies anglaises, ni aucune marchandise venant directement ou indirectement d'Angleterre.

En conséquence, toutes denrées et marchandises provenant de fabrique ou de colonie anglaise seront confisquées.

Arr. 2. Les bătiments neutres destinés pour les ports de la République devront être munis d'un certificat delivré par le commissaire ou agent des relations commerciales de la République au port d'embarquement, lequel certificat portera le nom du vaisseau, celui du capitaine, la nature de la cargaison, le nombre d'hommes d'équipage et la destination du bâtiment.

Dans cette déclaration, le commissaire certifiera qu'il a vu le chargement s'opérer sous ses yeux, et que les marchandises ne sont point de fabrique anglaise et ne proviennent ni de l'Angleterre ni de ses colonies.

Un double de cette déclaration sera adressé au ministre de l'intérieur

Art. 3. Tout capitaine qui, par oubli de formes ou par changement de destination, ne set rouvers pas muni d'une semblable déclaration, ne sera admis dans les ports de la République qu'à condition de charger en retour, en produits des manufactures françaises, pour une valeur égale à celle de sa carpaison.

Le directeur des douanes enverra au préfet du département l'état de la cargaison et celui des marchandises prises en retour; sur cet état, le préfet délivrera le permis de sortir du port.

Art. 4. Les ministres de l'intérieur, des relations extérieures, et des finances, sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Bulletin des lois.

BONAPARTE.

Archives de l'Empir

6841.

AU CONTRE-AMIRAL DECRÈS,

Saint-Cloud, a messidor an 11 (21 juin 1803).

l'ai reçu vos lettres de Cherbourg, du Havre et de Boulogne.

Je ne serai probablement que mardi 9, au soir, à Saint-Valery-sur-Somme; vous avez donc le temps d'aller jusqu'à Flessingue.

J'ai chargé le citoyen Fleurieu de témoigner mon mécontentement au préfet de Dunkerque, qui a ordonné des mouvements opposés à notre position actuelle.

Charges un officier de marine de parcourir la côte de Boulogne à Dunkerque, pour désigner les points où l'on pourrait construire des batteries. Il est nécessaire d'en avoir un si grand nombre sur cette côte que les canons pour ainsi dire se croisent, afin que nos chaloupes soient toujours protégées. Comme il nous sera difficile de nous passer de Dunkerque, il faut le plus possible faciliter les communications.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire.

#### 6842.

## AU CITOYEN FLEURIEU,

CHARGÉ PAR INTÉRIM DE PORTEFEUILLE DE LA MARINE.

Saint-Cloud, a messidor an Es (a s juin 1803).

Mon intention, Citoyen Ministre, est que l'on donne à l'atelier de Paris une nouvelle activité. Je désire sovie au s' «médimisire vingt chalbuppes canonnières, vingt baleaux canonniers et vingt péniches construites, armées, mûtées et gréées. Chaque chalbupp porters quatre pièces de 1 égères; si cela est nécessaire, elles seront en hronze. Chaque bateau canonnier portera une pièce de 2 f et une pièce de campagne de 8. Chaque chapter de campagne de 8. Chaque péniche portera un obusier. Ces soinate bâtiments seront sur la Seine et prêts à partir au s' «nodémisire; ils feront le plus bel ornement de la fête de la fondation de la République.

Il y a aujourd'hui deux chantiers à Paris où il y a six bâtiments en construction. Il est indispensable que, d'ici au 15 messidor, les soixante bâtiments soient sur le chantier.

Il faut établir des chantiers, s'il n'y a aucun inconvénient, bors des harrières de Paris. Les bois reviendmient moins cher, puisqu'ils ne payeraient point d'octroi. Dans le cas contraire, on fera exempter de l'octroi les bois destinés à cet objet.

Il fuudrait donner à ces constructions une direction uniforme; on pourrait doncé dablir tout ce qui est relatif au pare et à l'artilleire à Vincennes ou au Champ-de-Mars; et, pour cet effet, on nommersit un officier d'artilleire de la marine et on d'abblirait un atelier. On choisrait un cadroit convenable pour travailler aux matures, voilures, gréements, etc. On nommerait un commissaire de marine, un garde-magasin et un ingénieur en chef.

Vous vous concerterez avec le ministre de l'intérieur pour que tous les ouvriers existant sur les rivières, dans les départements de la Seine, de Seine-et-Oise, de l'Oise, de Seine-et-Marne, soient requis et appelés aux travaux de Paris.

Comme d'ici au 1er vendémiaire il n'y a que le temps nécessaire pour

CORRESPONDANCE DE NAPOLÉON F. - AN XI (1803).

qu'une pareille opération soit possible, il est nécessaire d'y porter la plus grande activité.

Apportez-moi vendredi un travail détaillé.

Ces soixante bâtiments devraient porter les noms des soixante principaux quartiers de Paris.

RONIDABTE

Archives de la marine. (En minute sen Arch. de l'Emp.)

6843.

AU CITOYEN REGNIER,

GRAND JEGE, MINISTRE DE LA JUSTICE.

Saint-Cloud, 3 messider an 11 (22 juin 1803).

Je désire que vous lanciez un mandat d'arrêt contre les prêtres du diocèse de la Rochelle dont les noms suivent : Kemme, Gautier, Croisetière, Archambaud, François, et contre l'imprimeur Commandite.

Vous donnerez l'ordre de saisir à la fois leurs papiers, et d'envoyer ces individus en toute diligence à Paris. Faites saisir toutes les brochures qui se trouveraient chez l'imprimeur Commandite et imprimées par lui.

Envoyez un courrier extraordinaire. Il me paraît convenable que cette arrestation se fasse par la gendarmerie. Expédiez, à cet effet, un capitaine, qui prendra ses mesures pour que ces individus soient arrêtés à la même heure et à la fois.

ROSADARTE

Archives de l'Empire.

6844.

Paris, 3 meseider an 11 (25 juin 1803).

s' Les dispositions présentées par le ministre de la guerre, en conséquence du travait rédigé ar le premier inspecteur général de l'artillerie, relatif à l'artillerie des camps de Saint-Omer, Gand et Compiègne, annexé au présent artèté, sont approuvées en tout ce qui n'est pas contraire aux dispositions c'après :

\$

2° Il ne sera pris aucune pièce d'artillerie à Maestricht.

Il n'en scra pris aucune ni à Metz ni à Strasbourg.

Il sera fondu cent pièces de 24 courtes.

Les fonderies de Douai, Metz, Strasbourg, seront, à cet effet, mises en activité.

3º Le premier inspecteur général d'artillerie soumettra au ministre tous les mouvements à faire pour l'artillerie de siège; il fera autant de rapports qu'il y aura de places d'où il proposera d'en tirer, afin de faire connaître quel est l'armement de la place, et s'il restera complet indépendamment des pièces qu'on en tirera. Le ministre présentera au Gouvernement ce dispositions pour être autorisé à ordonner les déplacements.

4º Il sera fondu deux cents pièces de 24 longues, avec les pièces de différents calibres inutiles qui sont à Toulon, et que le ministre de la marine doit mettre à la disposition du ministre de la guerre.

Le ministre de la guerre prendra les mesures nécessaires pour que la fonderie de Toulon puisse fondre des pièces de ce calibre.

5° Aucun directeur des parcs des six camps ne sera choisi parmi les colonels des régiments d'artillerie, qui doivent rester à leurs corps pour commander les batteries.

Le 4º bataillon du train d'artillerie restera à Turin.

6° Les troupes d'artillerie destinées aux camps de Saint-Omer, Gand et Compiègne, seront composées de dix compagnies du 1° régiment à pied, de dix du 5°, de dix du 7°.

7º Parmi le nombre des compagnies ci-dessus, quatre du 5º régiment et quatre du 7º seront sur-le-champ complétées au pied de paix et se reudront le plus tôt possible à Douai.

8° Il sera dirigé de suite sur Douai deux compagnies de chacun des bataillons du train, destinées aux camps de Saint-Omer, Gand et Compiègne; ces compagnies mèneront avec elles les chevaux du bataillon.

9° Il sera dirigé sans délai sur Douai quatre compagnies de pontonniers, ainsi que la 1° et la 7° compaguie d'ouvriers.

Quant à la 4° compagnie, qui est à Auxonne, et à la 15°, qui est à Gre-

noble, elles recevront l'ordre de se rendre à Douai aussitôt que ce mouvement pourra s'exécuter sans inconvénient; en conséquence, il sera pris des mesures pour que les travaux de ces arsenaux soient continués, malgré le départ de ces compagnies.

- 10° Les huit bataillons du train seront sur-le-champ dédoublés.
- 11° Le ministre de la guerre fera la reprise de 6,000 chevaux d'artillerie, pris parmi ceux qui ont été placés chez les cultivateurs.

Dans ce nombre sont compris les chevaux levés pour le train d'artillerie de la garde des Consuls.

- 12° Le ministre de la guerre sera consectionner 3,000 barnais et 3,250 selles pour les bataillons du train...
- 13° Le premier inspecteur général d'artillerie donnera tons les ordres pour les mouvements du matériel du parc, d'après ceux qui lui auront été envoyés directement par le ministre.

Le premier inspecteur général soumettra au ministre successivement tous les ordres pour les travaux dans les deux arsenaux de Douai et de la Fère.

14° Les arsenaux de la Fère et de Douai seront sous l'inspection particulière du directeur des parcs des six camps des côtes de l'Océan. Chacun de ces arsenaux conservera néanmoins son mode de compta-

BOXAPARTE.

techires de l'Empire

#### 6845.

bilité ordinaire pour les nouveaux travaux à y exécuter.

## ORDRE.

Saint-Cloud, 3 mossidor an 21 (29 juin 1803).

1º Toutes les pièces du calibre de 6 et de 8 qui se trouvent dans la 27º division militaire et dans la République italienne, appartenant à l'équipage de campagne, seront fondues et remises au calibre de 6 et de 12 du nouveau modèle, de manière qu'au s'" germinal il y ait, entre Alexandrie, l'enestrelle et Plaisance, trois cents pièces de campagne du calibre de 12, de 6, de 3, et obusiers.

La moitié de cet équipage sera réunie à Alexandrie.

2° On travaillera sur-le-champ à l'approvisionnement d'Alexandrie.

Il sera composé de cent pièces de 24, dont vingt légères, cent pièces de 12, cent pièces de 6, cinquante pièces de 3, cinquante obusiers ou mortes; total, quatre cents pièces, indépendamment de l'équipage de campagne.

L'approvisionnement de Fenestrelle sera le tiers de celui d'Alexandrie.

Les pièces des calibres conservés qui se trouveront à l'arsenal, ou à la citadelle de Turin, ou dans toute autre position du Piémont, seront dirigées sur ces deux points, de manière qu'il n'y ait à Turin, ni dans aucune autre place, aucune saile d'armes ni dépôt de munitions de guerre, et surtout aucune bouche à feu.

On travaillera à la construction des affûts dans l'arsenal de Turin; il devra y avoir deux affûts pour chaque pièce.

3° Il sera choisi, à Alexandrie, un emplacement pour l'établissement d'un arsenal et de magasins et chantiers de toute espèce, nécessaires à une place de cette importance et destinée à être le centre des opérations de l'armée française sur cette frontière.

On choisira un emplacement tel qu'on puisse, avec le temps, y transporter tout l'arsenal de Turin.

4° Tout le nouveau système d'artillerie sera mis sur-le-champ en exécution pour l'Italie et dans la 27° division militaire.

On conservera toutes les pièces de 3 et de 16.
5° La citadelle de Turin restera arnuée des cinq pièces de 23 qui s'y trouvent, de cinquante pièces du pare de campagne qui doit être transporté à Penestrelle, ainsi que de quelques mortiers et pièces irrégulières, jusqu'à eq qu'elles soient fondues.

Sous quelque prétexte que ce soit, il ne pourra y avoir, au s'" germinal de l'an xu, aucune bouche à feu dans les villes de la 27' division militaire, tout devant être réuni à Fenestrelle, Alexandrie, et à la citadelle de Turin pour ce qui est nécessaire à son armement.

BONAPARTE.

Archives de l'Euspire.

6846. ARBÉTÉ

Paris, 3 messider an 31 (on 111in 1803).

ARTICEE 1". Il sera confectionné sur-le-champ 50,000 outils, comme pioches, louchets, pelles rondes, pies à hoyau, haches, scies et serpes, dans les proportions nécessaires. Cette confection aura lieu dans les places du Nord. Ils seront rendus le 15 vendémiaire à Saint-Omer.

ART. 2. Il sera confectionné 6,000 sacs à terre, dont 4,000 pour le service de l'artillerie et 2,000 pour celui du génie.

Ant. 3. Le ministre de la guerre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire

6847.

AU CITOYEN FLEURIEU,

CHARGÉ PAR INTÉRIN DE PORTEPETILLE DE LA MARINE.

Paris , 3 messider an 11 ( 12 juin 1803 ).

Je vous prie, Citoyen Ministre, de faire connaître au vice-amiral Truguet que mon intention est qu'il prenne le commandement de l'escadre qui s'arme à Brest. Il est donc indispensable qu'il sy rende dans le plus court délai, afin d'arborer son pavillon en rade. Recommandez-lui de veiller, dans le plus grand détail, à l'armement de ses vaisseaux et à l'exercice de ses équipages.

BOXABABTE

trchives de la marine

6848. DÉCISION.

Parss, 3 menidor an te (22 prin 1803).

Il est rendu compte que s'on n'a pas envoyé de lettres de marque à Ancône. Savoir pourquoi on s'est permis de contrarier l'ordre donné.

Envoyer sur-le-champ des lettres de marque à Ancône.

BONAPARTE.

Archives de la marine

6849.

AU CITOYEN BOEDERER.

SÉSATEUR.

Seint-Cloud, 6 messidor an 11 ( a3 juin 1803).

J'auris éprouvé un vrai plaisir de vous avoir auprès de moi pendant le voyage que je vais entreprender; mais, le Sénat devant inmédiatement s'occuper d'une de ses fonctions les plus importantes, la nomination du cinquième des membres du Corps légisdait, j'ai pensé que votre présence était nécessaire au Sénat pour cette nomination. Cette opération terminée, quelque part que je me trouve, je vous verrai tonjours auprès de moi avec plaisir, car vous ne doutez pas des sentiments tout particuliers que vous m'avez inspirés.

Comm. par M. le baron Berderer

BONAPARTE.

6850.
AU CITOYEN TALLEYRAND,
MINISTRE DES RELATIONS EXTÉRIEURES.

Saint-Geod. 4 memidor en 11 (18 juin 1803). Je n'ai point répondu, Citoyen Ministre, aux cantons de Zug, de Bâle,

de Lucerne, de Fribourg, de Berne, de Glaris, de Grisons, de Ticino, de Schaffouse, de Zurich et d'Argovie. Vous trouverez les lettres que ces cantons m'ont écrites, dans le Moniteur. Le vous pried y faire des réponses, de les faire transcrire sur vélin par le citoyen Maret, et de me les apporter à signer.

Je vous prie de répondre également à la lettre ci-jointe du conseil d'état du Valais.

BONAPARTE.

Archives des affaires étrasgères

#### 6851.

## AU GÉNÉRAL BOURCIER.

## CONSTILLED DEFTAT.

Saint-Cloud, 4 memider an 11 ( 13 juin 1803).

Je vous reavoie votre projet de travail sur la cavalerie. J'y ai encorhiait quelques changements. Je désire que le nombre d'hommes dont on augmente chaque compagnie en temps de guerre soit égal au sixème des hommes qui composent un escadron sur le pied de paix. La raison en est qu'au moment de la guerre on doit former, des quatre ercadrons sur le pied de paix, trois seulement sur le pied de guerre, et laisser le cadre d'an escadron peur recevoir le complément de guerre. Une fois cet escadron complété, il rejoint le régiment; on rend, s'il est nécessaire, à chaque escadron ses hommes, et on forme alors une compagnie de dépot; ce qui peut être vers la moitié ou la fin de la presière campagne.

Cette manière est plus simple et économique. On a diminué deux hommes sur le nombre d'hommes à pied dans les chasseurs, et quelques hommes sur ceux à cheval, afin de conserver de l'uniformité avec les régiments de cuirassiers et de cavalerie.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire.

## 6852. ARRÊTÉ

Saint-Cloud, & messidor an 21 ( a3 juin 1803 ).

Arricia I". La veuve de Léon Aune, officier de la garde qui s'est distingué par des actions d'éclat et est mort des suites des blessures nombreuses qu'il a reçues à la guerre, jonira d'une pension de 500 francs par an.

Art. 2. Les ministres de la guerre et du trésor public sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire.

#### 6853.

## AU GÉNÉBAL VICTOR.

Saint-Cloud, 5 messider an 11 (13 juin 1803).

Gioyen Liculenant Général Victor, commandant les troupes française en Batavie, Jai appria avec un vi plainir, par volte lettre du 3 prairial, que vous vous marier avec la fille du contre-amiral hollandais Voich van Avezael. Je ne puis voir qui avec salisfaction des liens qui tendent à unir les citopens distingués' des deux républiques.

BONAPARTE.

trchives de l'Empire.

#### 6854.

## ORDRES POUR LE MINISTRE DE LA MARINE.

Paris, 5 mestidor an 11 (23 juin 1803).

Érrire au général Ganteaume de presser la 6° commission d'exécuter avec activité ses instructions et de mettre sur-le-champ en construction une trentaine de chaloupes canoanières. Quels que soient les objections et les inconvénients que l'on voie à envoyer les bâtiments à Boulogne, il faut que l'on obéssee.

Écrire au commissaire à Bordeaux de recommander à la 5° commission de mettre en construction le plus tôt possible, el surtout à Bayonne, oir les ouvriers sont assu travail. El, comme on a besoin de tous les meyens, il faut interdire toutes autres constructions que celles de l'état, surtout défendre les constructions pour l'Espagne et la sortie des lattiments construits.

Écrire au citoyen Forfait qu'il y a encore bien peu de bâtiments en construction sur tous les points; qu'on eu voit bien peu à Honfleur; qu'on n'en voit point à Dieppe, Fécamp, Tréport, Caen, Cherbourg, la Hougue, etc.

Lui dire d'assurer les commissions que tout sera exactement payé; que deux millions d'extraordinaire viennent encore d'être donnés pour cet objet, etc. Demander à Lorient pourquoi la quille de l'Alcide n'est pas encore sur le chantier.

Demander à Rochefort pourquoi l'Ajax et le Triomphant ne sont point encore sur leur quille.

Par ordre du Premier Consol.

Archives de la aparine

6855.

## DÉCISION.

Peris, 5 messidor an 11 (så juin 1803).

Rapport de la police sur une brochure où la Révolution française est traitée par le citoyen de Sales avec les plus noires couleurs. Je prie le consul Cambacérès de prendre connaissance de cette brochure, et de savoir pourquoi on n'a pas empéché cet insensé d'écrire et s'il n'y a pas moyen d'empécher cette publication; savoir si l'on ne pourrait pas exclure de l'Institut un homme qui écrit contre l'état.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire

## 6856. AU CONSUL CAMBACÉBÈS

Amiens, 7 menider an 11 (26 juin 1803).

ecus, 7 membre se si (20 Juni 1000).

Fai reçu votre lettre, Citoyen Consul. Je suis arrivé samedi à sept heures du soir à Amiens. Une voiture où était madame Talhouet a versé. Cette dame a reçu une légère contusion.

l'ai lieu d'être très-satisfait de l'esprit de cette ville et de toutes les communes que j'ai traversées. Parfout j'ai reçu l'expression des sentiments qui animent la nation dans la guerre injuste que nous sommes obligés de faire.

Je suis resté ce matin quatre ou cinq heures à cheval. J'ai descendu

60

l'envoie à Paris les quatre cygnes qui m'ont été offerts par la ville d'Amiens selon une antique coutume; je compte les faire mettre dans le bassin des l'uleries.

Demain la ville me donne une petite fête. Je partirai mardi pour Abbeville.

BONAPARTE.

Course. par M. le duc de Cambocreis. (En nivote sux tests. de l'Eugs.)

6857.

#### NOTE POUR LE MINISTRE DE LA GUERRE.

tmiens, 7 mestidor an 21 (26 juin 1803).

Le ministre de la guerre fera réparer le clocher de l'île d'Yeu. Il fera

réparer et agrandir le port.

Il fera dresser le plan de l'ouvrage permanent, et prendra toutes les dispositions nécessaires pour qu'on travaille à cet ouvrage en temps de

guerre, afin dy employer la nombreuse garnison de l'île. Le ministre de la guerre se concertera avec le général Dejean pour l'établissement régulier du bateau de poste. Il fera établir et monter par les matelots du pays deux chaloupes dans le genre des chaloupes espaguoles, sur lesquelles on placera une pièce de 18 et une pièce de 24, servies par les connonies garale-coltes de la compagnie de l'île d'Yeu.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire.

6858.

AU GÉNÉRAL BERTHIER,

Amiras, 7 menider an 11 (16 jein 1803).

Je vous renvoie, Citoyen Ministre, les lettres dont j'ai pris connais-

75

sance. J'imagine que vous avez écrit au général Rusca que tout ce qui concerne la police doit être sous sa dépendance, et que la chaîne ne doit se feriner et s'ouvrir que par ses ordres.

Il n'y a aucune espèce de doute qu'il ne doive former une commission et punir sévèrement les déserteurs.

Donnez ordre que les batteries soient approvisionnées dans les îles de Ré et d'Oleron, et prenez des mesures pour que le commandement de l'île d'Aix soit entre les mains d'un officier ferme et intelligent.

BONAPARTE.

Comm. par M. le prince de Wagram. (En munte aus Arch. de l'Emp.)

6859.

AU CITOYEN FLEURIEU.

Amiens, 7 meseider an 11 (26 juan 1803).

Gitopen Fleurieu, Conseiller d'état, chargé par intérim du portefeuille de la marine, l'atelier de Compiègne offre les plus grandes ressources : bois, ouvriers, local, tout s'y rencontre. Donnez des ordres pour qu'on construise dans le chantier de cette ville quatre bâtiments de chaque espèce, en lout douze. Cette commune n'étant pas éloignée, les constructions pourront servir à comple de ce que doit fournir Paral.

RONADARTE

Archives de la marine. (En monte suy Arch. de l'Emp.)

6860.

AU CONSUL CAMBACÉRÈS.

Amiens, 8 noveder en 11 (17 juin 1803), à modi.

Quoiqu'il n'y ait que quatorze procès-verbaux, Citoyen Consul, il me paraît nécessaire de les expédier sur-le-champ au Sénat. Avant qu'il ait fini son travail, on lui enverra les autres.

Je vais aujourd'hui visiter les manufactures d'Amiens. Demain je partirai pour Saint-Valery.

60.

## 176 - CORRESPONDANCE DE NAPOLÉON 1". - AN XI (1803).

Le citoyen Talleyrand est arrivé à deux heures après minuit.

BONAPARTE.

Course, par M. le dur de Cambonirès. (En minute sua Arch. de l'Emp.)

6861.

# AU CITOYEN REGNIER,

Amiron, 8 menidar an 11 (27 juin 1803).

J'ai requ, Ciloyen Ministre, la lettre que votre courrier extraordinaire m' a apportée. Je vous prie de montrer aux consuls Cambacérès et Lebruu la brochure de ce fou de l'Institut, et de voir s'il n'y a pas moyen d'empècher ce corps d'être désbonoré par une conduite aussi folle que coupable. La seule punition à infliger à l'auteur serait de le faire chasser de l'Institut.

Vous trouverez ci-joint une série de questions à faire au vicomte de Garaman. Dans tous les cas, il faut le tenir au secret. Il m'est prouvé que cet homme a eu des liaisons coupables avec le ministère anglais.

Questions à faire à Caraman :

- 1° Combien de fois a-t-il vu MM. Merry, Jackson et Withworth?
- 2° Quelle espèce de conversations, de liaisons, de renseignements avait-il à leur donner ou à en recevoir?

BONAPARTE.

Archives de l'Empire.

6862.

#### ARRÈTÉ.

Amiens, 8 messilor un ti (27 juin 1803).

- ARTICER 1<sup>ee</sup>. Le port d'Amiens sera prolongé de toute la longueur du rempart jusqu'au fossé qui borde la Somme.
- Ant. 2. Il sera construit un bassin dans la prairie située entre la porte de la Hautoye et la Somme.
- AAT. 3. Les portes de Noyon et de Beauvais seront élargies de ce qui est nécessaire pour le passage des grandes voitures chargées.

Art. 4. Tous ces travaux seront conduits de manière que la place ne se trouve point ouverte, et qu'elle conserve toujours l'avantage qu'elle a de pouvoir sacilement être mise à l'abri d'un coup de main.

Ant. 5. Le maire d'Amiens sera saire les projets de ces différents travaux, qui seront exécutés par la commune, avec l'approbation du directeur du génie.

Ant. 6. Les ministres de l'intérieur et de la guerre seront chargés de l'exécution du présent arrêté.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire.

6863.

AU CITOYEN GAUDIN,

Amieus, 8 messider an 23 ( 97 Juin 1803 ).

Fai reça, Gitoyen Ministre, votre lettre du 7 messidor. Jy ai lu aver plaisir que, dans ce seul mois, vous avez vendu pour fa, foo,oo france de biens nationaux. On ne saurait trop presser ces ventes, car l'exercice de l'an x ne laisse pas d'avoir besoin de ses 20 millions. Activez-les donc le plus possible.

BONAPARTE

Archives de l'Empire.

686á.

# AU CITOYEN TALLEYRAND,

MINISTER DES BELATIONS EXTÉRIECEES.

Amices, 8 messidor en 11 (97 juin 1863).

Écrivez au cardinal-légat, Citoyen Ministre, que je le verrai avec plaisir à Bruxelles; sa présence ne pourra qu'être fort utile à la religion et à l'Église. J'ai donné des ordres pour que, dans tout son voyage, il fût servi par les postes aux frais du Gouvernement.

BONAPARTE.

Archivos des affaires étrangires.

#### 6865.

#### AU GÉNÉRAL BERTHIER.

MINISTRE DE LA GUERRE.

Amiens, 8 moseider an 11 (27 juin 1803).

Le roi de Prusse, Citoyen Ministre, ayant accordo le passage sur une lisière de son territoire pour des détachements et corvois qui se rendraient à Tarmée de Hanovre ou qui en reviendraient, il me paraît convenable de diriger une route qui passerait par Dusseldorf et irait droit en Hanovre.

Il faudra avoir soin, 1° de bien marquer les journées d'étape; 3° de daire des macchés avec des habitants du pays pour fournir ce qui sera nécessaire; 3° que ce passage ne soit d'aucune charge aux habitants; 4° que la sodde et une indemnité de route soient payées aux détachements qui iront à l'armée de Hanorre et en reviendront.

Il faudrait de plus charger un adjoint d'état-major et un counnisaire des guerres de s'assurer que le service se fait bien, et d'instruire le comunandant du pays où doit passer la route du nombre d'hommes qui passeront et du jour de leur arrivée. L'avis doit précéder d'au moins vingt-quatre houres.

li faudrait de plus qu'il ne passât jamais plus de 200 hommes et de 200 chevaux à la fois.

BONAPARTE

Archives de l'Empire

## 6866.

## AU GÉNÉRAL BERTHIER.

Amiens, 8 messidor an 21 (27 juin 1803).

le vous prie, Citoyen Ministre, de recommander au général Mortier de laiser la place de Hannél ne upprovisionnement de siége. Donnez ordre de faire passer en France toute l'artillerie française qui avait été prise dans la guerre de l'anovre, ensuite tout ce qui est inutile à la défense de celte place. Nommez un commandant, un commissière des

BONAPARTE.

Archives de l'Empire.

# .6867.

ARRÉTÉ.
Amiena, 8 messider an 31 (27 pain 1803).

ARTICLE 1". Il sera mis en construction 30 bateaux plats sur l'Elbe et 30 sur le Weser. De ces 60 bateaux plats, 20 seront de la première espèce,

20 de la seconde et 20 de la troisième.

Art. 2. Les bois, fers, canons, munitions de guerre et tous les objets nécessaires à l'armemet et à l'équipement de ces bateaux seront pris

dans les forêts, magasins, arsenaux du pays de Hanovre.

Anv. 3. Chacun de ces bateaux portera le nom d'une des demi-brigades
qui sont en Hanovre, et d'un général de division ou de brigade qui s'y
trouvent.

Arr. 4. Les ministres de la marine et de la guerre sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

BONAPARTE.

trobines de l'Emnire.

## 6868.

# AU CITOYEN FLEURIEU.

Anriens, 8 messidor an 21 (27 juin 1803).

Gioyen Fleurieu, Conseiller d'état, chargé par intérim du protfeciulle de la marine, les départements du Haut et du Bas-thin ont offiert de construire chacun 15 châloupes canonnières à leurs frais; le département de l'Ourthe en a offert le même nombre. Il est nécessaire que vous mettiez en correspondance avec ces trois préfets, et que vous leur fassier consulire qu'il est important que ces bâtiments soient construits pour ven-démisire, et que les ingénieurs de la marine dirigent ces constructions.

Il y a un grand nombre de charpentiers sur le Rhin et sur la Meuse, qui traversent les départements qui ont fait l'offre de ces constructions.

Le département de l'Eure a offert plusieurs chaloupes canonnières; écrivez au préfet de les faire mettre en construction sur l'Eure.

Le ministre de la marine, qui est à l'Essingue, me mande que de tous côtés on construit sur la Manche. Il paraît que nous aurons besoin d'une grande quantité de canons. Il faudrait faire en sorte de s'en procurer deux cents nouvelles pièces de 24, deux cents de 18 et deux cents obssiers, qu'il faudrait diriger sur Boulogne. Il serait nécessaire que ces pièces fussent rendues dans cette place dans le courant de vendémiaire.

Les fonderies de la marine doivent nous fournir de grands moyens. Faites-vous faire un rapport sur les mesures à prendre pour se procurer promptement le nombre de canons nécessaire, sans dégarnir nos ports. Écrivez au préfet maritime de Toulon pour lui faire connaître l'impor-

tance de travailler avec la plus grande activité à réparer et armer ses vaisseaux.

Je pense que nous aurons bientôt 500 chaloupes. Si vous pensez que l'on puisse être embarrassé pour des ancres, commandez-en.

BONAPARTE.

Archives de la marine.

#### 6869.

## AU CONSUL CAMBACÉRÈS.

thbeville, so messider an ni (ag jain 1803).

J'ai reçu votre lettre du 8 messidor, Citoyen Consul. Je suis parti d'Amiens hier mardi, à huit heures du matin, après avoir été en pompe à la cathédrale faire les prières de partance.

J'ai traversé Abbeville: je me suis rendu à Saint-Valery; j'y suis resté six heures à cheval, en parcourant les points les plus importants de la côte. Je suis revenu coucher à Abbeville, d'où je vais partir, 'dans une heure, pour Étaples et Boulogne.

Partout les constructions commencent à se mettre en train. J'ai trouvé

CORRESPONDANCE DE NAPOLÉON F. - AN XI (1803).

à Abbeville, Saint-Valery et sur toute ma route le même esprit qu'à Amiens.

BOYAPARTE

Comm., per M. le duc de Cambacérés. (En misoir ses Arch. de l'Emp.)

6870.

## All CONSEL CAMBACÉBÈS

Calsis, sa mewider an 21 (1" juillet 1803).

J'ai reçu, Citoyen Consul, vos deux courriers. L'extrême fatigue et la grande quantité de courses que j'ai faites m'ont empêché de vous expédier un courrier hier.

D'Abbeville j'ai été déjeuiner à Étaples; j'en ai parcouru la baie, et je me suis rendu à Boulogne, où je suis ruiv à dix beures du soir. J'ai employé la journée, depuis trois beures du matin, à visiter à cheval tout le port. J'ai fait sortir les canonnières, qui ont eu un engagement assez vil avec deux frégales anglaises, qui ont fini par s'en aller; une d'elles a laissé une ancre.

Aujourd'hui j'ai été déjeuner à Ambleteuse; de là j'ai fait à cheval la tournée des côtes. J'ai trouvé, dans un marais, un point important à mes projets, situé dans l'endroit du cap le plus pres de l'Angleterre.

J'ai fait l'entrée à Calais à cheval; il est neuf heures; je vais diner.

J'ai vu tous les làtiments du commerce et de l'état; je me suis embarqué pour aller au fort Bouge; il ne me reste plus qu'à patrir demain pur Dunkerque, où je trouverai ma femme, les ministres de l'intérieur et des relations extérieures, et où je resterai trois jours, tant pour me remettre au courant que pur laisser repoere reux qui m'accompagnent.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire.

6871.

ARRÈTÉ

Donkerque, 13 messider an 21 (9 juillet 1803).

ABTIGLE 1". A l'avenir les officiers généraux ne pourront prendre

des officiers d'artillerie pour leurs aides de camp, à moins que ceux-ci ne consentent à être rayés du tableau du corps. Les officiers d'artillerie aides de camp auront un mois pour opter.

Anr. 2. Les officiers généraux d'artillerie sont seuls exceptés de cette disposition; mais ceux de leurs aides de camp, officiers d'artillerie, seront remplacés dans leur corps; ils compteront seulement à la suite de l'artillerie et conservant la faculté d'y represente le premier emploi yacant.

lerie et conserveront la faculté d'y reprendre le premier emploi vacant.

Arr. 3. Le ministre de la guerre est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera imprimé.

BONAPARTE.

Archives de l'Esspire.

#### 6872.

## AU CONSUL CAMBACÉRÈS.

Dunkerque, 15 spessidor en 21 (3 inifiet 1803).

Je réponds, Citoyen Consul, à vos trois lettres du 11. Je vous remercie

de l'envoi du Code, que vous m'avez fait.

De Boulogne j'ai été à Ambleteuse. De là j'ai visité à cheval toute la côte le long de la mer, depuis Boulogne jusqu'à Calais. J'ai été extrémement content de l'esprit de la ville de Calais.

Je suis parti de Calais pour Gravelines, et samedi, à quatre beures après midi, je suis arrivé à Dunkerque. Tai été ce maiti en grande rade; ensuite jai reçu toutes les autoriés. On ne peut rien ajouter à l'éloge du bon esprit de toutes ces villes de commerce. Jai trouvé la marine de Dunkerque mal organisée et dirighe par des houmes plus que médiocres.

BONAPARTE.

Comm. par M. le duc de Cambacérès (En mianto sus Arch. de l'Emp.)

#### 6873

## AU CONSUL CAMBACÉRÈS.

Bunkerque, 15 messidor an 21 (3 juiffet 1803).

Je réponds, Citoyen Consul, à votre lettre du 12. Après avoir long-

temps discuté avec la chambre de commerce de cette ville et le ministre de l'intérieur, il m'a paru qu'on ne devait apporter aucun adoucissement à l'arrêté du 1° messidor; et au contraire le ministre de l'intérieur a donné des ordres pour qu'il filt exécuté avec rigueur. Cette mesure a déjà fortement lbessé l'Angleterus.

BONAPARTE.

Comm. par M. le duc de Cambocirés (Se mostross tech de l'Espe.)

6874.

## AU CITOYEN REGNIER.

GRAND JEGR, MINISTRE DE LA JESTICE.

Dankreger, 14 messider an 31 (3 juillet 1803).

J'ai reçu votre lettre, Citoyen Ministre. Je verrai avec plaisir l'extrait des papiers trouvés chez Ihomme qui a été arrêté. Ce misérable est déjà connu depuis longtemps par sa mauvaise conduite. Je ne doute pas que vous ne portiez un cril attentif sur les menées des Anglais dans les départements de l'ouest, que vous s'y fassiez saisir leurs agents.

Faites appeler chez vons le général Junot; faites-vous remettre l'état des Anglais qui sont à Paris, et éloignez-en une centaine : il y en a heaucoup trop. J'ai trouré des Anglais à Boulogne et à Calais. Ne souffrez pas qu'il en reste sur les côtes sous aucon prétexte.

On me rend compte qu'un Anglais a été arrêté sur les côtes comme prévenu d'espionnage. Faites-le juger comme tel selon la rigueur des lois:

BONAPARTE

Archives de l'Empire

6875.

## NOTE POUR LE CITOYEN TALLEYRAND.

Dunkerque, 14 messider an 21 (3 juillet 1803).

Le Premier Consul désire que le citoyen Talleyrand fasse faire un

article pour le Moniteur, qui frappe fortement sur la conduite des Anglais relativement aux pêcheurs.

Par ordre do Premier Consul.

Archives des affaires étrangères

6876.

#### AU GÉNÉRAL BERTHIER.

MINISTRE DE LA GUERRE.

Dunkerque, 16 messidor an 21 (3 (nillet 1803).

Il y a plusieurs mois, Citoyen Ministre, qu'un arrêté a ordonné que les détachements que la 8° et la 46° demi-brigade ont outre-mer fussent remplacés. Cependant je viens de voir que la 46° n'a encore reçu aucun ordre; cette lenteur des bureaux est bien préjudiciable.

Les canonuiers gardes-côtes ne s'organisent point encore.

Les hatteries de la direction du Havre, surtout depuis Saint-Valery jusqu'à Étaples, ne sont pas montées par délaut d'affâts. Il est inconcevable que, depuis le temps qu'ils sont annoncés de la Fère, ils ne soient pas encore arrivés. Donnez des ordres pour qu'ils arrivent.

l'ai dé extrêmement mécontent du génie à Boulogne. La pointe du nusoir, qui est la principale batterie, n'a pas été réparée, par étiquette entre le génie de terre et le génie maritime. Cependant un arrêté ordonne au génie maritime de faire ces travaux. J'ai été également très-mécontent de ce que le gril à boulets rouges de cette pointe n'était pas en état de faire feu.

Les places de la côte n'ont pas encore été armées. Il serait cependant nécessiré de prendre cette précaution; et, si l'on ne fait pas un armement complet dans les places de Calais, Gravelines, Dunkerque, on peut y faire un demi-armement pour les mettre à l'abri d'un coup de main.

Ordonnez qu'on arme surtout les forts de Cherbourg, les places de Brest, Rochefort, l'île de Ré, d'Oleron, etc. sinon en totalité, du moins en partie.

Je n'approuve pas la mesure d'avoir fait partir le 3° régiment de

CORRESPONDANCE DE NAPOLÉON P. - AN XI (1803). 44

hussards; mais enfin cela est fait. Faites punir les auteurs du trouble, soit civils, soit militaires.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire.

## 6877.

# ARRÈTÉ.

Dunkerque, 14 messidor an 21 (3 juillet 1803).

ARTICLE 1". Tous les mortiers de 12 pouces, à petite portée, qui se trouvent sur les batteries de la côte, aux environs de Boulogne, en seront retirés. Ils seront remplacés par des mortiers à grande portée.

Anr. 2. Les pièces de 94 de la batterie du moulin Hubert en seront retirées. Elles seront placées sur la plate-forme qui existe au-dessus de ladite batterie.

Ant. 3. Il sera établi, à l'extrémité de la jetée du Pidou, deux pièces du calibre de 36, sur affûts de côtes.

Art. 4. Il sera établi dix nouvelles batteries, composées chacune de deux pièces du calibre de 24 ou supérieur, sur la côte située entre Boulogne et Calais; leurs positions seront désignées par le premier inspecteur général d'artillerie.

Elles seront construites en terre et dans le plus court délai.

Ant. 5. Les magasins et le corps de garde seront construits en planches.

Ast. 6. Il sera construit une hatterie à l'embouchure de la Somme, sur la pointe du Hourdel, port de Saint-Valery. Cette batterie sera de deux pièces de 24, et sera placée vis-à-vis de la réuniou des deux passes, de manière à protéger tous les bâtiments qui rentreraient dans la rade.

Ast. 7. Le ministre de la guerre est chargé de l'exécution du présent

Archives de l'Empire.

BONAPARTE.

## 6878. ABBÉTÉ.

Dankerque, 14 messider an 11 (3 juillet 1803)

ARTICLE 1er. La lanterne et le four à réverbère situés à l'extrémité de

la jetée de Boulogne seront rasés. Art. 2. Les réparations dont cette jetée a besoin seront terminées

dans le plus court délai.

On agrandira la tête du musoir, soit en pierres, soit en charpente, de manière à pouvoir y placer une batterie de dix pièces de canon de 36, savoir, trois de chaque côté de la jetée, et quatre au milieu; et deux mortiers à grande portée. Ces pièces scront placées sur des affûts de côtes.

ART. 3. Il sera placé un gril à boulets rouges. La lanterne sera construite en bois, beaucoup plus élevée et assez éloignée pour ne pouvoir, en aucune manière, gêner la manœuvre de la batterie.

Ant. 4. Les ingénieurs des ponts et chaussées et de la marine seront spécialement chargés de ces travaux : ils les dirigeront de manière que, pendant leur exécution, il reste quatre pièces de canon en batterie prêtes à tirer.

Ant. 5. Les ministres de la guerre et de la marine sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire.

#### 6879.

## AU CITOYEN PORTALIS.

CONSEILLER D'ÉTAT, CHARGÉ DE TOUTES LES APPAIRES CONCERNANT LES CULTES. Dunkerque, 14 messidor an x1 (3 juillet 1803).

Citoyen Portalis, faites passer les gratifications que j'ai accordées aux soixante succursaux qui se sont le mieux conduits dans le département de la Vendée

Écrivez une lettre de satisfaction à l'abbé Paillou, et faites-lui payer une gratification de 4,000 francs.

BONAPARTE

Archives de l'Empire.

6880.

## AU CONSUL CAMBACÉRÈS.

Dunkerme, 16 memider an at (5 millet 1863).

J'ai reçu, Citoyen Consul, votre lettre du 14. Je ne croyais pas avoir été trois jours sans vous écrire.

Je ne vois pas d'inconvénient à faire ce que le Sénat peut désirer pour les listes. On pourrait même remettre les procès-verbaux, si cela est utile et peut aider les sénateurs dans leur travail.

J'ai passé les deux derniers jours à cheval ou sur mer. La journée d'aujourd'hui, que nous avons passée sans monter à cheval, nous a tous reposés. Nous sommes tous bien portants. J'ai lieu d'être très-satissait de l'esprit qui anime les différentes classes de citoyens.

Un brick anglais pris par un petit corsaire vient d'entrer à Dunkerque. Le citoyen Barbé-Marbois me mande qu'il est arrivé à Lille; je partirai demain matin pour m'y rendre.

BONAPARTE.

Comm. per M. le duc de Cambacérès.

6881.

AU CITOYEN REGNIER, GRAND JEGE, MINISTRE DE LA JESTICE.

Dunkerque, 16 messidor an 32 (5 puillet 1803).

Je réponds, Citoyen Ministre, à votre lettre du 10. J'imagine que vous réunirez tous les griefs qui existent contre le chef de brigands arrêté à Bruxelles, afin de lui faire expier ses crimes, si les preuves sont assez évidentes.

Donath Coogle

488 CORRESPONDANCE DE NAPOLÉON I". - AN XI (1803).

Je ne vois pas d'inconvénient à faire arrêter l'anglais Coxburn, à saisir tous ses papiers, et à le faire transférer au château de Joux.

Je vous envoie une note qui pourrait servir à faire découvrir la correspondance des chouans.

BONAPARTE

trebires de l'Empire

6882.

ABBÉTÉ.

Durkerpur, 16 mossidor an 21 (5 juillet 1803)

ARTICLE 1". Il sera abattu, sans délai, dans les forêts de Boulogne, Desvres et Hardelot, deux mille pieds d'arbres qui seront mis à la disposition du ministre de la marine.

Ast. 2. Le martelage de ces arbres sera terminé avant le 1\*\* thermidor.

ART. 3. L'ingénieur des travaux maritimes du port de Boulogne désignera les arbres convenables aux travaux auxquels ils sont destinés,

Ant. A. Le ministre des finances et celui de la marine sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

BONAPARTE

Dunkerque, 16 messidor an 11 (5 juillet 1803).

Archives de l'Empere.

6883.

AU GÉNÉRAL BERTHIER,

MINISTRE DE LA GUERRE.

Le vous prie, Citoyen Ministre, de donner des ordres pour qu'il ne soit plus rien dirigé sur les dépôts coloniaux, et de convoquer la section du Conseil d'état pour connaître notre législation actuelle sur la désertion et proposer un arrêté. L'opinion générale est que le meilleur moyen est de faire juger les déserteurs par les conseils des corps, et de les condammer à des peines graves, surtout lorsqu'ils désertent en emportant leurs armes ou leurs habits, sans quoi il sera impossible d'établir de comptabilité pour les corps et d'organiser notre armée.

Il serait nécessaire que ce qui existe actuellement aux dépôts colonisux de Bordeaux et de l'île de Ré, qui va à l'île d'yeu, ne traversit pas la Vendée, muis s'embarquit il Rochefort ou à l'île de Ré pour cette place, puisqu'un grand nombre déserte en route et infeste les départements de l'ouest, ce qui peut vaoir de graves inconvénients.

Écrivez au général Menou d'établir en Piémont une maison de correction, pour enfermer et y faire travailler lous les gens sans aveu. Il est temps d'arrêter ce mouvement de mauvais sujets de l'Est sur l'Ouest, et de préserver un pays dont la tranquillité a le plus besoin d'être protégée.

BONAPARTE.

Comm. par M. le prince de Wagram. (En minute ses Arch. de l'Essp.)

## 6884. AU CONSUL CAMBACÉRÉS.

Lille, 18 memidor an 11 (7 juillet 1803).

l'ai reçu, Citoyen Consul, votre lettre du 16. Le ministre de l'intérieur m'a présenté l'affaire de Blachier; je crois qu'il est destitué.

Il me semble que le choix de Lucien est extraordinaire dans un objet de cette nature, où l'on avait besoin d'un homme qui s'occupât de tous les détails et de l'évaluation de ces biens.

Le suis parti de Dunkerque hier, et je suis arrivé à l'âle à sir beures du soir. l'ai traverté, de Dunkerque iei, un pays aussi beau que la Lombardie, et j'ai continué à être extrémement satisfait de l'espiri public, du zèle que montrent les habitants et des superbes moissons qui couvrent la terre.

Je resterai ici vendredi et s'amedi.

BONAPARTE.

Comm. par M. le doc de Cambocerés (En miente sus Arch. de l'Emp.)

Limited by Google

#### 6885.

## AU CONSUL CAMBACÉRÈS.

Lille, 18 messidor an 11 (7 juillet 1803).

Je vous envoie, Citoyen Consul, l'état des Anglais qui sont à Paris. Il y en a beaucoup trop; renvoyez-les à Fontainebleau ou dans toute autre petite ville à portée, en en laissant tout au plus une quarantaine à Paris.

Je crois que lord Elgin ne peut rester à Paris sans inconvénient; faites-le éloigner de plusieurs lieues.

La présence d'un si grand nombre d'Anglais à Paris ne peut qu'y faire et y fait réellement le plus grand mal.

BONAPARTE.

Comm. par M. le duc de Cambacérée. (En mente ses Arch. de l'Emp.)

#### 6886

# AU CITOYEN REGNIER,

Lille, 18 mesider an tr (7 juillet 1863).

Par l'interrogatoire de cet Hanovrien, Citoyen Ministre, il est évident que ce n'est qu'un misérable escroc.

Il faut faire dépouiller avec le plus grand soin les papiers de Lesbros. La daune Lainé Barbesan parait être une intrigante. Faites-la arrêter, si vous le croyez utile, car c'est un crime de chercher à inquiéter le Gouvernement sans cause. Faites saisir ses papiers, faites-la interroger, et sachea ce qui la porte à agir ainsi, et qu'elle vous nomme le chouan qui était son conflicte.

Faites interroger Marchais et sa fenime.

Il n'y aurait point d'inconvénient à faire arrêter Bernet, à saisir ses papiers et à le faire interroger dans le plus grand détail.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire.

## 6887.

## AU CITOYEN BEGNIER.

Liffe, 18 messider an 21 (7 Juillet 1803).

Comme il paralt qu'il existe un système de corrompre l'opinion par la presse, et que je dois rendre le grand juge et les préfets responsables de tout ce qui se répandrait dans le public avant qu'il lui en filt rendu compte, je pense qu'il est convensible que le préfet de police écrive une circulaire à chaque libraire pour leur défendre de mettre en vente aucun ouvrage que sept jours après vous en avoir remis un exemplaire, afin que, dès qu'il y a un mauvais ouvrage, tel que le livre du citopre de Sales, le Correspondance de Louis XIV et le poême de la Pitié, on puisse l'arris-

BONAPARTE.

Archives de l'Empier

#### 6888.

## AU GÉNÉRAL BERTHIER,

MINISTRE DE LA GUERRE.

Lille, 18 messidor an 11 (7 juillet 1803).

Je vous renvoie, Cifoyen Ministre, la lettre du colonel directeur d'arillerie à Toulon. Les objets d'artillerie de Grenoble sont arrivés deux mois après qu'ils étaient nécessaires, et aujourd'hui, pour les faire passer à l'île d'Elbe, on les exposera à être pris. Tant que l'artillerie fera venir de loin ce qu'elle peut se procuper près, ce sera toujours la même chose.

La note que sous m'avec envoyée pour justifier le retard du remplacement des détachements des 8° et 46° demi-brigades ne m'a point satisfait. Il n'y avait pas d'inconvénient qu'il y eût quelques consertis de plus ou de moins; mais, dans les vingt-quatre heures de l'arrêté que j'ai prisil y a cinq mois, les officiers des nouvelles compagnies devaient être nommés, afin que les cadres se trouvassent sur-le-champ formés.

Je n'ai pu être satisfait non plus de la réponse pour justifier l'artillerie de ce que plusieurs batteries étaient démontées par défaut d'affûts. Le

..

directeur du Havre devait en euvoyer, et il ne manque pas d'affûts marins au Havre; le ministre de la guerre devait en faire passer en poste, si cela était nécessaire; car il est bien étrange que, quatre mois après le message du roi d'Angleterre, j'aie trouvé des côtes sans défense et sans aucune protection pour le commerce. Cela ne peut pas s'appeler administrer l'artillère et subvenir aux besoins de l'état.

J'ai, en général, été beaucoup plus satisfait de l'artillerie de la direction de Saint-Omer.

Vous dites qu'il y avait à la Fère des affûts prêts au 10 prairial : coment nétaient lsa arrivés à fembouchure de la Somme au 10 messidor? Je ne puis trop le répéter, il y a la plus coupable lenteur. Des envois d'artillerie ne sont point comme des envois de ballots, et ce n'est pas quater mois après qu'il a été ordonné d'armer, qu'il est pardonnable que des batteries importantes à l'embouchure de la Somme soient désarmées.

Relativement à la tête du musoir de la jetée de Boulogne, ce n'est point le génie maritime qui a tort, c'est le génie de terre et le ministre de la guerre : le ministre de la guerre, parce qu'il n'a pas teun la main à l'exécution de l'arrêté de l'an 11; le génie de Boulogne, parce que, lorsque le génie maritime lui a montré l'arrêté, il lui a refusé l'entrée des batteries, ce qui l'a empéché d'u travailler.

Vous me répondez, àu mécontentement que j'ai marqué de ce qu'aucunes précautions n'out été prises pour armer les places de la côte, que tele batteries des forts du côté de la mer out été armée. Ces deux choses ne se correspondent pas. On a hien armé les batteries des côtes, mais acunes précaution n'a été prise pour armer les places. Aussi n'y a-cil aucune pièce en hatterie à Calais, Gravelines, Dunkerque, etc. Un armement complet serait inutile, mais une pièce de canon par bastion suffi pour les places de la côte qui regardent la mer Quant à Cherbourg, Brest, Toulon, les îles de lhé, d'Oleron, de Belle-lle, ces places doivent être solièrement armées.

Faites connaître au colonel du 3° de hussards mon mécontentement de ce que j'apprends; que j'espère qu'il prendra des mesures pour faire

493

arrêter les coupables et pour qu'il ne reste aucune espèce de préjugés contre le régiment.

BONAPARTE.

Archises de l'Empure

## 6889.

## AU GÉNÉRAL BERTHIER.

Lifle, 18 messider an at (7 juillet 1803).

Mon intention, Citoyen Ministre, est de former une légion composée de deux eseatoris de chasseurs et de trois batallion d'infanterie. Chaque bataillon sera composé de cinq compagnies, et chaque compagnie de cent hommes. Je désireursis en donner le commandement, avec le litre de colonel, à M. d'Autichamp, Ce corps serait tout composé d'officiers et de soldats qui auraient fait la guerre de l'Ouest. Je désire que vous accordiez, à et effet, un rende-rous à M. d'Autichamp, cui est à Paris.

Mon intention serait que cette légion se formât à Turin; on pourrait placer un dépôt soit à Moulins, soit à Poitiers, où l'on habillerait les soidats, et d'où on les ferait partir, par détuchements de cinquante, pour Turin. Cette légion doit être composée, officiers et soldats, des hommes qui ont fait la guerre de la Vendée contre nous.

Le bataillon expéditionnaire piémontais, qui se réunit à Montpellier, n'est encore qu'à don bommes; je ne vois pas ce qui a'oppose à l'organisation de ce bataillon. Chargez le général de brigade Louis Bonacet d'en passer l'inspection, de le faire manœuvrer, et de vous faire connaître pourquoi il n'est pas à 1,000 hommes.

BONAPARTE.

Comm. per M. le prince de Wagram. (En muste sus Arch de l'Emp.)

6890.

## AU CONSUL CAMBACÉRÈS.

Lille, 19 messider an 11 (8 juillet 1803).

J'ai reçu, Citoyen Consul, votre lettre du 17, avec celle du citoyen Montalivet. Je n'avais encore reçu aucun détail sur la prise de la frégate. J'ai été hier à une assez helle fête. J'ai fait manœuvrer d'assez belles troupes, au milieu d'une immense population animée des meilleurs sentiments

Maret a dû vous eavoyer hier deux projets d'arrêtés pour le chanvre et les mâtures, qui dévennent de la plus graude urgeuce. Il vous eavoie aujourd'hui un projet d'arrêté pour transférer le che-lieu du département de Douai à Lille. Il est ridicule de voir une ville, le centre de tout le commerce, privée de la présence du premier administrateur qui doit diriger et surveiller le commerce.

Il est convenable que le receveur général soit à Lille, puisque c'est là qu'est tout l'argent.

Il n'est pas moins ridicule que la sous-préfecture soit à Bergues au lieu d'être à Dunkerque. Il faut être sur les lieux pour concevoir de telles solurdités. Une ville de 25,000 âmes, qui compte parmi les principales places de commerce, n'avoir pas de chef-lieu d'administration et être obligée d'aller à trois lieues, dans une bicoque, pour tous les objets d'administration.

Un corsaire de Boulogne vient de rentrer dans le port de cette ville. Il a fait sept prises.

BONAPARTE.

Gomm, par M. le duc de Caralucérés. (En minute sus àrch. de l'Emp.)

689t.

AU GÉNÉRAL BERTHIER,

Lille, 19 messider an 11 (8 prillet 1803).

Je lis, Citoyen Ministre, dans le rapport de l'île d'Yeu, que les pièces d'artillerie qui y sont arrivées sont sans chèvres ni crics, instruments nécessaires pour leur réarmement. Comment l'artillerie fait-elle aussi mal son métier? Le directeur sait hien qu'on ne peut pas remuer une pièce de 36 sans chèvre. Il y a donc dans ce service bien du décousa et bien peu de prévoance.

## CORRESPONDANCE DE NAPOLÉON F. - AN XI (1803).

Je désire qu'après avoir procédé à l'armement de l'île d'Yeu on travaille sur-le-champ aux ouvrages permanents.

Envoyez dans cette fle tout ce dont elle pourrait avoir besoin.

BONAPARTE.

Dépôt de la guerre.

6892.

AU GÉNÉRAL RERTHIER

Liffe, 19 messidor an 13 (8 juiffet 1803).

Je désire que vous mettiez les îles de Ré, d'Oleron, d'Yeu et d'Aix sous le commandement d'un général de division, qui formera une sous-division et sera sous les ordres du général commandant la 12° division militaire.

Ce général inspectera ces îles, veillera à ce qu'elles soient en bon état, surveillera les gardes nationaux, les canonniers gardes-côtes et les troupes qui sont en garnison, surtout de l'île d'Aix, qui est la plus importante des quatre, et correspondra souvent avec vous.

Nommez à ce commandement le général Chabran, et donnez-lui l'ordre de s'y rendre sur-le-champ.

Archives de l'Empire.

6893. AU GÉNÉRAL DEJEAN.

MINISTRE DIRECTEUR DE L'ADMINISTRATION DE LA GUERRE.

Lille, 19 messidor an 11 (8 juillet 1803).

BONAPARTE.

Aucun des corps, Citoyen Ministre, que j'ai visités jusqu'à cette heure. n'a rien reçu de l'habillement de l'an xi.

Les 19 et 25' demi-brigades devrsient cependant l'avoir reçu en germinal. Vollé quatre mois d'écoulés depais, et elles n'ont rien reçu. La 55' n'a rien reçu de l'an x ni de l'an xı. Nos troupes sont loin d'être bien labillées; cependant les chefs cherchent le plus possible à les bien tenir et à me montrer ce qu'ils ont de mieux. Je vous pried en me fair-

Downet, Congle

496 GOBRESPONDANCE DE NAPOLÉON I". - AN XI (1803).

un rapport sur cet objet et de me faire connaître sur quoi nous pouvons compter.

Envoyez-moi l'état de tont ce que les corps ont reçu, au 15 messidor, de l'habillement de l'an x1, et de ce que vous comptex pouvoir être fourni au 1" vendémiaire.

BONAPARTE.

Déplt de la guerre. (En minute sus Arch. de l'Emp.)

#### 6894

## NOTE POUR LE MINISTRE DE LA MARINE.

Lille, 19 mesider an 11 (8 juillet 1803) 1.

Le ministre écrira :

1° L'injustice et la mauvaise foi des Anglais et le caractère extraordinaire qu'ils veulent donner à la guerre, et que les habitants des côtes ne doivent voir là qu'une raison de se servir de tous leurs moyens pour mettre un terme à tant d'outrages:

a° Qu'il y a embargo;

Qu'aucun bateau portant plus de cinq tonneaux ne pourra sortir; qu'aucun homme, excepté les vieillards âgés de plus de soixante ans, les enfants âgés de moins de quinze ans et les impotents, ne pourra s'embarquer sur ces bateaux;

3° Que tous les matelots qui étaient employés à la pêche seront surle-champ envoyés au service de l'état;

4° L'intention du Premier Consul n'est point qu'on use de représsilles; que le penple français ne confond pas la cause du peuple et du malheureux, qui n'est point auteur des mesures oppressives et illibérales du Gouvernement britannique.

Par ordre du Premier Consul.

Archives de la marine.

<sup>1</sup> Date présumée.

## 6895.

## AU CONSUL CAMBACÉRÉS.

Lille, so meridor an 1/ (g juillet 1803).

Le ministre de l'intérieur, Citoyen Consul, a dû vous écrire relativement à la fête du 14 juillet : je ne vois pas de raison pour ne pas faire comme à l'ordinaire.

J'ai lu avec intérêt les détails que vous m'avez envoyés sur la prise de la frégate la Minerve.

J'ai été hier au soir à une fête que m'a donnée le commerce.

Je pars dans une demi-heure pour Ostende.

BONAPARTE.

Consen. per M. le duc de Cambacérés. (Sa mirete rea treb. de (Eup.)

## 6896.

## AU CITOYEN FLEURIEU.

Lille, no memidor an 11 (9 juillet 1803).

Gitopen Fleurieu, Conseiller d'état, chargé par intérim du portefeuille de la marine, je vous prie de donner ordre que tous les prisonniers anglais qui sont à Saint-Malo, Cherbourg, Boulogue et autres points de la côte, soient renvoyés dans l'intérieur, dans les dépôts que le ministre de la guerre d'ésiguere. Mon intention est qu'il n'en reste aucun sur la côte.

La Minere avait quatorne caronades de 3a. Il est impossible aprèscela à une de nos frégales de se trouver en égale force. Il y a trois ans que j'ai ordonné de faire fondre trois cents caronades de 36, modèle anglais. Faites-moi connaître où cela en est, et faites-en mettre sur tous les vaisseaux de guerre et frégates. Je ne conçois pas le genre d'obstacles que peut éprouver un objet aussi important et aussi facile à exécuter.

Dans les distributions de fonds qui ont été faites, ayez soin avant tout d'envoyer de l'argent pour les constructions de la flottille.

BONAPARTE.

Archives de la marine. (En muste sur Arch. de l'Emp.)

VIII.

63

## AU GÉNÉRAL BERTHIER,

MINISTRE DE LA GUERRE.

Lille, so messidor an 11 (9 juillet 1803).

Je vous prie, Citoyen Ministre, de donner ordre à un bataillon de la 14° de se rendre à Maëstricht, et à un bataillon de la 17° légère de se rendre à Huningue.

Donnez ordre à tous les directeurs d'artillerie de partager sur la côte l'inspection avec les sous-directeurs, et de s'assurer que les batteries sont en bon état et que les grils à boulets sont approvisionnés de tout ce qui est nécessaire.

Fai été surpris avec raison que les 3º bataillons ne sont pas à Hanove. Le général Mortier doit savoir moins que le Gouvernement s'ils devaient y aller ou non. Après la capitulation, j'avais ordonné qu'ils y allassent, car ces 4,000 hommes devaient y être utiles; s'ils ne l'ont pas reçu, donnez-leur l'orde de se rendre en toute diligence à Hanove.

Je ne puis pas être plus satisfait de ce que vous m'envoyez sur la tête du musoir à Boulogne. Si cette hatterie eût été armée, une frégate qui s'en était trop approchée aurait eu le sort de celle de Cherbourg.

Le rapport de l'officier du génie n'est pas du tout exact. l'ai passé quatre heures à la batterie sans pouvoir tirer un boulet; il y avait trois ans qu'on n'avait essayé de les faire chauffer dans les fours à réverbère; il n'y avait pas de bois pour l'approvisionnement, il a fallu en couper.

Quant au musoir, le rapport n'est pas plus exact. l'ai vu la lettre par laquelle le génie en interdit l'entrée au génie maritime; au moins dans ce cas devait-il le réparer; c'est le seul point qui véritablement défende la rade de Boulogne.

Il y a à Saint-Malo, Cherbourg et Boulogne des prisonniers anglais; donnez ordre qu'ils soient envoyés dans l'intérieur, dans les dépôts désignés, sans qu'aucun puisse s'échapper.

Il résulte des rapports de Cherbourg qu'au fort Liberté il n'y avait

que trois pièces en état de tirer. Comment un fort aussi important que celui-là n'est-il pas armé?

BOXAPARTS.

Ostrode, as messider an 11 (10 juillet 1803).

Archives de l'Empire.

#### 6898.

## AU GÉNÉRAL BERTHIER.

Je vois, Citoyen Ministre, par l'état de situation du 1<sup>st</sup> messidor, que

le bataillon piémontais commence à être dans une situation respeciable: mais on l'a disseinnie sur plusieurs points. Donnes ordre qu'il soit rénai dans un seul endroit, pour l'exerer aux manœuvres. Le bataillon piémonlais ne doit pas être comme un corps ordinaire; c'est un corps dont je veux une servir. Recommandes a chef de veiller à son instruction.

Jo n'approuve pas que vous vouliez ôter 500 hommes à la 55° pour les donner à la 56°. La 55° faisant partie d'un des camps ne surait être frop nombreuse; elle n'a que 2,000 hommes sous les armes, et son complet doit être à 2,300. On se contentera, dans la conscription de l'an x et de l'an xi, de donner peu de monde à cette demi-brigade, et on aura soin d'en fournir un plus grand nombre à la 56°.

Vingt et une pièces d'artillerie me paraissent beaucoup pour le fort de l'île d'eu, surtout avec les batteries de côtes. Pour avoir une opinion. faittes-moi passer l'état des batteries de côtes et de l'armement de l'île. Je n'approuve point les dispositions qui ont été faites.

Je ne veux rien tirer de Brest; on a trop de difficultés à faire passer quelque chose dans ce pays. Une fois que l'artillerie y est, on ne doit plus en rien retirer.

Par l'état que je vous renvoie, vous verrez que Japprouve que vous tiriez de Strasbourg neuf mortiers à la Gomer et neuf affitts, mais non 1,800 hombes. Vous trouverez des hombes de 19 pouces dans les points situés sur les rivières qui se rendent dans la Loire, Lels que Valence. Auxonne, etc. sinon, faites faire 1,800 hombes par des forges à proximité de la Loire. A faire venir ce matériel de Strasbourg, le transport

. .

serait plus cher et plus long que la fabrication. Nantes, Rochefort et la Rochelle doivent avoir une grande quantité de bombes.

J'approuve que vous retiriex vingt mortiers de 19 pouces à la Gomer de Douni, ainsi que quatre affûts de la Fère, mais non point les dix-sept de Metz. Il vaut mieux les mettre en confection. Des crapauds fails avec de grosses pièces de bois valent mieux que des crapauds en fonte, qui finissent par se fendre.

On pourvoira aux quatorze de 26 et aux douze pièces de 36 que j'ai demandées, en se servant des pièces de 33 qui sont à Calais ou qui se trouvent eucore dans différentes places; on achètera douze pièces de 36, et, si ce n'est pas suffisant, on achètera un supplément aux fonderies de la marine.

Ostende n'est pas armé convenablement; il lui faut huit mortiers à la Gomer de 19 pouces et douze pièces de 36; envoyez-les le plus tôt possible. Jai ordonné au génie maritime de construire au bout du musoir et de la digue d'Ostende deux hatteries, l'une à 100 toises, l'autre à 30 toises en mer, ce qui mettra ce port à l'àpri de tout bombardement.

Le ministre de la marine vous fera connaître les dispositions qui out été arrêtées pour assurer le cahotage de Dunkerque à Boulogne.

BONAPARTE.

Archives de l'Empere.

#### 6899,

#### AU CONSUL CAMBACÉRÈS.

Ostende, 99 messider au 12 (11 juillet 1863).

J'ai reçu, Citoyen Consul, votre lettre du 19. Je suis parti de Lille pour Nieuport et Ostende. J'ai traversé plusieurs points de la Beligique; je suis content de l'esprit des habitants. J'ai parcouru Ostende toute la journée d'hier, et J'ai fait différentes expéditions utiles au port et aux habitants. Je pars dans ce moment-ci pour suivre la côte jusqu'à Blankenherghe. Je serai ce soir à Bruges, où ma femme est déjà rendue.

Priez le consul Lebrun de nous donner souvent des nouvelles comme celle de la Minerre, et surtou de se bien porter. Je ne vois pas d'inconvénient à ce que lord Elgin aille à Barrèges,

BONAPARTE.

Comm. par M. le duc de Camboniré (En misore ses Arch. de l'Essp.)

6900.

AU CITOYEN REGNIER,

Ostende, su sarwider an 11 (11 juillet 1803).

J'approuve la mesure que vous avez prise pour les communications de Jourdan avec Londres, sanf à revenir si l'on s'aperçoit qu'il nous trompe.

J'ai reçu des plaintes de Cayeux. Faites-vous rendre compte de l'esprit de cette commune et du maire. Il ne peut y avoir d'espionnage ni de communication avec l'ennemi dans une si petite commune sans que le maire en soit instruit.

Faites ce qui est convenable pour Corburn. Éloignez le plus d'Angluis possible de Paris. Le suis assez content de la Belgique, que je viens de parcourir. Je pars dans une demi-heure pour suivre la côte jusqu'à l'embouchure de l'Escant. Je serai ce soir à Bruges.

BONAPARTE.

Archives de l'Empere.

6901. AU CITOYEN GAUDIN.

MINISTRE DES FINANCES.

Ostende, un messador an 11 (11 juillet 1803).

Jai reçu la lettre par laquelle vous m'annoncer le petit échec qu'a reçu la loterie. Il n'y a pas beaucoup de mal si cela ne coûte que 5 ou 600,000 francs. Si vous n'en avez pas d'autres en thermidor et fructidor, vous n'aurez point trop à vous plaindre.

le suis content de ces départements de la Belgique, et il me semble qu'ils font de grands pas pour se franciser.

Je vois avec plaisir que vous poussez nos rachats de rente. Il faut s'occuper un peu d'accélérer à Paris la coupe des bois nationaux. Il m'a paru des endroits où la vente éprouve des difficultés. Cependant il me semble que vous m'avez répété souvent qu'on doit tout vendre, bors les biens réservés par l'arrêté qui a été pris il y a dix ans.

Je pense que le directeur de l'enregistrement, qu'avant de partir j'ai désiré que vous envoyassiez dans les quatre départements pour dépouiller tout ce qui est relatif aux biens des princes, est parti.

BONAPARTE.

Archises de l'Empire.

# 6902.

Ostende, na messider an 11 ( 11 juillet 1863).

- Arricas 1". Les ingénieurs des travaux maritimes feront les travaux nécessaires pour établir, à la tête de la jetée de l'est, de l'entrée d'Ostende, une plate-forme capable de contenir cinq pièces de 36, et trois de 36 à la tête de la jetée de l'ouest.
  - ART. 2. Ils rétabliront le chemin de halage de la jetée de l'est.
- ART. 3. Le ministre des finances ordonnera sur-le-champ une coupe de cinq cents pieds d'arbres dans les forêts le plus à portée d'Ostende.
- Ant. 4. Toutes ces dispositions seront prises de manière que la batterie soit armée et prête à faire feu au 1<sup>47</sup> vendémiaire.
- Aar. 5. Il sera établi six mortiers à la Gomer sur la digue servant de chemin couvert. Au lieu de la batterie actuelle, la batterie du phare sera armée de quatre pièces de 36.
- Ant, 6, Il sera établi trois batteries, chacune de trois pièces de 24, sous les trois petites places d'armes rentrantes qui se trouvent detrière la digue servant de chemin couvert. Elles seront dirigées de manière à défendre l'issue du port. Chacune de ces batteries aura un gril à boulets rouges.
- Ant. 7. Les ministres de la marine, de la guerre, et des finances, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire

#### 6903

## AU CONSUL CAMBACÉBÉS.

Bruges, so messider an 11 (11 juillet 1803).

l'arrive à Bruges, Citoyen Gonsul. Le réponds à votre lettre du 20. Nous avons besoin de mâts et de chauvres. Ce ne sont point des phrases qui nous en donneront. Si l'on propose des équivalents aux propositions du ministre de la marine, à la bonne heure; sans cela j'adopterai ces dernières. J'attends donc avec grande impatience les projets d'arrètés du Conseil d'éta.

BONAPARTE.

Comm. par M. le duc de Cambucérés. (Ra miente ses Arch. de l'Emp.)

6904.

#### AU GÉNÉRAL MORTIER.

Brages, no messidor on as (11 juillet 1803).

Gioyen Lieutenant Général Mortier, commandant les troupes franciaises en Hanover, japprouve la convention que vous avez faite, priqu'elle remplit politiquement le même objet, et qu'elle épargne le sang d'un grand nombre de braves. Je vous recommande d'être inflexible sur refectuloni, de ne pas souffire, en aucune manière, l'introduction de malles, courriers, marchandises anglaises dans le pays que vous occuper, i dans l'Elbe et le Weser. Les gazettes anglaises es flattent, je ne sais pourquoi, que les malles passent par Hembourg en traverant l'Elbe. Veillez rigoureusement, et vous-même, à l'exécution de cette mesure, car rous avez porté un coup funeste à l'Angleterre; beaucoup de maisons ont fait faillite. Ces nouvelles out ranimé leurs espérances. Pour un objet aussi important, vous ne devex vous fier qu'à vous-même.

Faites-ous passer des chevaux en France, surtout pour la grosse cavalerie. S'il y en avait deux ou trois cents pour la garde, euvoyez-nous-les à Paris. Ayez soin de désarmer le pays, et renfermez toutes les armes dans les places fortes, jusqu'à ce que vous puissiez les faire passer en France.

### 504 CORRESPONDANCE DE NAPOLÉON (". - AN XI (1803).

Je partirai demain matin pour Flessingue. Je serai sous peu de jours à Bruxelles. Je suis fort content de l'esprit des départements que j'ai traversés, et il me paraît que les Belges se francisent beaucoup.

ROYADART

Comm. par M. le duc de Trévise. (En minute sus Arch. de l'Emp.)

6905.

#### AU CONSUL CAMBACÉRÉS.

Bruges, så assesidor an as (13 juillet 1803).

J'ai été hier à Flessiugue, Citoyen Cousul. J'ai visité l'île de Cadrand et l'île de Walcheren. Le temps était très-beau à l'ailler et au retour. J'ai fait la traversée en une heure. Je suis rentré dans Bruges à deux heures du matin.

J'ai reçu vos lettres des 21 et 22. Je ne vois pas d'inconvénient à garder quelques charpentiers pour les constructions de bateaux pour l'approvisionnement de Paris. J'ai dit au ministre de l'intérieur de faire appeler pour ce service des charpentiers des villes.

Je compte me rendre demain à Gand.

BONAPARTE.

Comm. par M. le dut de Camborérés (En miente sux Arch. de l'Emp.)

6906.

## AU CITOYEN REGNIER, GRAND HIGE, MINISTRE DE LA JUSTICE.

Bruges, an messidor an at (13 juillet 1803).

Puisque le rédacteur du journal officiel a promis d'être plus circonspect, il ne faut pas faire d'éclat. Ce n'est pas le moment de sévir contre ces individus.

Tâchez donc de preudre des mesures pour faire arrêter ce misérable Hyde.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire.

## AU GÉNÉRAL BERTHIER,

## MINISTRE DE LA GCERNE.

Bruges, så messider an 11 (13 juillet 1803).

l'ai reçu, Citoyen Ministre, votre lettre du 29. Il ne me reste qu'à approuver la conduite dn général Mortier.

Il faudrait faire tenir, dans les villes à portée des côtes, un certain nombre de fusils non de calibre, ou de calibre étranger, que l'on distribuerait aux gardes nationales, pour se défendre des insultes de quelques chaloupes.

Activez la formation des compagnies de gardes-côtes.

L'état de l'artillerie de l'île d'Elbe, que je vous renvoie, me paraît satisfaisant; il y a peu de places aussi bien armées.

Je ne conçois pas d'où peut provenir la plainte du général Laroche. Il a les 39° et 49° de ligne, la 28° légère et un régiment de dragons; c'est plus qu'il ne lui en faut pour garder sa division.

Relativement à l'affaire du colonel Lasalle, il faut avoir le rapport du général. Si tout cela est vrai, il faut que cet officier soit devenu fou.

BONAPARTE.

Comm. par M. le prince de Wagram. (En minute sen Arch. de l'Emp.)

6908.

ARRÊTÉ.

Brures, at messider on to (13 initiet 1803).

Arrices 1<sup>st</sup>. 8,000 courbes el 20,000 pieds d'arbres propres au service de la marine seront coupés dans les bois nationaux de la 25<sup>st</sup> conservation forestière.

Arr. 2. Les agents de la marine procéderont au martelage sur-

le-champ, Lesdits bois seront coupés du moment que la saison sera favorable, et transportés sur-le-champ dans les ports de Boulogne et de Dunkerque.

66

Ant. 3. Les bois seront pris dans la limite au plus de six lieues de distance des rivières et canaux navigables.

Aar. 4. Les ministres de la marine et des finances sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire.

6909.

## AU GÉNÉRAL BERTHIER.

MINISTRE DE LA GUERRE.

Bruges, 25 messodor an 11 (15 juillet 1803).

Je reçois, Citoyen Ministre, vos lettres du 33; ce que dit le directeur de l'artillerie ne justifie pas ce que j'ai vu; les batteries de Saint-Quentin n'étaient point du tout armées lorsque je suis passé à Saint-Valery.

La réserve qui est à Deventer ne dépend plus du général Dessolle; il doit simplement faire venir à Osnabrück les détachements des 45°, 54° et 84°.

Changez l'uniforme piémontais. On peut donner la couleur qu'on voudra, pourvu qu'elle ne soit ni bleue, ni rouge.

Je ne vois pas d'inconvénient à ce que les terres de la famille Bernstorff soient ménagées en Hanovre.

Recommandez au général Menou d'activer le plus possible le recrutement de cette légion.

Envoyez des fonds pour continuer les travaux de l'île d'Yeu avec la plus grande activité. Faités-y passer un lieutenant et 20 hommes du 4° de chasseurs. Envoyez-y également 60,000 cartouches.

Le plan proposé par les ingénieurs pour la réparation du musoir aurait coûté 300,000 francs. Ce que j'ai imaginé ne coûtera rien et ne nécessitera aucun agrandissement.

Donnez ordre que les six batteries que j'ai ordonnées, de Boulogne à Calais, soient promptement faites.

BONAPABTE.

Archives de l'Empire.

#### ....

## AU CONSUL CAMBACÉRÈS.

Gond, 26 messidor an 11 (15 juillet 1803).

Je reçois votre lettre du 24, Citoyen Consul. Je suis arrivé hier à Gand à six heures du soir. Je resterai ici trois jours; je compte en rester autant à Anvers; après quoi je partirai pour Bruxelles.

La ville a fait hier une illumination qui m'a paru très-bien.

Vous trouverez ci-joint la réponse à la lettre de l'amiral Truguet. Il me paraît convenable qu'il parle pour Brest. Il ne sulfit pas d'avoir des vaisseaux; il faut que celui qui les commande les fasse manœuvrer, mette sou pavillon sur un vaisseau de guerre, fasse resier tout le monde à bord, y reste lui-même pour donner l'exemple, fasse appareiller tous les jours, et empéche la désertion de l'équipage par sa surveillance immédiate.

BONAPARTE,

Comm. par M. le duc de Cambaoiris. (En monte ses Arch de l'Esp.)

#### 6911.

#### AU CITOYEN GAUDIN.

MINISTRE DES FINANCES.

Gand, a6 mesuder an 11 (15 juillet 18e3).

Je reçois votre lettre du a 4 messidor, Citoyen Ministre. Je partage votre opinion relativement à l'inconvénient d'accroître les impositions directes. Il est fort essentiel de prendre tous les moyens pour faire accélérer les comptes.

Les impositions directes du département de la Lys me paraissent plus considérables que celles du Nord et de l'Escaut.

BONAPARTE.

Archives de l'Emptre

## AU GÉNÉRAL BERTHIER, MINISTRE DE LA GUERRE.

Gand, n6 mensidor as zz (15 juillet 1863).

l'ai reçu les nouveaux détails que vous m'avez envoyés sur la Miserre. Il n'y a pas de doute que les forta n'aient contribué beaucoup à la prise de cette frigate, mais il faut en lesisser la gloire à la marine; la prise d'une frégate ne peut pas ajouter à la gloire de l'armée de terre. Faites-moi connaître les canonniers qui ont le mieux tiré et les officiers qui commandaient les batteries.

Au lieu de Gand, le camp aura lieu à Bruges; il sern beaucoup plus à la portée d'Ostende, de Nieuport et de l'Embouchure de l'Escaut. J'imagine que vous ne perdez pas um moment, lant pour l'organisation de l'artillerie que pour la confection et la préparation des vivres. Nous touchons à thermidor, c'est-d-dire que nous n'avons plus que deux mois.

On ne peut pas tenir à Boulogne moins de deux compagnies d'artillerie de ligne, une à Ostende, une à Dunkerque, une à Calais, indépendamment des gardes-côtes. Je n'ai point vu de vétérans sur cette côte.

l'avais ordonné la formation d'une compagnie de vétérans à l'hôtel des Invalides: faites-moi connaître si elle est formée

BONAPARTE.

Archives de l'Empire

6913.

ARBÉTÉ.

Gand, a6 messider an 11 (15 juillet 1803).

Aracta 1". Le cœur de Latour-d'Auvergne, premier grenadier de la République, mort à la bataille de Neubourg, le 9 messidor an vun, continuera à être porté ostensiblement par le fourrier de la compagnie de grenadiers de la 46' demi-brigade, dans laquelle il servait.

Ast. 2. Le nom de Latour-d'Auvergne sera maintenu dans les con-

...

tròles et dans les revues; il sera nommé dans tous les appels, et le caporal de l'escouade dont il faisait partie répondra par ces mots: Mort au champ d'honneur!

Ant. 3. Le ministre de la guerre sera chargé de l'exécution du présent arrêté.

BONAPARTE.

Archises de l'Empire

6914.

AU VICE-AMIRAL TRUGUET,

Gand, s6 messidor an at (15 juillet 1803).

Le ministre de la marine a dà répondre à votre première lettre, qui renfermait de vues sur l'emploi de la flotte de Brest; mais elle ne peut être en état d'agir que dans quatre ou ciaq mois. Elle pourra alors être portée à 18 ou so vaisseaux, indépendamment de l'escadre de Rochefor. Dici à ce temps, il d'evient focessaire de porter tous vos sois à bien discipliner et organiser l'escadre. Je n'ai pu vous donner une plus grande preuve de la confiance que j'ai en vous qu'en vous donnant le commandement de la plus belle escadre qu'ait la marine française.

Archives de l'Empire

BONAPARTE.

6915.

AU CITOYEN PORTALIS.

CONVEILLES D'ÉTAT, CHARGÉ DE TOUTES LES AFFAIRES CONCRENANT LES CELTES.

Good, s6 messidor an 11 (15 juillet 1803).

l'ai reçu les différentes lettres que vous m'avez écrites. Le cérémonial que vous avez envoyé aux évêques est tout à fait impraticable par rapport à nos mœurs actuelles; il faudra en substituer un plus simple.

BONAPARTE.

Archivos de l'Empire

## 69t 6. ARRÈTÉ.

## Gend, 27 menider en 21 (16 juillet 1803).

Arricle 1". Le citoyen Jacques-Auguste Chassériau, âgé de huit ans, fils du capitaine de frégate de ce nom, qui a péri, le 2 thermidor an 1x, en défendant la corvette la Cherrette, est admis au Prytanée.

Aar. 2. Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire

6917

### AU CONSUL CAMBACÉRÈS.

Gand, a8 messidor an x1 (17 millet 1803).

J'ai reçu, Citoyen Consul, vos lettres du 25 et du 26.

l'ai été hier à une très-belle fête que m'a donnée le commerce au milieu de la grande place de Gand.

J'ai été aujourd'hui, en grande pompe, entendre la messe à la cathédrale de Gand.

Je partirai demain matin pour Anvers.

Jaj approuvé l'arrêté du Conseil d'état du 9 messidor.

BONAPARTE.

Comm. par M. le due de Cambocéris (En munic aux Arch. de l'Eurp.)

6918.

# AU CITOYEN REGNIER,

Gand, sK messdor an 11 (17 judiet 1803).

Les régiments Watteville et Dillon, suisses, viennent d'être licenciés à Gibraltar et traversent l'Espagne par pelotons de 30 à 40 hommes. Donnez ordre de les arrêter à nos frontières pour connaître quels sont ces hommes, et de veiller à ce qu'il ne s'en glisse aucun dans la Vendée.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire.

6919.

## AUX CITOYENS PRÉSIDENT ET MEMBRES DU GRAND CONSEIL DU CANTON DE THURGOVIE.

Good, 18 memider on 11 (17 juillet 1803).

Gióvena Président et Membres du grand conseil du canton de Thurgovei, je suis extrêmement sensible aux témoignages de confiance et de reconnaissance que vous m'exprimez dans votre lettre du 13 juin. Je n'ai voulu que votre bien. Jai vu que la discorde seule et de matheureuses suggestions vous empéchaisent d'être heureux et libres. Le sucharmé que ma médiation ait fait disparaître les obstacles qui s'opposient à l'accomplissement d'evos veux.

La constitution de votre pays vous a rendu des droits que vous méritez d'exercer, puisque vous étes libres et citoyens, et que vous avez dans le cœur les sentiments qui conviennent à des citoyens libres.

Soyez unis, chérissez vos lois, confiez-vous à la France, et soyez assurés de l'intérêt que je ne cesserai de prendre à votre bonheur.

BONAPARTE.

Comm. per la chancellerie d'état du cauton de Thurgovie. (En minute sus Arch. de l'Emp.)

6920.

## AU GÉNÉRAL BERTHIER,

MINISTRE DE LA GUERRE.

Gand, a8 messider an 11 (17 juillet 1803).

l'ai reçu, Citoyen Ministre, votre lettre du 26. Je vous renvoie les lettres qui y étaient jointes. Je ne sais pas de quoi veut perler le général Saint-Cyr. Il n'y a eu, depuis son départ, aucun changement fait à ses rapports avec le ministre de la République à Vaples et avec le général Murat. Je trouve très-déplacé que le général Murat ait envoyé un agent à l'armée du général Saint-Cyr, pendant qu'il y était. Il ne doit pas oublier les grands servis qu'à rendus le général Saint-Cyr, ainsi que la latitude que le Gouvenement a donnée à sa mission. Écrivez dans ce sens au général Saint-Cyr.

Écrivez au général Corvoni qu'il doit faire passer à l'île d'Elle les détachements des dépôts de Villefranche et de Marseille, en les emborquant ur des felouques et autres bâtiments légers, et les faisant dirigre ainsi, de hatterie en batterie, jusqu'à Piombino, d'où leur arrivée à l'île d'Elle est infailible.

Il doit faire la même chose pour la Corse quand les circonstances le demanderont. Il a l'île de Ratonneau où il peut mettre des détachements en partance, sans qu'il puisse en déserter.

J'ai lu les lettres du général Rusca du 4 messidor. Je suis fâché de ne pas avoir l'état de sa garnison. Écrivez-lui de vous l'envoyer fréquemment. Demandez-lui si le chef de la 20° demi-brigade de ligne est arrivé.

Envoyez de France deux chefs de bataillon pour commander les deux hataillons francs du pays.

Enfin écrivez aux directeurs de l'artilleire et du génie que vous désires avoir au moins tous les mois l'étal des travaus, lists pour mettre Porto-Ferraje et Porto-Longone dans un hon état de défense. Faites-moi connaître les travaux projetés sur les hautenrs de Porto-Ferrajo pour tenir l'ennemi éloigné de la ville. Faites-moi connaître également ce qu'est devenu le général Campredon et les mesures qui ont été prises pour supplér à son absence.

Écrivez au ministre de la République à Gênes qu'à mesure qu'il aura 100 hommes du bataillon des déserteurs allemands, il les fasse embarquer pour Porto-Ferraio.

Demandez au ministre Dejean s'il a envoyé la quantité de farine et de blé qui a été demandée. Faites payer à Gênes les affûts qui ont été fournis, à condition qu'on rétablira ceux qui ont été ôtés des remparts; car il ne faut point trop appauvrir cette république.

Aux îles Marcouf, cent coups à tirer par pièce ne sont pas suffisants. Ordonnez que l'approvisionnement soit fait à raison de deux cents coups par pièce et cent cartouches par homme.

La même observation s'applique à l'île d'Yeu.

Je n'à pas besoin de vous recommander de prendre des mesures effiacese pour que l'artillerie que p'ài demandée pour compléter l'armement de Boulogne et d'Ostende y arrive dans le plus court délai. Il est possible que, dans le courant de thermidor ou de fructidor, les Anglais bombarlent est edux places.

Il paraît que les gardes-côtes s'organisent bien lentement. Rendez-moi un compte particulier de la manière dont marche cette organisation.

Donnez ordre aux 200 hommes du dépôt de Nantes, qui sont prêts, de se rendre à Belle-lle. Donnez ordre aux 170 qui sont prêts au Havre de se rendre aux îles Marcouf.

Ordonnez également qu'on forme à Bergues un bataillon des hommes provenant du dépôt de Dunkerque. Donnez-en le commandement à un chef de bataillon ferme et vigoureux, avec des pouvoirs un peu étendus pour qu'il ait les moyens de les contenir.

Si le 26° régiment de chasseurs n'est pas parti, contremandez l'ordre de son départ pour le Hanovre.

l'imagine que la levée de chevaux s'y fait avec la plus grande activité pour l'artillerie.

Le pain blanc sera donné aux troupes campées, comme aux autres. Beaucoup de corps qui doivent recevoir des conscrits de la réserve n'en ont pas encore reçu l'avis. Prévenez-en surtout les généraux Mortier, Murat et Saiut-Cyr, afin qu'ils fassent des dispositions pour l'habillement

de leurs conscrits.

Donnez ordre au général Mortier de laisser recruter les Hollandais, les Espagnols et les Prussiens dans l'armée hanovrienne, et de lever, s'il le croit possible, une légion composée d'autant de bataillons qu'il pourra

65

en former; chaque bataillon composé de cinq compagnies, et chaque compagnie de cent cinquante hommes.

BONAPARTE.

Comm. par M. le prince de Wagrem. (En misque sox âreb. de l'Emp.)

6921.

## AU GÉNÉRAL DEJEAN,

### MINISTRE DIRECTEUR DE L'ADMINISTRATION DE LA GUERRE.

Gand, 28 messidor an 11 (17 juillet 1803).

La 57° demi-brigade, Citoyen Ministre, n'a reçu ni l'habillement de l'an x. ni celui de l'an xi.

Les 46°, 33° et 51° sont mieux, et ont déjà reçu une partie du drap de l'an xi.

Par l'état que vous m'avez envoyé, je vois qu'en général l'habillement est très-relardé. Un grand nombre de ces corps va recevoir un nouveau supplément de consertis, et ils seront fort embarrassés. Il serait essentiel de prendre des mesures efficaces pour que le drap de l'an 11 fût fourni dans les trois premiers mois; sans quoi, nous n'aurons jamais une arméé équipée.

Le mois de vendéminier s'approche. Le ne suis point en peine pour les vivres. Saint-Omer, Bruges, Compiègne sont des endroits où ils sont abondants. Le pense que vous prenez des meurres pour les fourrages et surtout pour la viande. La viande est dans ce pays-ci beaucoup moins chère qu'à Paris.

BONAPARTE.

Dépôt de la guerre

6922.

RÉPONSE DU PREMIER CONSUL

Anvers, ag messider an 21 (18 juillet 1803).

Les cless de la ville d'Anvers ne peuvent être en de meilleures mains

Extrait da Membeur.

#### 6923.

#### AU CONSUL CAMBACÉRÈS.

Anvers, 1" thermider an 11 (20 juillet 1803).

J'ai reçu, Citoyen Consul, vos lettres des 27 et 28 messidor.

Je suis fort content du peuple d'Anvers. On aperçoit ici des traces d'anciens établissements, mais tout couverts de ruines.

Puisqu'on a transféré le siége de la préfecture de Douai à Lille, il paraît convenable que le sous-préfet de Lille soit à Douai; il faudrait que cette clause fût comprise dans l'arrêté.

Faites ce qui vous paraîtra convenable sur les accusés de Saint-Domingue.

l'ai fait l'arrêté pour le fils de madame La Poype; faites-moi connaître l'espèce de secours dont elle aurait besoin.

Je crois que je serai demain à Bruxelles.

BONAPARTE.

Comm. par M. le duc de Carabacérès. (En minute van Areb. de l'Emp.)

#### 6924.

## DÉCISION.

Anvers, 1er thermider on 11 (20 juillet 1803).

Le préfet de Loir-et-Cher demande la déportation d'un individu prévenu de fabrication de fausse monnaie et acquitté probablement à défaut de preuves. It est trèsdangereux et a déjà été condamné aux galères. La déportation ne peut point être ordonnée, cet individu ayant été acquitté. Si, par la suite, il est prévenu de crimes, les tribunaux doivent faire leur devoir.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire.

65.

## 6925. DÉCISION.

Anners, 1" thermidor an 21 (no puillet 1803).

Le préfet de la Vienne propose la déportation à l'île de Ré d'un émigré amnistié dont l'éloignement est demandé par sa famille elle-même. Il est d'ailleurs soupçouné d'avoir des correspondances dangereuses. Il est sous la main du Gouvernement comme émigré aunistié. Dès qu'il abuse de la grâce qu'on lui a faite en portant le trouble dans sa famille, il est dans le cas d'être relégué à l'île de Ré.

BONAPARTE.

Archavo de l'Empire.

## 6926.

AU CITOYEN GAUDIN,

MINISTRE DES PINANCES.

Fai reçu, Citoyen Ministre, votre lettre du 27 messidor. Je vois aveplaisir que les recettes de la régie de l'enregistrement se soutiennent, lciles biens nationaux se vendent trente fois le revenu. Je vous renvoie les pièces relatives à la dette des quatre départements réunis. Il faut consulter tous les renseignements, pour savior s'il y a des dispositions à prendre.

BONAPARTE.

Ameri, 1" thermider an 11 ( no juillet 1803).

Archives de l'Empire

## 6927.

## AU CITOYEN BARBÉ-MARBOIS, MINISTRE DE TRÉSOR PERLIC.

kneers, s" thermider on 11 ( no juillet 1803).

La République ligurienne, Citoyen Ministre, fera verser 100,000 francs par mois dans la caisse de l'armée d'Italie; moyennant quoi les dépenses seront faites par les ministres de la guerre et de l'administration de la guerre, et payées par vos payeurs.

Le ne penie pas qu'il y ait rien dans l'arrèté du général Mortier de contraire aux dispassitions du Gouvernement. Le commissaire qu'il a provisoirement nommé est pour la surveillance de l'administration du pays. Dès le moment que tout est versé dans les mains du receveur et payé par le payeur que vous avez nommés, on se trouve à même de savoir où l'on en est. Tenez la main à ce que tout entre dans la eaisse du receveur et que rien ne soit payé que par les mains du payeur. Exigez de l'un et de l'autre qu'ils vous envoient leurs états fréquemment, afin de savoir les rentrées qu'ils font.

BONAPARTE.

Archives de l'Emper-

6928.

AU GÉNÉRAL BERTHIER, MINISTRE DE LA GUERRE.

Anvers, 1" thermodor an 11 (20 juillet 1803).

Je ne vois que de l'avantage, Citoyen Ministre, à envoyer à Juliers le bataillon de la 30° demi-brigade pour travailler aux fortifications.

Vous verrez, par le rapport ei-joint, que la batterie près de Menton n'avait pas de poudre, ce qui est cause qu'un bâtiment a été pris. Faites une enquête pour savoir quel est l'officier d'artillerie qui a fait eette faute impardonnable, et proposez-moi une sévère punition.

Le vous prie de faire connaître au général Mortier que mon intention est qu'il ne corresponde d'auseune manière avec les ambassadeurs. Toutes les fois qu'on lui demande des explications, il doit dire qu'on s'adresse au Gouvernement. Je vois swee peine qu'il ait répondu au ministre russe à Berlin. Il aurait di accuser réception de la lettre, en reavoyant au ministre des relations extérieures, qui doit donner les explications diplomatiques convenables.

BONAPARTE.

trchives de l'Empire

## AU GÉNÉRAL MURAT,

THE PROPERTY OF THE PARTY.

Anvers, 1" thermider an 11 (20 juillet 1803).

Cityen Général Marat, Jai reçu vos didérentes lettres. Vosu devez tenir la main et réunir vos efforts à ceur des Italiens pour activer et compéter la conscription. Pai été satisfait de la fête de Marengo. Il est tout simple qu'on témoigne de l'attachement à Melri, qui administre bien, et qui d'ailleurs représente aux Italiens un gouvernement national. Vives bien avec lui. Saint-Cyr est un homme de mérite; il me semble qu'il n'étien pas convenable d'envoyer un officier traiter avec le roi de Naples, pendant qu'il était à l'armée. Je ne vois pas quelle sagesse il y a à exciter davantage la jalousie et à se faire des ennemis. J'ai vu avec plaisir ee que vous avez fait pour Génes; les ministres ordonnanceront.

BONAPARTE.

Archive de l'Empere.

6930. ABBÉTÉ

Arrers, 1" thermider on 11 ( so juillet 1803).

Annue 1°. L'administration forestière désignera, dans les forèts le plus à portée d'Ambleteuse, Wissant et Gravelines, et notamment dans celle de Guines, les tatillis où l'on pourra exploiter sans délai un million de fascines de 15 pouces de diamètre sur 6 pieds de long, avec les piquels nécessaires à l'emploi de ces fascines.

ART. 2. Cette exploitation sera faite par les entrepreneurs des travaux ordonnés dans les susdits ports, de manière à être terminée au plus tard dans deux mois.

Ast. 3. Les ministres de la marine et des finances sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire.

### AU CITOYEN PORTALIS.

CONSTILLES D'ÉTAT, CHARGÉ DE TOUTES LES AFFAIRES CONCERNANT LES CELTES.

Ansers, 1" thermidor an 11 (20 juillet 1803).

S'il doit y avoir une fête au 15 août, je ne voudrais pas qu'il y eût de procession, pour ne point renouveler des souvenirs inutiles. Mais on pourrait très-bien faire dire une grand messe avec un discours et les psaumes et orasions propres à la circonstance. La commémoration de ce jour se hornerait là.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire

6932.

ARRÈTÉ.

Auvers, a thermider an is (as juillet 1803).

ARTICLE 1<sup>ee</sup>. Les ingénieurs des travaux maritimes feront construire, sur la laisse de basse mer, à droite de la jetée de l'est du port de Boulogne, une plate-forme en charpente, capable d'être armée de cinq pièces de gros calibre et de deux mortiers.

Ant. 2. La construction de cette plate-forme aura lieu conformément au plan ci-joint, approuvé par le Premier Consul.

Ant. 3. Cette plate-forme sera terminée au 1° brumaire an AII, et remise à cette époque à l'artillerie, pour être armée sans délai.

ART. 4. Les ministres de la marine et de la guerre sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire.

6933.

AU CONSUL CAMBACÉRÈS.

Bruxelles, 3 thermidor an 11 (99 juillet 1803).

J'ai reçu, Citoyen Consul, vos lettres du 30 messidor et du 1" ther-

midor. Je suis arrivé hier à Bruxelles, à huit heures du soir. Les chaleurs ont été assez fortes ces deux jours-ci. Jai trouvé ici M. Lombard, secrétaire intime du roi de Prusse, chargé de me remeltre une lettre dont on dit l'objet important. Je le recevrai demain.

Jui appris que le citopen Fleurieu n'a pris aucune mesure pour faire payer les frais de route aux ouvriers qu'on a fait venir à Paris et à ceux qu'on en a renvoyés : c'est une mauvaise manière d'agir avec des gens qui vieunent pour nous servir. Il serait plus convenable de les envoyer à Boulogne, à Cherbourg, etc. oi du travaux sont arrêfés faute de bras; don aurait hesoin de 5 à 6,000. Veuillez vous faire rendre compte de cet objet et y porter remdée.

Le Conseil d'état n'a pas fait de réponse au projet d'arrêté relatif aux coupes de pins pour les mâtures des chaloupes canonnières.

Vois recevrez un projei d'arrêté pour faire employer A,600 ouvriers des conscriptions de l'an zi et de l'an zu dans les arsenaux de la marine; il est urgent de le faire discuter le plus tôt possible. A Paris, on prétend qu'ils ne valent rien; et dans les ports tout le monde en deumande. Les ouvriers de la conscription de l'année passée qui sont dans les ports y font merveille.

Je croyais que le citoyen Lebrun avait eu le projet de venir à Bruxelles. J'imagine qu'il est parfaitement rétabli de l'indisposition qu'il a eue.

BONAPARTE.

Comm. par M. le due de Cambocérés (En miente sus Arch. de l'Emp.)

6934.

AU CITOYEN GAUDIN, MINISTRE DES FINANCES.

Bruzelles, 3 thermider on 21 (92 juiffet 1803).

Je reçois votre lettre du 1<sup>st</sup> thermidor, Citoyen Ministre; il n'y a aucune espèce de doute que la caisse à l'adresse de M. de Markof, qui contenait des objets de contrebande, ne doive être soumise, comme les autres, aux lois générales des douanes.

## CORRESPONDANCE DE NAPOLÉON 1". - AN XI (1803).

Faites témoigner ma satisfaction aux préposés des douanes pour la manière dont ils défendent les côtes.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire

6935.

#### AU CITOYEN FLEURIEU.

Bruxelles, 3 thermider au x1 ( #2 juillet 1803).

Gioyen Fleurieu, Conseiller d'état, chargé par intérim du portefeuille de la marine, je ne puis qu'être extrêmement mécontent de l'abandou dans lequel on laisse les ouvriers qui ont été appelés à Paris; plusieurs sont chligés de vendre leurs bouches et leurs boutons de manches d'argent pour subsister. Puisqu'ils ont été appelés par ordre du ministre de la marine, ils dexaient être euregistrés à leur arrivée et soldés. Il devait y avoir un tarif de frais de route puer leur arrivée et pour leur retour. Le désireque vous preniez les mesures les plus efficaces pour faire solder ces arviers du jour de leur arrivée à Paris, et pour finer envoyer ceux qui meseraient pas employés aux chantiers de Paris, dans les ports de Boulogne. de Rouen et du Harve, où on en a le plus grand besoin. Faites également solder pour l'aller et le retour ceux qui auraient été renvoyés de Paris.

Le vous prie de me faire un rapport sur la marche de ces travaux, le nombre d'ouvriers qui ont été denandés, sur le nombre de ceux ravier à Paris et de ceux qui en ont été reuvoyés. Il parait qu'on a étendu la mesure à trop de départements; mais, dans tous les cas, ce ne sont point les hommes requis qui doivent souffrir; quel que soit l'état des choess, l'ouvrier doit être payé.

BONAPARTE.

Archives de la marine. (En moute ses Arch. de l'Emp.

printed in Grouds

## AU CONSUL CAMBACÉRÈS.

Bruxelles, 5 thermider an 11 (43 juillet 1803).

J'ai reçu, Citoyen Consul, vos lettres des 3 o messidor et s'' thermidor. Depuis deux jours que je suis à Bruvelles, je ne suis point sorti. J'ai reçu les différentes autorités, et expédié quedques affaires. La mission de M. Lombard paraît n'avoir pour but que de resserrer davantage nos liaisons avec la Prusse.

l'ai vu la commission du Gouvernement batave.

Demain ou après, je réglerai mon itinéraire pour le reste de mon voyage. Je vais, dans une heure, à une fête que me donne la ville.

Je vous renvoie la demande du Sénat. Il n'y a pas d'inconvénient à lui répondre qu'on y pourvoira de quelque manière que ce soit.

BONAPARTE.

Comm. par M. le duc de Cambacerès. (En numere aux Arch. de l'Esqu.)

## 6937.

## AU GÉNÉRAL BERTHIER,

NINISTRE DE LA GIERRE.

Bruxelles, 5 thermidor an x1 ( 23 juillet 18q3 ).

Je reçois vos différentes lettres, Citoyen Ministre. Il est très-intéressant que les gardes-cêtes soient complétés le plus promptement possible; s'il y a de la difficulté à les compléter, il faudrait accorder une exemption d'une portion de la conscription aux villages qui fournissent les hommes.

Relativement à la levée de la légion de la Vendée, il faut qu'elle se fasse en règle. Il ne faut donner ni commission, i autorité, ni avance à qui que ce soit. Il faut qu'on vous propose un plan d'organisstion, qu'on croie à la possibilité de former le corps; car, quelle que soit la foi qu'on puisse accorder aux chefs, elle ne doit pas être imprudemment mise en avant.

BONAPARTE.

Comm. par M. le prince de Wagram (En mente mys Arch. de l'Emp.)

6938.

## AU CONSUL CAMBAGÉRÈS.

Bruxelles, 5 thermider an m (a4 juillet 1803).

Je reçois, Citoyen Consul, votre lettre du 3. J'ai été hier à une fête de la municipalité de Bruxelles, qui m'a paru assez mal ordonnée. Il y avait cinq ou six fois plus de monde que le local n'en pouvait contenir.

l'ai été aujourd'hui à la messe en grande cérémonie. Le cardinal-légal a dit une petite messe.

Vous trouverez ci-joint mon itinéaire; vous pouvez le faire publier, non dans le Mouileur, mais dans quelques-nas des autres journaux. Je ne crois pas que j'y fasse de grands changements. Je compte être de retour à Paris le 24 ou le 35 thermidor. Je fairiat mon voyage avec plaisir. La saison est chaude et va le devenir davantage.

A la manière dont je voyage, je n'aurais pu voir les départements réunis sans m'exposer à ne rentrer à Paris qu'au milieu de septembre. La saison est trop chaude. Je remettrai ce voyage à une autre circonstance.

RONAPARTE

Comm. par M. le duc de Cambacérés. (En monte em Arch. de l'Euro.)

6939

## AU GÉNÉRAL BERTHIER,

MINISTRE DE LA GEEREE.

Bruzelles, 6 thermidor an 11 ( 15 juillet 1803).

Fapprouve, Citoyen Ministre, que vous tiriez de Luxembourg sept pièces de 36, trois de 94, vingt-sept de 18 et onze de 19 en fer, qui s'y trouvent. Il faudrait les diriger sur Ostende, où elles seront employées, partie à la

défense de la ville, partie selon les dispositions qui seront faites par la marine. Elles doivent être dirigées de manière à arriver à Ostende avant le 10 fructidor. Yous avez l'expérience que, si on les envoie sans des précautions particulières, elles n'arriveront pas avant dix-huit mois.

Faites faire le relevé des pièces en fer de 18, de 3 à et de 36 qui existent dans les différentes places de la République; faites mettre à côté (Fêtat de l'armement en bronze qui y est, afin de donner une destination aux pièces de fer. Il y a de l'inconvénient à mettre sur les côtes des pièces de bronze; elles peuvent être facilement enlevées; j'en ai cependant aperçu beaucoup dans no tourrée.

Donnez ordre aux officiers du génie du Havre de tracer sur un plan les positions de nos bateaux canonniers et celles des hâtiments ennemis à l'affaire du 2 thermidor, aiusi que la position des batteries.

Faites diriger une compagnic d'artillerie de ligne sur le Havre. Envoyezen nne à l'île d'Aix. Je pense qu'il y en a une à Cherbourg.

l'ai vu à Anvers une compagnie de canonniers vétérans qui y est inutile : il faudrait l'envoyer sur la côte, dans l'île de Cadzand et à Blankenberghe.

Il parait qu'il y a des difficultés pour la levée des compagnies gardescôtes. Il n'y a pas d'autre moyen à prendre que d'exempter de la conscription les communes qui doivent fournir leur contingent auxdites compagnies.

Je suis étonné qu'il n'y ait pas encore un conseil militaire établi à l'île d'Elbe. Je ne suis pas moins étonné d'apprendre que les troupes couchent sur le pavé des casernes, et n'ont ui paille ni fournitures.

Le ne comprends pas comment le gión-ful Rusca a incorporé des Polonais et des déserteurs étrangers dans les bataillons français. Il me semble que l'ordre avait été donné de compléter les bataillons polonais en y incorporant les étrangers, et d'incorporer dans les demi-brigades de ligne tout, et e qui provisendrait des dépôts coloniaux. Mais, pusique cela est fait in y a plus à y revenir. Recommandes-lui de ne plus incorporer les déserteurs avec nos troupes; il doit en former, au contraire, deux petits corps, l'un à Porto-Ferripo, l'autre à Potro-Longone. Mettez 3,000 francs par mois à la disposition du général Rusca, pour déposes extraordinaires et sercites. Donnes-lui fordre de désaruner et de former en compagnies de pionniers, qu'il emploiera aux travaux de la place, toutes les compagnies de déserteurs étrangers qui arriveront à l'îllé d'Elle, dout il ne serait pas sûr.

Quant à ses difficultés avec le commissaire du Gouvernement, il doit les oublier et se concerter avec lui pour la défense de l'île.

J'ai communiqué au ministre de l'intérieur la lettre du général Meno. Il me parait étonnant qu'il y ait en Prémont un si grand nombre de brigands. Il peut y avoir beautoup d'hommes avec peu de moyens d'existence qui peuvent entrer dans les légions qu'on lève dans le pays. Activez la levée de ces légions.

Donner l'ordre au général Busca que, la so d'emi-brigade étant à son complet de guerre, tous les détachements qui arriveront désormais de Villetranche, de Marseille ou d'autres dépôts, soient formés en deux bataillous, composés chacun de cinq compagnies, et chaque compagnie composée de 100 hommes.

Les déserteurs étrangers qui viendront soit de Gènes, soit de Toulon, seront réunis aux compagnies qui existent actuellement, et seront formés également en bataillons de cinq compagnies.

BOXAPARTE

Comm. par M. la prince de Wagrum (En muste ses Arch de l'Emp.)

6940.

AU CONTRE-AMIRAL DECRÈS,

Bruxelles, 6 thermidor as 11 (55 juillet 1803).

Par les renseignements reçus du Havre, Citoven Ministre, il résulte que la marine est tellement mal organisée, que deux chaloupes canonnières n'on tu sortir faute de monde et d'organisation dans le port; que, d'un autre côté, on se sert au Havre de chaloupes canonnières pour escorter 526

BONAPARTE.

Archives de la marine. (En moute out Arch. & PEmp.)

### 694t.

## AU CONSUL CAMBACÉRÈS.

Bruxelles, 7 thermidor an 11 (26 juillet 1803).

Le citoven Lebrun, Citoven Consul, est arrivé à deux heures après

midi; il m'a paru un peu fatigué de la route.

Toutes les dames belges ont été présentées aujourd'hui à ma femme. Il y a dans ce moment illumination à l'Allée-Verte; ayant monté à cheval aujourd'hui, je préfère expédier mon courrier pendant que toutes les dames y sont allées.

Je vons enverrai demain plusieurs projets d'arrêtés pour le Conseil d'état.

J'ai vu ici fort longtemps Schimmelpenninck et la commission batave. lls promettent beaucoup; nous verrons s'ils tiendront leurs promesses.

Le colonel Rapp, qui est arrivé de Hanovre, donne d'assez bons renseignements sur notre situation dans ce pays.

Après avoir fait d'assez grandes chaleurs pendant ces deux jours-ci, il fait aujourd'hui presque froid.

BONAPARTE.

Cotum, par M. le due de Cambacérie. (En minute our feels de l'Emp.)

### 6942.

## AU CITOYEN TALLEYRAND. MINISTRE DES RELATIONS EXTÉRIETRES.

Bruselles, 7 thermider so to (16 juillet 1803).

Douze régiments de milices de Castille, Citoyen Ministre, formant environ 8,000 hommes, ont eu ordre de se réunir entre Valladolid et Burgos. Mon intention est que vous fassiez connaître, par un courrier extraordinaire; au général Beurmonville mon étonnement de ce que je ne suis pas instruit de cela; que je désire qu'il fasse connaître au prince de la Paix que, pour peu qu'il y ait des raisons de supposer des intelligences entre les cours de Madrid et de Londres, cet armement sur terre, au moment où l'on désarme la mer, est un commencement dibosilité.

Un bâtiment de Marseille, venant de la Martinique, a été pris par les Anglais sous le château de Carnero. Il faut que l'Espagne en paye l'équivalent, puisqu'elle a laissé violer son terriloire.

BONAPARTE.

Archives des affaires étrangéres. (En monte sus Arch. de l'Emp.)

6943.

## AU GÉNÉBAL DEJEAN,

MINISTRE, DIRECTEUR DE L'ADMINISTRATION DE LA GUERRE.

Bruxelles, 7 thermidor an 11 ( 26 juillet 1803 ).

La mesure prise à Gênes par le général Murat, Citopen Ministre, aura l'avantage de centraliser le service et de soulager considérablemeut la lépublique ligorienne, d'autant plus que, dans la situation actuelle et jusqu'à ce que le roi de Naples ait pourvu à la solde de nos troupes, il faudra que la République ligurienne pourvoie à la solde des deux bataillons qu'elle a envovés à Naples.

Relativement au corps du général Saint-Cyr, n'ayant pas ici sous les yeux tous les arrelés qui out élé pris, jo ne conçois pas d'où vient ce changement de principes. Il a été dans mon intention de ne rien innover à ce corps depuis le départ du général Saint-Cyr. Je pense donc que vous devez continuer à correspondre avec l'ordonnateur qui est à Tarente, sans quoi nous n'aurons aucun comple de ce corps. Celui-ci doit également correspondre avec le commissiant genéral Amales.

Je persiste à penser que l'on ne saurait avoir les fours trop près de l'endroit où se réunissent les troupes, et qu'il faut établir deux fours à Étaples et deux à Ambleteuse (ce qui n'empêcherait pas ceux de Montreuil), qui serviraient de supplément lors des rassemblements extraordinaires. Ces constructions, d'ailleurs, ne sont point pressées.

La manière de placer les troupes autour des ports de Boulogue, d'Étaples et d'Ambleteuse, est un objet important et qui fait une partie essentielle des opérations. En effet, les troupes doivent embarquer et débanquer souvent; leur embarquement doit être extrémement prompt. En instant où il est ordonné à éculi où il doit être excéuté, il ne doit pas y avoir un intervalle de plus d'une ou deux heures. Il faut donc que les troupes soient placeés le long du port, à la seule distance nécessaire pour se trouver sur un terrain éleré et en bon air, mais ayant un espace de moins de son toises à parcourir pour que chaque bataillon arrive à son bateau d'embarquement.

Les troupes devant rester dans cette situation plusieurs mois, peut-être hiver, on économiser la santé de l'habillement du soldat si on prend le parti de faire des baraques en planches. Clanque baraque pourrait contenir une compagnie ou même un bataillon. Je désireque vous fassies faire par les ingélieurs un projet et un devis, pour connaître le quantité de plante et l'emplacement qu'exigerait le cantonament d'une trentaine de bataques lons dans ces baraques. On pourrait également construire des baraques pour les officiers, en réunissant dans la même les officiers de la même compagnie ou du même bataillo

Il est indispensable de faire passer à Boulogue autant de lits que les casernes et autres établissements peuvent en contenir. Il faudrait également garnir de lits Saint-Omer et les autres petites places le plus à proximité de la côte.

Il est inutile d'observer que les troupes cantonnées dans ces baraques n'auraient pas besoin de lits et seraient couchées sur la paille.

BONAPARTE.

Dépôt de la guerre. (En minute sus Arch. de l'Enq.)

## AU GÉNÉRAL DEJEAN.

Bruxelles, 7 thermider on 11 (16 juillet 1803),

Un grand nombre de villes, Citoyen Ministre, fatignées par l'obligation de loger des troupes, vu le dénûment où sont les casernes de fournitures et d'effets militaires, ne demanderaient pas mieux que de faire des sacrifices pour avoir en propre des fournitures de casernes, qui sersient considérées comme leur propriéét, et qu'on ne pourrait leur d'es sous aucun priéexte. Je pense qu'il serait utile de faire connaître aux différentes communes que celles qui voudraient se fournir d'effets militaires se trouveraient par là exemptes de loger des gens de guerre; que le Gouvremement les respectera comme leur propriété, et que, dans aucun cas, elles ne s'en trouveront dégraries.

BONAPARTE.

Dépôt de la guerre. (En musie sus ârek, de l'Emp.)

6945.

AU GÉNÉRAL BERTHIER,

MINISTRE DE LA CUERRE.

Bruxelles, S thermider an z: ( 17 jeillet 1803).

Je vous prie, Citoyen Ministre, de présenter au Conseil d'état un arrêté pour qu'à dater du 1" vendémiaire le pain blanc et la hante paye résultant des chevrons pour ancienneté de service soient communs à tous les sous-officiers. Cette demande est faite par tous les corps.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire.

6946.

AU GÉNÉRAL BERTHIER.

Bruxelles, Sthermidor on 21 (17 juillet 1803).

Je vous prie, Citoyen Ministre, de donner ordre à l'officier qui com-

mande le génie à Plessingue de faire quelques travaux pour mettre cette place en état de se défendre : 1° deux demi-lunes devant les deux portes; 3° deux bouts de glacies et de chemin couvert aur les deux digues; ces glacis auront un relief tel que les deux bastions qui ferment la place sur les deux digues où il n'y a point de fossés soient couverts de manière à ne pas être battus en brèche; 3° enfin d'arranger le système d'eux tellement qu'à l'aide des écluses existantes on puisse inonder une partie de la campagne.

Jai pris à Anvers des sentiments tout differents de ceux qu'on voulait my donner, et je suis de l'opinion que cette place doit être mise dans le meilleur état de défense. Les officiers du génie de la place m'ont paru ne pas la connaître parfaitement. Je pense qu'elle peut être défendue par les inondations. Si l'on n'a pas le nivellement au comit des fortifications, il faudrait le faire faire, pour bien déterminer la partie qu'on peut défendre par les eaux.

Du côté de l'Escaut, un quai va être établi tout le long de la ville. On pourre élever en temps de guerre, sur ce quai, un épaulement en terre, et bien armer la partie saillante de ce quai, A ce premier moyen de défense il faudrait joindre celui de mettre la Tête-de-Flandre dans le meilleur état, et rétablir un fort que Joseph II a fait raser sur la rive gauche de l'Escaut et vis-à-sir l'autre stérmité de la rive.

Je désire connaître également si le fort et la Tète-de-Flandre pourraient être protégés par une grande inondation.

Faits connaître au premier inspecteur général du génie que je désire que, vers la fin de fructidor, il puisse me présenter les projets pour mettre Anvers dans le meilleur état de défense. Un grand chantier de construction va être établi, et avant la fin de l'année prochaine nous y aurons douce à quiture vaisseaux.

On va travailler à un canal qui communiquera du Rhin à l'Escaut et qui donnera un nouvel intérêt à cette place et à son port, qui, étant destiné par sa position à être un grand centre de commerce, doit être à l'abri le plus possible de l'avidité et des entreprises de l'ennemi.

La Belgique possède des places, telles que Bruxelles, Gand, Ypres,

Menin, qui, démolies par Joseph II, sont trop mauvaises pour présenter de grands moyens de défense, pour nous qui avons, en avant, la frontire de Hollande et, derrière, l'Escaute et al Flander. Le désire que le premier inspecteur général du génie me présente un projet pour démolir et vendre toutes les fortifications qui n'entrent pas dans notre ancienne ligne et qui ne sont pas tuiles.

BONAPARTE.

Comm. per M. le prince de Wagram. (En mieste suz Arch. de l'Emp.)

6947.

## NOTE POUR LE CITOYEN PORTALIS.

Bruxelles, 8 thermidor an 11 (27 juillet 1803).

Le Premier Consul désire que tout ce qui est relatif au diocèse de Bordeaux soit examiné avec le plus grand soin. L'archevêque paraît être un homme de peu d'esprit et dont les vues sont bornées; il semble s'être livré à une faction, sous l'influence de laquelle il opprime tout ce qui a tenu au régime constitutionnel. Cette conduite afflige le plus grand nombre des bons citoyens.

On peut prendre des renseignements auprès du conseiller d'étal Dubois (les Voiges). Le sénateur Journu-Aubert, qui a présidé le collège Gelcoral, n'a point été à l'abri de l'influence qui a agi sur l'archevèque; il serait possible que ses opinions se rapprochaent du système de partialité qui est amailété, et qui est entièrement opposé aux inteutions du Premier Consul. Le concordat a été fait dans la vue de rapprocher tous les partis, de concilier toutes les opinion. On ne peut s'écarte de ses principes et suivre ce que prescrit l'Evangile; ils sont seuls compatibles avec les vertus chéféiennes.

Par ordre du Premier Consul.

Archives de l'Empire.

67.

#### AU CONSUL CAMBACÉRÈS.

Bruxelles, 9 thermider an 21 ( 48 juillet 1803).

Je recois, Citoven Consul, votre lettre du 7 thermidor.

Je vois avec plaisir que le Sénat s'occupe des nominations. Tâchez de nous faire de bons choix.

Le consul Lebrun a élé bier à la campagne. Il a déjà parcouru les environs de Bruxelles. Le commerce a donné bier une fête où il y a eu autant d'ordre et de décence qu'il y avait eu de désordre et de mauvaise ordonnance dans la dernière fête. Je comptais partir d'ici ce soir ou demain; mais, comme il y a encore une fête ce soir, je ne partirai que samedi matin.

BONAPARTE

Comm. par M. le d'ac de Combaciris (En muste sus Arch, de l'Emp.)

> 6949. AU CITOYEN REGNIER.

GRAND JUGE, MINISTRE DE LA JESTICE.

Bruselles, 9 thermidor an 11 (98 juillet 1803).

Faites arrêter Hyde, sans écouter aucune considération, quel que soit l'état où il se trouve et la maison où il soit.

Il y a à Chambéry un prêtre qui a été, pendant la révolution, à la tête du diocèse de Lyon, et qui y a fait tout le mal possible. Il s'appelle Linsolade. Donnez ordre qu'on l'arrête et qu'on le retienne dans la citadelle de Turin.

Dans les mesures ordonnées par la police pour les ouvrages qui s'impriment, les ouvrages litéraires et les grands ouvrages ne deviaent point étre compris; car, si la police ne consait pas un ouvrage de plusieurs volumes avant qu'il soit imprimé, c'est de sa faute. Cela tient à des idées qui peuvent Cheque thies des principes.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire.

## AU ROI DE NAPLES.

Bruzelles, 9 thermider on 31 ( 98 juillet 1803).

l'ai reçu la lettre de Votre Majesté; jai donné des ordres pour que l'armée française soit le moins possible à charge à son peuple. Je prends une part vraie à sa situation. Je désire que la France et Naples aient entre eux les principes d'union et d'accord qui peuvent être utiles à leur tanquillité et leur bonheur. Votre Majesté ne saurait trop se méler de tout ce qui peut tenir à une nation qui a, dans tous les siècles, porté une haine si prononcée à sa Maison, et qui ne voit dans le continent qu'un instrument de haine contre la France. Que Votre Majesté me permette de la remercier de la confiance qu'elle m'a témoignée, et reste persuadée du dérir que jai de lui être utile.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire.

## 6951.

## A LA REINE DE NAPLES.

Bruselles, 9 thermidor an 11 (98 juillet 1803).

J'ai lu avec la plus grande attention la lettre de Votre Majesté.

Je la prie de rester persuadée qu'après lui avoir fait beaucoup de mal j'ai aussi besoin de lui être agréable.

Dans la conjoncture actuelle, il est de la politique de la France de consolider la tranquillité chez tous ses voisins, et de sa politique extérieure d'aider un état plus faible, dont le bien-être est utile au bien-être du commerce de la France.

Mais je veux répondre par une confiance sans réserve à celle de Votre Majesté. Comment reut-elle que je considère le royaume de Naples dans ses rapports géographiques et politiques, lorsque je vois à la tête de toutes les administrations un homme étranger à son payre et qui centralisé en Angletierre ses richesses et toutes ses affections? Cependant le royaume de Naples se gouverne moins par la volonté et les principes du souverain que par ceux de son premier ministre.

Fai donc été décidé par une sage prévoyance à considérer Naples comme un pays gouverné par un ministre anglais. Il me répugne leancoup de me méter des affaires intérieures des autres étals; ce n'est que pour être sincère envers Votre Majesté que je lui donne la véritable raison qui justifie toutes les mesures prises envers Naples et dont elle pourrait avoir à se plaindre.

Je désire que Votre Majesté soit convaincue, du reste, du grand prix que j'attache à tout ce qui peut tranquilliser et ordonner le continent, et contribuer à son repos et à son bonheur.

BONAPARTE.

techives de l'Empire.

#### 6952.

# AU GÉNÉRAL BERTHIER,

MINISTRE DE LA GUERRE.

Bruzelles, y thermidor an ti (58 juillet 1803).

Le vous prie, Citoyen Ministre, de donner ordre au général Victor de tenir dans le Beveland un hataillon français, cinq bataillons bataves et deux escadrons bataves, faisant en tout au moins 3,000 hommes, et d'organiser et disposer ces troupes de manière qu'à la première menace d'une attaque réelle sur l'ille de Walcherne elles puissent se porter surlec-hamp dans cette île pour en renforcer la geraison.

Donnet également ordre au général Victor de renforcer la garnison de l'île de Walcheren par des troupes bataves, de manière qu'il y ait 2,000 Bataves et 500 canonières, total 2,500 hommes de troupes bataves dans l'île de Walcheren, au lieu des 1,100 qui s'y trouvent aujourd'hui.

BONAPARTE.

Archives de l'Empere

#### AU GÉNÉRAL BERTHIER.

Bruzelles, q thermider an 11 (28 juillet 1803).

Le corps de noirs qui est à Mantone, Citoyen Ministre, sera composé de 1,500 hommes, formés en dexu hataillons de cinq compagnies, chacune de 150 hommes. Ces deux bataillons ne seront jamais lenus réunis: l'un restera employé aux travaux de Mantoue, el l'autre aux travaux de Legrago.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire.

#### 6954

# AU CONTRE-AMIRAL DECRÈS,

MINISTRE DE LA NARINE ET DES COLONIES.

Bruxelles, g thermidor an 12 (18 juillet 1803).

Je reçois avec grand plaisir, Citoyen Ministre, la nouvelle de Tarrivé de l'Aigle à Caliet et de l'escadre du contre-aniral Bedout au Ferrol; vous ne pouviez m'en donner une plus agréable. Je partage votre opinion qu'il ne faut s'exposer à aucune espèce d'échec, dont le moindre inconvénient serait la perte que nous ferions, mass qui rissquerait de soutenir le courage et l'opinion dans un pays qui parait avoir besoin de quelques succès. Serve-cons du hasain du Ferrol.

Faites doubler en cuivre L'Argenaute, 3î în e l'est pas, et faites répare les deux autres vaisseaux; faites-leug fréer, armer et approvisionner de manière à les mettre en état de tout entreprendre. Faites partir de Rochefort un détachement de canonniers et de matelots suffisant pour compléter les équipages. Il serait peu-letre plus sir que ces canonniers s'y rendisseut par terre. Je vais aussi prendre des mesures pour y envoyer un bataillon de 500 hommes pour former les garnisions.

Le général Bedout doit rester à son poste. L'air de la terre le rétablira promptement. Je ne m'oppose pas à ce que vous envoyiez le capitaine Gourdon pour chef d'éla-major, mais non le tribun Daugier, dont le sort est irrévocablement fisé à la flottille. Faites payer les mois de solde dus à l'équipage, et envoyer l'argent nécessaire pour accélérer le gréement et l'armement; écrivez-en à Beurnonville. De son côté, le cabinet écrire d'ici en Espagne pour faire fournir les secours convenables. Mais j'estime que, pour aplanir toute difficulté, indépendamment de quelques mois de solde dus à l'équipage, il faudrait envoyer 400,000 francs au moins pour celte escadre.

Quant à l'Aigle, plusieurs bâtiments de commerce sont arrivés en Epagne; les ventes s'en sont faites; ce qui doit rendre disponibles plusieurs centaines de matelots français; faites-les réunir de tous les points, et envoyez-les à Cadix. Il sera peut-être facile d'envoyer par terre une soixantaine de canonniers de Toulon à Cadix.

Donnez l'ordre au général Laplume de se rendre par terre en France, et recommandes à nos agents de le bien traiter. Il s'est bien conduit, et, quelle que soit sa couleur, la République lui doit des marques de satisfaction pour ses services.

Une fois que l'escadre du contre-amiral Bedout sers en état de reprendire la mer, approxisionée de plusieurs mois de vires et d'eau, parfaitement équisagée et prête à tout entreprendre, on pourrait la faire débloquer un moment opportun par les onne vaisseaux dont elle devait faire partie. Mais je vois avec peine l'Aigè à Cadix; il attirera l'ennemi dans le détroit. Je pense que, lorsque ce vaisseau sers en état, il faudrait le faire rejoindre à Toulon, ce qui compléterait l'escadre à doute vaisseaux. Le principal actuellement est de faire connaître au général Bedout et à l'ambassadeur Beumonville est dispositions à faire pour la mise en état de ces vaisseaux, et d'envoyer l'argent nécessire pour payer les équipages et travaille au vaistaillement de ce vaisseaux, et d'envoyer l'argent nécessire pour payer les équipages et travaille au vaistaillement de ce vaisseaux.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire

## AU CONSUL CAMBACÉRÉS.

Bruzelles, so thermider an 21 (an juillet s 803).

Il n'y a aucune espèce de doute, Citoyen Consul, que tous les ouvrages des sociétés littéraires, de sciences, d'arts, et même les gros ouvrages, ne sont pas compris dans cette mesure de surveillance, et je ne puis que me plaindre de la police de donner lieu à des réclamations de cette espèce.

BONAPARTE.

Comm. par M. le dur de Cambacérès (En monte sus Arch de l'Emp.)

#### 6956.

# AU ROI DE PRUSSE.

Bruxelles, so thermolor as 21 (29 juillet 1803).

M. Lombard m'a remis la lettre de Votre Majesté. Je ne puis que la remercier de m'avoir donné l'occasion de connaître un homme aussi distingué. Je suis entré avec lui dans tous les détails relatifs à votre lettre. Que Votre Majesté me permette expendant de lui témoigner la douleur qu' jéprouve ne pensant que les armements acteuis ont pu être un sujet d'alarmes pour quelques puissances, et pour quelques individus de la cour de Prusse.

Votre Majesté connaît les raisons et les principes de l'occupation du Hanovre. Elle a bien voulu donner à ces principes son assentiment.

Cuxbaven restait un objet de discorde qui edt compromis llambourg, si les Anglais avaient pu y entrer et s'y comporter avec l'arrogance qui les caractérise. D'ailleurs, je ne puis que réliérer que je n'eusse pas fait d'îliculté d'évacuer ce port, si le blocus de l'Elbe et du Weser avait été fondé sur cette occupation. C'est la première fois que l'on bloque des rivières, et c'est étrangement abuser de tout que de se porter à cette extrémité. Que l'Elbe et le Weser soient fermés aux bâtiments français, c'est le droit de l'Angleterre; mais que les Prussiens, les Dunois ne puissent arriver chez eux par ces rivières, parce que les Prançais occupent les rives du llanovre,

8

je le dirai sans détour à Votre Majesté, les pertes qui peuvent s'ensuivres pour les puissances neutres ne sont rien auprès de la dignité de leurs droits et de leur indépendance, qui se trouvent par là méconnus. On ne peut se dissimuler que l'Angleterre, à force de procédés injustes, obligers tôt ou tard les puissances du Nord à se réveiller, sous peine de méconnaître leurs plus saints devoirs envers leurs sujets, et Votre Majesté, qui commande à une nation brave et célèbre, ne sera pas la dernière lorsqu'il s'agira de faire respecter les propriétés de ses sujets.

Quant à la France, elle se conduit comme le ferait Votre Majesté dans une circonstance pareille : elle soutient ce qu'elle a le droit de faire avec énergie; mais elle ne tentera jamais ce qui n'est pas dans son droit.

Il me reste à remercier Votre Majesté de la confiance qu'elle me montre avec raison. Dans les circonstances actuelles, je me confie à vos sentiments d'amité. Je crois devoir aussi compter sur ceux de l'empereur Alexandre; mais il est entouré d'hommes aussi peu attachés à leur prince qu'à ses principies; c'est du moins l'opinion que j'ai conque après la conduite de M. de Markof.

J'ignore la durée d'une guerre qui s'annonee avec des caractères d'animosité tout particuliers. Je crois que l'Angleterre ne pourrait la soutenir longtemps sans l'appui du continent; et cet appui, elle ne peut le trouver que dans Votre Najesté et l'Autriche, la Russie, à cause de son éloignement, ne pouvant être qu'en seconde ligne.

Je ne puis qu'être satisfait de tous les sentiments que ne montre la cour de Vienne et de la conduite de son cohient danc comment-ci; mais les temps peuvent changer, et Votre Majrest ne peut désappreuver que, dans cette position, j'aire le désir d'avoir quelque garantie qui m'assure la tranquillité du continent dans la guerre actuelle avec l'Angleterre. Le caractère personnel de Votre Majesté et celui de l'empereur de Russie me sont une garantie suifisante; mais la cour de Vienne peut facilement se souvenir d'une guerre à peine c'écinte, et la Russie elle-même peut être égarée, avant tant d'hommes si faciles à corrompre.

Votre Majesté voit que je ne lui déguise aucune de mes pensées, et en cela je réponds à la confiance qu'elle m'a montrée. Il me reste à la prier CORRESPONDANCE DE NAPOLÉON 1". - AN XI (1803).

539

de rester convaincue du désir que j'ai de faire tout ce qui peut être agréable à sa personne.

BOXAPARTE

Archives de l'Empere

6957

A L'EMPEREUR DE RUSSIE.

Bruselles, so thermidor an 11 (ng justiel 1803).

Quoique les efforts de Votre Majesté pour maintenir la paix entre la France et l'Angleterre n'aient pas réussi, je ne puis cependant me dispenser de lui faire mes remerciments de tout ce qu'elle a fait pour contribuer au repos de l'Europe.

Ayant pour principe d'accorder ma confiance à tous les ministres à Paris qui ont celle de leur cabinet, jui différé pedant longtemps à instruire Votre Majesté des mécontentements réitérés que m'a constanment donnés M. le conte de Markof, en se mêlant fréquenment, et d'une manière désagréable, des petites intrigues du pays; mais je dois sujourd'hui à la confiance que Votre Majesté m'a si souveut montrée de lui faire counaître combien il m'est pénible d'avoir auprès de moi, et de devoir traiter avec la confiance et les égards que je dois et que jaccordera itoijours à sea ambasadeurs, un ministre qui m'est personnellement si désagréable. M. de Markof ne s'aperçoit pas et ne s'apercevra jamasi des sentiments qu'il m'inspire; mais, pour sortir de cette position pénible, je n'a it rouvé d'autre moyen que d'écric à Votre Majesté avec cette confiance à laquelle elle m'a accoultumé.

Je prie Votre Majesté d'être persuadée du désir que j'ai de lui être agréable.

BONAPARTE.

Conns. par S. M. l'empereur de Bussa (En minute son Arch de l'Enq.)

Lesunds Google

# AU GÉNÉRAL BERTHIER,

MINISTRE DE LA GCERSE.

Bruxelles, 10 thermider as 21 (eq juillet 1803).

Vous ne m'avez pas fait connaître, Citoyen Ministre, pourquoi le général Campredon ne fait que d'arriver à Porto-Ferrajo, et comment il justifie un manque aussi extraordinaire à ses premiers devoirs.

Donnez ordre au commandant de l'artillerie à Porto-Ferrajo de faire placer quatre pièces de canon sur le point le plus important du port, montées sur des affûts de côte ou marins, qu'il fera faire exprès de manière à lirer sur l'angle de 15 degrés, seul moyen d'éloigner l'ennemi.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire

#### 6959.

## AU GÉNÉRAL BERTHIER.

Bruxelles, 10 thermidor an 11 (19 juillet 1803).

Le vous prie, Citoyen Ministre, d'écrire au général Mortier de prendre des mesures pour que les directeurs de roulage établis à Lanebourg et à Hambourg, appelés spédiérurs, ne se chargeat point de porter des marchandises auglisses aux foires de Francfort et de Leijung, et, en cas de contravention, de les faire arefleter, d'établir un poste de douane, et surtout de ne laisser passer aucun objet anglais sous prétexte de transit. Cette mesure est de la plus grande imporfance.

L'armée de Hanovre doit avoir reçu, depuis la convention de Suhlingen, 300,000 livres sterling venant de l'Augleterre.

Faites connaître au général Mortier qu'il ne doit pas acheter de hois à Hambourg pour la construction des chaloupes canonnières, mais se servir des forêts du Hanovre. Il n'y a aucune difficulté à faire couper surle-champ ces bois dans ces forêts et à s'en servir. Ils dureront moins sans doute, mais au moins dureront-ils plusieurs années. Il faut abandonner BONAPARTE.

Dépôt de la guerre.

l'idée de rien acheter à Hambourg.

6960.

AU CONTRE-AMIRAL DECRÉS. MINISTRE DE LA MARINE ET DES COLONIES.

Bruxelles, 10 thermider an 11 (20 juillet 1803).

Vous trouverez ci-joint, Citoyen Ministre, une lettre du vice-amiral Truguet, Faites-lui connaître que mon intention n'est pas de nommer un amiral pour les grands ports, ayant une entière confiance dans les préfets qui dirigent ceux de Brest et de Toulon; qu'il n'est pas non plus dans mon intention de voir O'Connor ni aucun autre chef irlandais; que tout au plus il pourra vous les présenter. Vous leur ferez connaître, en mon nom, que le général Truguet est autorisé à traiter avec eux.

Vous devez donner des ordres à Marseille pour que le navire la Prudente et le brick le Timoléon soient sur-le-champ évalués; car il faudra bien que l'Espagne en paye l'équivalent. Écrivez en conséquence au préfet.

Le citoyen Olivier, agent de la marine à Hambourg, a fait connaître au général Mortier que, pour construire les soixante bateaux plats, il fallait acheter à Hambourg pour 1,500,000 francs de bois vieux, Donnezlui ordre de faire couper dans les forêts de Hanovre les hois nécessaires, et de n'en pas faire acheter pour un sou. Il doit employer ce bois et faire travailler sans délai aux constructions.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire.

6961.

AU CONTRE-AMIRAL DECRÈS.

Bruxelles, so thermidor on x1 (no inillet 1803).

Je vous envoie, Citoyen Ministre, le rapport de l'administration forestière. Il serait nécessaire que cette coupe extraordinaire ne coûtât point d'argent. Ainsi il ne faudrait pas qu'elle se vendit, mais établir pour cela nue comptabilité en matières, du chantier de Compiègne avec l'administration forestière; ce qui éparguerait une perte de temps et un emploi d'argent assez considérable, qui, rentrant en lettres de change, formerait un emploi de numéraire qu'il a tou de réserve pour un autre objet.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire.

#### 6962.

## AU CONSUL CAMBACÉRÈS.

Moistricht, 12 thermidor 20 ts (31 juillet 1803).

Je reçois, Citoyen Consul, la liste des nominations faites par le Sénat. Il est convenable de les faire mettre dans le journal officiel. Jy remarque un nommé Partarrieu-Lafosse, conseiller de préfecture de la Gironde, qui s'est toujours très-mal montré.

Je suis arrivé hier à Maëstricht, après une journée très-fatigante. Le consul Lebrun avait le projet de s'en retourner par Anvers, Gand et Ostende, et d'être à Paris dans dix jours.

BONAPARTS.

Comm. par M. le duc de Cambacérès (En minute ous Arch. de l'Emp.)

#### 6963.

## AU GÉNÉRAL BERTHIER, MINISTRE DE LA GCERRE.

Moestricht, sa thermider on as (3s paillet 1803).

Il me parait convenable, Citoyen Ministre, que vous donniez ordre que les troupes qui sont à Juliers, pour les travaux de la place, soient cantonnées dans les caupagnes environnantes; elles sont extrêmement mal logées chez le bourgeois.

Donnez ordre au 26° régiment de chasseurs de rester en garnison à Maëstricht.

Donnez ordre aux 1er, 8e et 26e régiments de chasseurs, au 7e de hus-

sards, et en général à tous les régiments de cavalerie qui n'ont pas encore envoyé en l'Innovre, d'y envoyer vinglé-tien fonmes chacun pour prendre soisante chevaux. Recommandes au général Mortier d'envoyer prendre ces vinglé-ting hommes, et, s'il peut donner soisante et quinze chevaux, de les donner, un homme pouvant bien mener trois chevaux.

Donnez au général Mortier l'ordre de faire une recherche sévère de tous les chevaux des écuries du roi d'Angleterre et de les faire passer en France; qu'il envoie surtout une centaine d'étalons pour nos haras.

Donnez ordre à la 21° demi-brigade légère de se rendre à Venloo; elle laissera à Juliers un bataillon pour les travaux.

Il n'y a sur la place de Mastiricht aucune bonne carte, aucun nivellement, aucune carte des environs, de manière qu'en cas de siège on ne trouverait aucun secours pour les sorties. On ignore les parties qu'on peut inonder. Cette pluce, qui est la seule que nous ayons comme point d'appui d'une armée sur le has l'hin, devrait être tenue dans un très-bon état. Elle a besoin d'être étudiée, afin de déterminer le parti à prendre pour l'améliorer; elle m'a parte na voir besoin.

BONAPARTE.

Dépôt de la guerre (En missue un Arch. de l'Emp.)

6964.

AU CONTRE-AMIRAL DECRÈS, HINISTEE DE LA MARINE ET DES COLONIES

Maistricht, 12 thermidor an 11 (31 juiffet 1803).

Ja il u avec attention, Citoyen Ministre, les détails sur les pertes faites par le port de Bordeaux. Il serait important d'avoir des états pareils de tous les ports de France, en y ajoutant les sommes d'argent payése pour les assurer, et les déboursés en retour des valeurs portées par ces hâtiments.

Je souhaite que, par les mesures que vous avez prises, vons ayez du chanvre de France. Je crains que Larue ne vous en procure pas. Ce qu'il y a de plus clair, c'est l'argent que vous lui avancez. Au reste, nous en verrons le résultat. Faites mettre dans les journaux français la note des bâtiments que nos corsaires ont pris, et la récapitulation des prises faites depuis la guerre, et qui peuvent monter à une vingtaine; ce serait fort agréable pour des personnes qui pensent que nous n'en faisons pas du tout.

Il serait utile d'avoir une frégate à Flessingue. Faites-y passer une des deux frégates, si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Il faut que le général Missiessy parte, l'arrêté étant signé, et qu'il

mette en ordre l'administration du Havre; ce qui n'empêchera pas, lorsqu'il sera convenable, de l'employer sur mer.

Les mesures ont été prises pour qu'il y ait à l'îte d'Aix 5 ou 600 hommes. Je compte être sous huit ou dix jours à Paris.

Fimagine qu'à l'heure qu'il est l'amiral Bruix est déjà de retour sur la côte.

Le citoyen Talleyrand a dù vous communiquer une convention finite à Bruxelles avec la commission hatave, par laquelle elle nous cède la frégate qui est à Flessingue, ainsi que tout ce qui est dans les magasins. Je pense que vous y avez fait passer des ouvriers pour continuer les constructions

BONAPARTE.

Archives de l'Empire

## 6965. AU CONSUL CAMBACÉBĖS.

Liège, 16 thermider no 11 ( a soit 1803)

Je reçois, Citoyen Consul, vos lettres des 10 et 11 thermidor. Les chaleurs ne sont pas moins fortes ici qu'à Paris. Je suis extrémement content de l'esprit des babitants de Liége.

BONAPARTE.

Les chaleurs sont tellement fortes qu'il serait possible que, de Sedan. je me dirigeasse droit sur Paris.

Comus. per M. le duc de Cambaceres (En missie sux Arch. de l'Emp.)

#### AU CITOYEN REGNIER.

GRAND JEGE, MINISTRE DE LA JESTICE.

Liége, 15 thermider an 11 ( a soût +803 ).

Vous avez bien fait, Citoyen Ministre, de faire arrêter M. Christin. c'est un misfrable couvert d'un grand combre de crimes. Vous devez trouver dans ses papiers le fil de beaucoup d'intrigues. Qu'il soit ou non attaché à la légation russe, cela ne doit vous importer en rien; vous ne devez l'en tenir que plus sévèrement. Nous ne sommes point à Rome; il n' a pas ici d'immunités, et la légation russe ne se compose que de l'ambassadeur et de son serchitur de légation.

Un nommé Pierre Gosselin, de la commune de Pirou, département de la Manche, est prévenu d'avoir des correspondances fréquentes avec les illes de Jersey. Donnez ordre de surveiller cet individu et de le faire saisir avec ses papiers.

BONAPARTE.

Archivos de l'Empire.

#### 6967.

# AU GÉNÉRAL BERTHIER,

MINISTRE DE LA GUERRE.

Lifge, 16 thermidor an 21 (2 sold 1803).

L'affit de côte, Citoyen Ministre, ne permet de tirer des pièces que sur l'angle de 1 o degrés, et une pièce de 2 é, sur l'angle de 1 o degrés, ne porte le boulet qu'à 13 ou 1,600 loises, tandis que, sur l'angle de 65 degrés, elle porte le boulet à 3,100 et 3,300 loises, ce qui fait une différence de portée de 800 loises; c'est la raison véritable qui fait que nos hatteries de côte n'atteignent point les vaisseaux de l'ennemi, tandis que les boulets de ceux-ci dépassent nos batteries de 300 toises, parce que les pièces des vaisseaux, montées sur des affûts marins, permettent de tirer à 35 degrés et portent le boulet à 1,800 loises, l'inclinaison du vaisseau ajoutant aussi très-souvent quelques degrés. Il est donc indispensable de faire faire des affâts pour tirer avec quelques pièces de canon sur langle de 15 degrés. Le ne pense pas qu'il soit possible de se servir à toutes les batteries de ces affâts, vu qu'ils ne peuvent résister longtemps, mais on pourrait en avoir aux batteries principales; au Havre, par exemple, aix pièces de 24, placées sur des affâts permettant de tirer à 45 degrés, pourraient être placées dans la position la plus près du mouilage; on pourrait en avoir à Boulogne, à la tête du musoir, à Ostendé également.

l'ai déjà fait écrire au citoyen Faultrier, à Douai, d'essayer ces affûts; mais c'est un objet si important, qu'il doit être le sujet de la méditation du comité d'artillerie.

Je désirerais aussi qu'on fit des recherches pour connaître quelle était la forme des mortiers de galioles qui portaient les bombes à 3,300 toises et recevaient trente livres de poudre dans leur clambre. Quelques mortiers de cette espèce peuvent être aussi d'une très-grande utilité.

Il est constant que les Anglais se servent, pour le bombardement des places maritimes, de bombes qui vont très-loin.

Les batteries des côtes dont on se plaint le plus fréquemment sont celles des Côtes-du-Nord.

BONAPARTE.

Deptt de la guerre.

6968.

AU GÉNÉRAL BERTHIER.

Livge, 16 thermider an x1 (9 and 1803).

Les craintes que témoigne le général Mural, Citoyen Ministre, d'une insurrection en Romagne, dans la position actuelle, me parsissent ridicules. Dailleurs, écrivez au général Murat qu'il connaît trop ce pays-là; que c'est faire plaisir à nos ennemis et donner lieu véritablement à du trouble que de paraître craindre une pareille insurrection, et de l'avoir communiquée aux autorités de la République ilalienne; qu'il ne tienne point de détachements, mais qu'il remisse ses troupes par batallons; qu'il

organise en Romagne quatre colonnes mobiles, depuis Rimini jusqu'i l'embouchure du Pô; chaque colonne, composée de 100 hommes de cavalerie française, de 50 hommes de cavalerie Italienne, et de Itrois pièces d'artillerie services par une demi-compagnie d'artillerie légère. Chaque d'denchement d'artillerie sers composé d'une pièce de 4, d'une de 12 et d'un obusier. Recommandez-lui de faire placer l'un de ces corps à Rimini, l'autre à Casatire, et les autres à égales distances sur la côte, de Rimini l'embouchure du Pô; qu'il ait un corps des demi-brigades, soit françaises, soit italiennes, à Rimini, et surtout qu'il ne se laisse point aller à un misérable espionange; n'y auvrait-il point de troupes françaises, il n'y aurait rien à craindre de la République italienne avec un seul régiment de cavalerie; que mon intention est de mettre peu de troupes en Romagne; qu'elles doivent rentrer à Brescia et du côté de l'Adige.

BONAPARTE.

Comm. par M. le prince de Wagram. (En missie sus Arch. de l'Emp.)

#### 6969.

## AU GÉNÉRAL MURAT,

COMMANDANT EN CHEF LES TROUPES PRANÇAISES EN ITALIE.

Liége, så thermidor an 11 (a août såo3).

Gitoren Général Murat, j'ai rœu vos lettres. J'ai peine à concevoir que vous craigniez sérieusement une insurrection dans les Légations. Je vois que vous siguetez trop de foi aux rapports qui vous sont faits. Faites simplement des dispositions pour mettre ces côtes à l'abri des insultes des frégates anglaises, et, pour cela, quelques corps mobiles légers sont suffisants.

Vous me paraissez craindre que les Anglais veuillent s'emparer d'Ancône. Il est possible que quelques chaloupes s'y présentent. Si cela avait des abus, on pourrait changer quelque chose aux dispositions. On peut attendre, au reste.

Vous m'avez envoyé sur le Tyrol un rapport faux; faites-le vérifier, et vous vous en convaincrez. Ce pays doit être tranquille. Je désire que vous

gardiez pour vous ces rapports, et ne m'envoyiez que ce que vous pouvez garantir, car je n'ai pas le temps de lire toutes les réveries de quelques agents subalternes; je ne lis pas seulement ceux de Paris.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire.

6970.

AU CONTRE-AMIRAL DECRÈS, MINISTRE DE LA MARINE ET DES COLONIES.

Liège, 15 thermidor au 21 (9 août 1803),

Je suis très-surpris, Citoyen Ministre, que le général Brux nit pris sur lui de donner l'ordre au conten-amiral Magon de partir, et encore plus que celui-ci l'ait exécuté. On ne doit point souffrir de tels abus. Témoignes-en votre mécontentement à l'amiral Bruix et au préfet maritime. Sans ordre, il n'a point d'état.

Donnez ordre au contre-amiral Villeneuve de se rendre à Rochefort, d'arborer son pavillon sur le Majestueux, et de prendre le commandement de l'escadre qui se réunit dans ce port.

Le général Missiessy doit se rendre à son poste, puisque l'arrêté est signé. Il sera toujours temps, lorsqu'il le faudra, de l'envoyer en mer. Faites-le donc partir sans délai.

Il est bon de recueillir avec soin toutes les plaintes qui vous reviennent sur l'Espagne, et d'en tenir des procès-verbaux en règle; car, si les choses continuent à mal aller là, il pourrait y avoir un coup de foudre, et il sera bon d'avoir toutes ces pièces.

Pressez l'amiral Bruix de se rendre à Boulogne. Je vous renvoie les lettres des généraux Rochambeau et Latouche.

Je ne vois pas d'inconvénient à adopter l'état A, s'il est convenable, au conseil d'administration du 15 thermidor; mais je ny vois rien porté pour l'achat des bâtiments que nous mettons en réquisition. Il me semble qu'on devrait mettre au moins 500,000 frants pour cet objet.

On a acheté un bâtiment à Bordeaux qui, d'après le rapport de l'ingénieur, est pourri et hors de service. C'est le commissaire de la marine qui en a fait l'acquisition, pour le compte de la République, pour 40 à 50,000 écus. Lorsque ce marché passera à votre approbation, refusez-le.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire.

6971.

AU CITOYEN REGNIER.

GRAND JUGE, MINISTRE DE LA JUSTICE.

Namer, 15 thermider an 21 (3 aoút 1803).

Donnez ordre, Citoyen Ministre, de faire arrêter l'adjudant commandant Mentor, noir, qui se trouve à Saint-Valery-en-Caux; de faire saisir ses papiers et les hommes qui sont avec lui, et de le tenir sous bonne et sûre garde.

M. Latour-du-Pin a été à Lisbonne; on sait qu'il a des intelligences avec Coigny. Donnez des ordres pour qu'il soit arrêté à la frontière et ses papiers saisis.

BONAPARTE.

Archives de l'Esspire

6972.

AU CITOYEN TALLEYRAND,

Namur, 15 thermider an 11 (3 solt 15e3).

Soixante-huit Français, Citoyen Ministre, arrivés dans le port de Belem, ont été arrêtés par ordre du Gouvernement portugais, qui ne les a relàchés que plusieurs jours après. Faites passer une note à M. de Souza, pour vous plaindre de cette violation. Indépendamment de cela, un corsière anglais éser aviatillé dans le Tage et y est resté huit jours.

BONAPARTE.

Je vais de Namur à Givet, Mézières, Sedan, Laon, Paris.

Archives des affaires étrangères

### AU GÉNÉRAL BERTHIER.

MINISTRE DE LA GUERRE.

Namur, 15 thermider an 11 (3 and) 1803).

Les rapports que je reçois, Citoyen Ministre, et tout ce que l'on me dit sur les olics, me convainquent de la nécessité de prendre une meure pour les gardes-côtes. Présentez moi donc un arrêté par lequel les communes qui fourniraient des gardes-côtes seraient exemptes de la couscripion, et pour que tous les concretits de ces communes soient leaus de faire le service des côtes jusqu'à la concurrence nécessaire; autorise ausst tous les concrits des années sur et antérieures, qui ne feraient partie d'auenn corps et qui appartiendraient à ces communes, à entrer dans les sardés-côtes.

Je désirerais connaître le nombre de conscrits de l'an viu et des années antérieures que chaque département doit encore fournir, afin d'en finir pour cette conscription. Plusieurs départements disent que cette nécessité de faire rejoindre ces conscrits rend errants beaucoup de citoyens, et rend impopulaire et difficile la conscription présente, à laquelle les citoyens s'accoutumeraient volontiers sans cet arriéré. Il me paraît donc nécessaire de finir la conscription des années vui et antérieures; et, pour se mettre d'accord avec ce principe, il me paraîtrait qu'il suffirait d'ordonner que les conscrits des années viu et antérieures, que les départements auraient encore à fournir, se présenteraient chez le maire de leur commune, qui formerait l'état des conscrits conforme à celui donné par les départements, et sur lequel il serait fourni seulement le dixième des conscrits de l'an vui et des années antérieures que les départements auraient à fournir. Par ce moyen, on aurait encore 5 à 6,000 hommes, et on ferait tout ce qui peut rendre populaire la conscription. Ces deux choses doivent être faites avant d'appeler la nouvelle conscription de l'an xu et xui.

Je n'ai pas assez présente la législation de la conscription pour pouvoir prendre cet arrêté. Faites-moi rédiger un projet sur ces bases..

Vous trouverez ci-joint une lettre du préfet maritime de Brest. Je crois que les troupes de la 13° division militaire sont mal distribuées. Donnez ordre que toute la 4º demi-brigade de ligne se rende à Brest, pour en renforcer la garnison et celle des environs. Il y aura alors dans le département du Finisfère les 80°, 15°, 24°, 37° et 107° de ligne; dans aucun temps il n'e en açu autant.

Donnes ordre que le 7º régiment de chasseurs se rende également à le Rest. Il sera partagé sur les clotes de l'insitére par compagnies et par escouades; chaque escouade commandée par un officier. On peut faire aistituées que les points les plus importants de la côte de ce département, et se trouver partout où il sera nécessaire pour protéger les cauvois contre les péniches ennemies, veller sur la correspondance de l'inférieur avec l'extérieur, et, en cas d'événements, renforcer les batteries et donner tout le secours possible à la côte. Il fast simplement avoir soin que les chevaus soient bien nourris, et que chaque homme ait une bonne carabine et de caracteries.

Le 1" "fégiment de hussards sera destiné au même usage: deux escardons pour le Morbihan et deux pour les Côtes-du-Nord. Le général de la division désignera les points les plus importants des côtes de chacan de ces départements. L'état-major du 7" régiment de chasseurs restera à Brest, et cleul à u" de hussards à Pontiry, Ayes soin de faire rédiger une instruction pour que les chefs d'escouade reudent compte au capitaine de tout eq qu'ils suront aperquaur la côte et de tout ce qui peut intérverses le Gouvernement; le capitaine en rendra compte au chef d'escadron; celuici, au général commandant le département; le général commandant le département, au général commandant le département, au général commandant le département, au général de la division, qui fera passer tous les jours ce rapport au ministre de la guerre. Les chefs d'escadron auront soin, dans leur tournée aux différents postes, de visiter les batteries des côtes, et de se mettre au fait de tout ce qui peut inféresser le Gouvernement.

Dans le rapport sur les cuirassiers que vous m'avez envoyé, vous dites

que les 7° et 8° régiments de cuirassiers manquent seuls de cuirasses; ayant passé en revue le 6° régiment, je l'ai trouvé saus cuirasses et sans casques.

Le général Saint-Cyr, au fond de la Calabre, n'aura aucun moyen pour habiller ses conscrits, si le général Dejean ne fait acheter dans le royaume de Naples tout ce qui est nécessaire pour leur fourair au moins des culottes et des vestes; ce pays étant chaud, des vestes suffront. Il n'y a pas d'inconvénient à ne les habiller qu'à leur arrivée aux corps.

BONAPARTE.

Les conserits pourraient partir de Breda par détachements de 500 honnmes, et toujours conduits par un officier et un dédachement de 15 hommes à locheul et de 25 honnmes à pied les troupes qui sont à Deventer, qui les conduiraient ainsi jusqu'à la première ville de l'Ianovre. Chaque corps qui est à Hanovre pourrait enroyer quelques officiers et sous-officiers pour marcher chacun avec leur détachement.

Gomm. par M. le prince de Wagrum. (En minute oux Arch. de l'Eurp.)

6974.

DÉCISION.

Namur, 15 thermider on 21 (3 audi 1803).

Le ministre directeur de l'administration de la guerre propose, vu l'insuffisance de la fabrication française, de faire acheter du drap pour la troupe dans les manufactures d'Allemagne. Le Premier Cossul ne peut adepter cette proposition. Les fabriques des départements de la Belgique et du Rhin ont augmenté considérrablement les moyens de la Roubiance de considérsition de la companyation de la ration dans le rapprochement que l'on a fait de l'état ancien à l'état actoel. Il en est de même d'une dattel. Il en est de même d'une autre observation faite par le Premier Consul et relative à l'accroissement progressif de la prospérité de notre ancienne fabrique de draps.

Il faudrait done, pour que le raisonnement fût concluant et qu'une détermination pût être prise en connaissance de cause, que la direction de l'habiltement présentât un état complet des fabriques existantes dans toutes les parties de notre territoire, et de l'extension qu'elles peuvent donner à leur fabrication pour le service des armées. On jugerait, sur cet état, s'il est vrai que la quantité de leur produit est insuffisant de

Mais, dans ee cas, la direction devrait proposer les moyens propres à élever leur fabrication jusqu'à nos besoins; car, sous quelque prétexte que ce soit, le Gouvernement ne peuts décéded à dennander à l'étranger ce qu'il doit obtenir de l'industrie nationale excitée et bien dirigée.

BUNAPARTE

Archives de l'Empere

# 6975. DÉCISION.

Namur, 15 thermider on 11 (3 sout 1803),

Le ministre de la marine demande au Premier Consul ses ordres pour transférer la famille de Toussaint Lonrerture du port de Bayonne dans un lieu moins voisin de la frontière et de la mer. Sera transférée et mise en surveillance à Agen.

BONAPARTE.

Arrhives de la marine.

#### 6976

## AU CONSUL CAMBACÉRÈS.

Names, s6 thermider on as (6 août s8e3).

Je reçois, Citoyen Consul, votre lettre du 1/1. Le ministre du trésor public n'est pas encore arrivé.

J'arriverai à Saint-Cloud au moment où l'on m'attendra le moins, peutêtre de nuit. Je recevrai le lendemain les autorités. Je n'en suis pas moins sensible à l'empressement du Tribunal.

BONAPARTE

Mortier n'envoie à l'instant même un manuscrit en latin de Leibnitz, adressé à Louis XIV, pour lui proposer la conquête de l'Égypte. Cet ouvrage est très-curieux.

Comm. par M. le duc de Cambacieis.

6977.

## AU CITOYEN RIOUFFE.

PRÉSIDENT DO TRIBUNAT.

Namer, 16 thermodor an at (5 soit 1803).

l'arriverai probablement de nuit à Saint-Cloud. Je n'en apprécie pas

555

moins la démarche du Tribunat. l'aurais regardé comme extrêmement agréable pour moi d'entrer à Paris au milieu des grandes autorités. Je vous prie de recevoir particulièrement mes remerciments pour les sentiments contenus dans votre lettre.

RONADABTE

Archives de l'Empire.

#### 6978

#### AU CITOYEN TALLEYRAND,

MINISTRE DES BELATIONS EXTÉRIEURES

Namur, 15 thermider on 11 (& soil 1803).

Je reçois votre courrier, Citoyen Ministre; je vous renvoie toutes vos dépêches.

Je désire que vous remettiez une note forte à M. de Souza, pour vous plaindre du commandant portugais qui a retenu les soixante-huit Français plusieurs jours sans leur donner de vivres, et a ajouté à leur malheur celui de les mettre en prison, et pour lui faire connaître qu'en écrivant aux ministres de la République il prenne un style plus conforme à la décence; que l'on arme en Portugal; qu'il y a de l'impudence à dire que le général Lannes n'a pas été attaqué; que je ne puis voir, dans toutes les menées et dans les mauvais traitements faits aux agents de la République, que la haine de M. d'Almeida et autres ministres; que je suis instruit que le Portugal a donné 200,000 francs à des chouans et autres rebelles; que j'attends une prompte satisfaction pour ce brigandage; que j'approuve la conduite du ministre de France dans cette circonstance; que, si le Portugal ne fait pas une sévère punition du commandant qui a osé retenir les soixante-huit Français en captivité, je serai obligé de considérer le ministère portugais comme gouverné, non par le prince, mais par l'influence anglaise; que je demande l'arrestation de Coigny et de tous les hommes qui fomentent le brigandage en France.

BONAPARTE.

Archives des affaires étrangères (En missir ses Arch. de l'Emp.)

7

#### AU PRINCE RÉGENT DE PORTUGAL.

Namer, 16 thermider an 11 (5 soit 1803).

Je n'ai cessé de faire connaître à Votre Altesse Boyale l'intention où je suis de vivre en honne intelligence avec elle. Cependant, tant que M. d'Almeida, tout dévoué à l'Angleterre, sera en place, dans la position actuelle où l'Angleterre fait une guerre injuste à la France, je ne puis m'empécher de faire seniri à Votre Altesse Royale qu'il m'est impossible de considérer le Portugal eomme puissance neutre ou amie, s'il n'est gouverné par Votre Altesse Royale et nou par des ministres tout à fait anglais, qui ne cessent de se porter aux plus grands alus contre le commerce français, et qui même aujourd'hui recommencent de nouveau et avec effronterie à se comporter de manière à attirer sur l'état de Votre Altesse Royale les plus grands des malheurs.

Le ministre de la République a été insulté deux fois de suite à Lisbonne, et sa sûreté y est journellement compromise, conduite qu'on cache à Votre Altesse Royale et dont je suis obligé de me ressentir.

Soixante-huit Français débarqués en Portugal, au lieu d'être accueillis comme devraient l'être des Français, ont été jetés en prison et traités avec la plus grande barbarie.

Votre Altesse Royale ne pense pas que je puisse rester spectator; indifferent de tant d'ansultes rétiérées. Si elle veut que je reparde le Portugal comme ami, elle chassera de son eabinet tous ees hommes dominés par l'influence angliaise et s'entourera de vériables Portugais, animés de resprit de neutralité; elle fera un exemple sérier du commandant portugais qui a osé attenter à l'amitié qui unit les deux nations. Certes, le peuple français à ja jumis souffert d'insultes.

l'attendrai la réponse de Votre Altesse Royale; j'espère qu'elle me convainera que j'ai affaire au Gouvernement portugais, et non à des ministres dominés et asservis par le Gouvernement anglais.

BONAPARTE.

Archises de l'Empire

#### 6980

## AU GÉNÉRAL BERTHIER.

MINISTRE DE LA GUERRE.

Namur, 16 thermider on 11 (5 soilt 1803).

La 75° demi-brigade, Citoyen Ministre, ne doit pas être détachée. Elle ne peut pas surtout envoyer des hommes à la Fère, puisqu'elle se recrute dans le département de l'Oise, ce qui mettrait les conscrits beaucoup trop près de chez eux.

Un grand nombre d'anciens militaires se sont présentés pour rentrer dans leurs corps; mais une lettre du ministre de la guerre s'oppose à leur bonne volonté. Il serait hien essentiel de revoir cette décision et d'écrire une circulaire par laquelle fous les anciens militaires ayant leur congé en règle, qui veulnet rentrer dans leurs corps, fassent leur déclaration à leur municipalité, et qu'il leur soit sur-le-champ donné une feuille de route pour réjoindre les corps qu'ils ont désignés, sans s'informer si le corps est complet ou non.

Tous nos corps sont faibles; il leur manque à tous au moins 2 à 300 hommes pour être à 2.000 hommes.

Vous ne m'avez pas encore fait connaître le résultat des demandes que vous avez faites aux préfets pour le complément de la garde.

Sur l'état de situation de l'armée de Hanovre, je vois qu'il n'y a que les n'et a o' compagnies du 8 r'égiment d'artillerie, tantisi que je trouve sur l'état de situation de l'artillerie les 1", 2", 5", 6", 18" et 30" compagnies. Si ces six compagnies sont en Hanovre, c'est assex; mais, sil n'y en avait que deux, ce ne serait pas suffisant. Le trouve également, sur l'état de situation de l'armée de Hanovre, une seule compagnie du 3 "régiment d'artillerie à cheval, tandis que, sur l'état de situation de l'artillerie, je trouve les "n", 3", 3" et 4" compagnies à cheval. S'il y a quatre compagnies à cheval, elles suffisent; mais, s'il n'y en a qu'une, ce n'est pas assex.

Sur le même état de situation, il est dit qu'il n'y a en Hanovre que

500 chevaux d'artillerie, ce qui ferait 100 de trait. Il est évident que ce nombre est insuffisant; l'armée de l'anorve doit avoir un moins 3,000 chevaux d'artillerie. Comme je n'ai point la situation de l'artillerie de l'armée de llanovre, je ne puis voir s'il y a assez de pièces d'artillerie attléfes. Ce corps d'armée devrait être au moins de 60 à 80 pièces de campagne, avec double approvisionement.

l'imagine que vous avez ordonné qu'il n'y ait dans cette armée qu'un seul bataillon du train, et que ses compagnies fussent dédoublées, afin de fournir le nombre d'hommes nécessaire.

L'état de situation de l'artillerie et du génie que j'ai est du 15 messidor; je désire en avoir un autre du 15 thermidor.

Donnez des ordres pour la réunion des différents détachements des bataillons du train.

Par le plan que vous m'evez envoyé du llavre, il résulte que l'ennemi résti qu'à 1, 200 toises de la place. Comment est-il possiblé qu'à cette distance nos canons et nos hombes ne l'incommodassent pas, nos hombes et nos mortiers à la Gomer portant très-certainement à 1 3 et 1, 40 o toises? Le suis done fondé à croire qu'il 1 y avait que des mortiers à pétite portée, qui ne vont qu'à 80 o toises. Les latterires decôte, sur l'angle de 1 o degrés, doivent tirer à 1 2 et 1,300 toises; et, si le directeur d'artillerie avait été un peu intelligient, il aurait placé quelques pièces sur affitis marins, lesquels, permettant de tirer sur l'angle de 55 degrés, auraient porté les mobiles à 1,800 toises. Voil lès détails qui devraient regandre l'erpenier inspecteur, car il est affreux de penser que les Anglais peuvent hombarder une ville comme le Havre à 1,200 toises. Ie vous sai écrit pour faire fair des affits pour tires ru l'angle de 3 de 56 degrés.

Faites-moi connaître les mesures que compte prendre le général Mortier pour faire passer en France les 40,000 fusils qu'îl a, toute l'artillerie de bronze qui lui est inutile, et les autres munitions d'artillerie. Les entouches de 2s, de calibre, n'étant pas bonnes pour nos fusils, il faut les faire refondre.

Je n'approuve pas l'ordonnance que j'apprends que vous avez faite pour changer les uniformes. Je ne conçois pas que vous avez ôté le panache et le baudrier aux généroux de brigade, ce dont ils ont le plus besoin; que vous ayet donné un uniforme particulier au lieutenant général; que un riest pas un grade; que vous ayez changé les couleurs des aides de camp. A quoi aboutit de changer tous les uniformes, si ce n'est à gêner des hommes qui vavient leur uniforme tout fait? Vous me disies que c'était la réunion de tout ce qui existait; il me paraît, par ce que je vois, que vous avez tout changer.

Vous ne m'avez pas cavoyé la lettre du général Saint-Cyr. Recommanderlui de reprendre toutes les fortifications qu'occupait le général Soult, et de vous envoyer l'état de l'artillerie qu'il a trouvée à Tarente et dans les différents postes. Il doit armer l'île et les obtes de manière qu'une escadre rançaise de dix vaisseaux de guerre puisse être protégée contre une escadre supérieure. Euroyez-moi l'état de situation de son corps, pour voir s'il a besoin de canons. Dans tous les cas, il doit exercer un bataillon de ligne à faire le service de canonniers.

Donnez ordre à trois escadrons du 10° de hussards, complétés sur le pied de paix, de se rendre à Bayonne, ainsi qu'à trois escadrons du 25° de chasseurs.

Donnez ordre au général qui doit commander l'artillerie de ce camp, et au général de cavalerie, de s'y rendre dans le plus court délai. Assureavous que foutes les mesures ont été prises pour que le nombre de canons demandés pour le camp de Bayonne soient attelés et prêts à partir au premier moment.

Donnez ordre au bataillon expéditionnaire piémontais, qui est à Montpellier, de se mettre en marche pour le camp de Bayonne. Je suppose qu'il est en état.

Pressez le plus possible la formation de la légion piémontaise, dont je n'entends plus parler. Vous savez que le bataillon qui est à Montpellier n'en sait pas partie; c'est un bataillon séparé.

Donnez ordre au 18° régiment de cavalerie de se rendre au camp de Bayonne;

A deux bataillons de la 105° demi-brigade, complétés sur le pied de paix, de se rendre au camp de Bayonne: A la 3º légère, qui est à Béziers, de se rendre à Perpignan, d'où le général commandant la division la mettra en garnison dans les places frontières de l'Espagne, telles que Bellegarde, etc.

Recommandez à ce général de placer ces troupes sans affectation, et de se faire rendre compte de l'état des frontières d'Espagne, de l'état de leurs munitions de guerre et de bonehe, et des ressources qu'on pourrait trouver pour y former rapidement une division d'artillerie.

Écrivez au général Mortier que les compagnies d'élite de cavalerie ne doivent jamais quitter le régiment, et qu'elles doivent marcher à leur tour avec leur régiment.

BONAPARTE.

Comm. par M. le prince de Wagram.

### 6981.

# AU GÉNÉRAL MORTIER.

Namur, 16 thermider an 11 (4 anit 1803)

Citoyen Lieutenant Général Mortier, commandant l'armée française en Hanovre, votre aide de camp m'a remis, avec votre lettre, le manuscrit de Leibnitz<sup>1</sup>, que je reçois avec un grand intérêt et que je ferai traduire.

Japprouve la dépense de 1,700,000 francs que vous avez faite en gratifications extraordinaires au moment de votre entrée en Hanovre; mais je vous recommande de porter la plus grande économie dans votre armée, qui, devant être composée de 30 à 35,000 hommes, doit être nourrie pendant longtensp are le pays.

Faites faire un inventaire des bois et domaines du roi d'Angleterre, sur lesquels, avec votre approbation, la régence peut faire emprunter ailleurs. Le roi d'Angleterre a tous les moyens de les dégrever, et, par ce moven, votre armée serait abondamment pourvue.

Les conscrits de la réserve des années ix et x marchent à force pour renforcer vos corps. Il en part près de 400 pour chacune de vos demi-brigades, ce qui vous fera près de 6,000 hommes; armez-les et habitllez-les.

<sup>&#</sup>x27; Pièce 6976.

Organisez votre artillerie et ayez 80 pièces de campagne attelées, car on ne sait jamais ce qui peut arriver. Tous ces résultats ne peuvent s'obtenir qu'avec économie.

Si vous étiez mécontent de quelques généraux, faites-le connaître : on les ôterait.

Quoique Jaie tout lieu de penser que votre armée ne se battra point sur le continent pendant cette guerre, et qu'une partie alors sera appelée pour la descente, il n'en est pas moins vrai qu'il faut se tenir prêt à tout. Je vous recommande surtout les 80 pièces d'artillerie attelées, car vous savez qu'un renfort d'hommes s'envoie ollus vie qu'un train d'artillerie.

BONAPARTE.

Comm. par M. le duc de Trévise. (En missie sux Arch. de l'Emp.)

6982.

#### AU CONSUL CAMBACÉRÉS.

Sedan, so thermidor un at (8 août 1803).

Je suis resté un jour à Ménères, Citoyen Consul. Je suis arrivé ce main à six heures à Sedan, et, sur les instances très-réitérées de la ville de Reims, je me décide à y passer. Les chaleurs sont toujours assez fortes. Je pense être à Saint-Cloud le 24 ou le 25. Je vous écrirai, au reste, plus positivement de Reims.

BONAPARTE.

Comm. par M. le duc de Cambacérès. (En nitute sux Arel. de l'Emp.)

6983.

AU CITOYEN REGNIER,

Sedan, so thermider an 11 (8 août 1803)

Je vois, Citoyen Ministre, dans le rapport de police du 18, que les nommés Lachaise et Babin, officiers chouans, se font remarquer par leurs propos contre le Gouvernement. Faites vérifier ce fait. Mettez à leur suite deux officiers de police, de manière que, lorsque publiquement ils témos.

gneront des regrets, ou parleraient du comte de Lille, on les arrête comme gagés par les Anglais.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire.

6984. DÉCISION.

Sedan, so thermider an x (8 soft 1803).

Rapport du ministre de la guerre aur de faux certificats de réforme délivrés à prix d'arvent et sur les mesures à prendre pour prévenir ce délit.

Renvoyé au grand juge, pour faire demander au général Dejean des renseignements sur un objet aussi important, et prendre des mesures ponr réprimer un crime dont le but est la désorganisation de l'armée

BONAPARTE.

trebives de l'Empire

6985. MINISTRE DES RELATIONS ESTÉRIECEES

AU CITOYEN TALLEYRAND.

Sedan, so thermider an at (8 audt : 803).

l'ai reçu, Citoyen Ministre, vos lettres des 15 et 16 thermidor. J'ai lu avec intérêt les nouveaux détails sur l'insurrection d'Irlande. Je ne crois point du tout au Portugal. Toutes les lettres que je reçois par tous les moyens m'instruisent de menées, de provocations, d'armements. Il est possible que les hommes sensés soient affligés de ce qui se passe; mais le prince régent s'attirera de grands malheurs, parce qu'il est dominé par des ministres soutenus par la faction et l'esprit anglais.

Prévenez le général Brune que les Anglais font débarquer des armes sur différents points de la Morée par des bâtiments portant pavillon fran-

<sup>\*</sup> Ambassadeur à Constantinople

çais et commandés par des capitaines parlant français; que c'est une ruse pour indisposer la Porte contre nous. Je ne crois pas qu'il faille répondre à la lettre de M. de Marks sur l'était libre et indépendant de la République des Sept-lles, où le gouverneur Moncenigo fait et défait des constitutions et gouverne seul; cette conduite de la part du ministre ruses est trop bête et trop imperimente.

Écrivez au ministre de la République à Rome qu'il est nécessaire que le Pape fasse armer ses forteresses de Cività-Vecchia et d'Ancône, pour que ses ports soient protégés contre les pirateries des Anglais.

Écrivez au général Ney que la diète ne doit pas passer le temps prescrit par l'acte de médiation.

La réclamation de M. de Lucchesini, relative aux quatre bâtiments prussiens, ne demande point de réponse; il est trop ridicule que, dans les ports de France, le Gouvernement ne puisse se conduire comme il l'entend.

BONAPARTE.

Archives des affaires ctrangère (En minute aux Arch. de l'Emp.)

# 6986.

### AU CITOYEN MELZI,

ermidor en 11 (5 soll 1803)

Gitoyen Melzi, Vice-Président de la République italienne, Jai reçu votre lettre. Dès le moment que la légion italienne sera en état de marcher, je la ferai passer en France dans une petite garnison. Il est nécessaire qu'il n'y ait dans cette Région aucun déserteur autrichien, mais utelle soit toute composée d'Italiens de tous les points de Italiei.

Faites-moi connaître l'état des officiers qui la commandeut, de l'babillement, de l'armement et du nombre d'hommes de cette légion.

L'état de situation de cette légion que m'envoie le ministre de la guerre, en date du . . . juillet 1803, n'est que de 294 hommes. Il faudrait la faire compléter sur le pied de guerre, et alors l'envoyer en France; car, s'il n'y a que des officiers, que voulez-vous que j'en fasse?

Je désire que vous formiez le plus tôt possible la garde du président.

Il y aura tout cet hiver des camps de manœuvres, et je désire beaucoup qu'elle s'y trouve. Il faudrait peut-être faire quelques corps pareils à ceux que j'avais formés avant Campo-Formio, afin que cette jeunesse prenne là l'orgueil et le goût militaires.

Je ne pense pas qu'il soit convenable que vous ayez des aides de camp; cela vous met trop sur une ligne militaire; et, comme les généraux de la République, et, à plus forte raison, les généraux français, ont la confance qu'ils sont meilleurs que vous pour ce métier, cela est contraire à la dignité du Gouvernement. Cependant il vous faut des colonels et des officiers; mais, au lieu de les appeter aides de camp, ce qui suppose un service personnel sur le champ de bataille, appeler-les adjudants du poalais.

Je ne vois pas d'inconvénient à ce que les Suédois s'en aillent. Il n'y a rien à craindre du roi de Suède, qui, pour avoir fait quelques algarades, parce qu'il est jeune et d'âge et de caractère, voulait au contraire me venir trouver à Mayence, si j'y cusse été.

Je n'aime pas que vous disiex que les troupes françaises ont insuffisantes en Italie, dans le même temps que vous dites n'avoir rien à craindre des Autrichiens : les troupes que vous avez et la gendarmerie suffirirent pour maintenir l'ordre, si quedque révolte se manifestait; il p' a rien à craindre; en s'alarmant à bort, on fait bien du mal à le shose. Il y a, en Italie, dix fois plus de monde qu'il n'en faut pour la police du pays.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire.

6987.

AU GÉNÉRAL BERTHIER,

Seden, so thermider an 11 (8 audt 1803).

Je ne conçois pas, Citoyen Ministre, pourquoi vous avez donné une autorisation au nègre Mentor de parcourir les côtes de Normandie.

Je vous ai fait plusieurs fois demander les raisons qui avaient empêché le général Campredon d'arriver à sa destination. Javais oublé de vous parler des invalides de Louvain. Tai été trismécontent de leur habillement ils sont couverts de lambeaux. Un grand nombre d'individus ayant un bras et une jambe de moins attendent, depuis plus d'un an, le grade de lieutenant auquel ils out droit; le ministère de la guerre na pas réjondu. Vuilles vous faire rendre compte de ces affaires et les expédier de suite. Du reste, la nourriture m'a paru assez bonne et le local bien distribué par le génie. Je joins la note qui m'a été remise par le général commandant pour s'excuser de ce que les invalides avaient de si mauvais habit.

Ne serait-il point convenable d'envoyer à Alexandrie un sous-directeur d'artillerie?

J'ai vu en grand détail les manufactures d'armes de Liége et Charleville. Celle de Charleville fournisti, cette année, 50,000 armes, si elle avait des canons; elle a assez de platines et de montures. Celle de Liége, qui ne fournit, cette année, que 14,000 armes, en aurait fourni davantes, si elle avait eu assez de platines et de montures. Le directeur de la manufacture de Charleville a demandé qu'on lui vendit sept à huit cents arpents de bois nationaux, qui le mettraient à même d'établir de nouvelles usines. Écrivez au ministre des finances pour que ces hois lui soient vendus sur-le-champ. Faites connaître à ce directeur qu'il s'est engage à Gouriir 60,000 cuils cette année, et que j'entende qu'il les fournisse, et que, comme la sécheresse et les grandes chaleurs ont empéché de fournit se canons nécessaires, il achète 10,000 canons à Liége, afin qu'il puisse rempir son engagement. Quant à la manufacture de Liége, j'ai longtemps discué les différents intérêts; cette manufacture, qui ne fournit que 19 à 14,000 armes, devrait en fournit 70,000.

La 1s' demi-brigade de ligne a reçu un bataillon de la 11' de ligne; cette demi-brigade a eu ses pajere pris à Liége, de manière que l'ancienneté de service des houmes ne peut être constatée. Il faudrait une ordonnance ministérielle sur les matricules des hommes incorporés. J'ai van grand nombre de vieux et bons soldats qui étaient singulièrement peinés de ce que, par un défaut de formes, tant d'années et de blessares leur d'ainei pas comptées. Cette demi-brigade a reçu dernièrement un

bataillon de la 86°. Ce bataillon est arriéré de plusieurs mois de solde. Comme le reste se trouve en ce moment payé de son arriéré, active? Le plus qu'il vous sem possible le complément de ce bataillon de la 86' na qu'il soit payé. Cette demi-brigade doit faire partie du camp de Saint-Omer. Vous sentez combien il est nécessaire que je ne sois pas rebattu, toutes les fois que je la verrai, de ses justes rédamations.

Jui lu votre rapport du 6 thermidor. Mon intention n'est pas de rien ôter à la 17 de ligne; ce serait appauvir cette demi-brigade sans ajouler à la 109. Il sera nécessaire de ne rien donner à cette demi-brigade sur les conscriptions des années xu et xu; et certainement, dans l'espece de deux ans, l'excédant qu'elle a sera foudu, soit per quedques désertions, soit par mort; et, pour être eu règle, il n'y a qu'à porter cette demibrigade au nombre de celles dont le complet doit être de 200 hommes par bataillon, au lieu de 100.

Le ministre du tréor public me fait connaître que vous serce en mesure pour frucitor, pacce qu'une partie du matérie sera imputée sur la solde. Préparez-moi un rapport sur cet objet. Tous les préparatifs extraordinaires que vous commence à solder pour les camps de l'Océan peuvent étre soldée pour l'an su, puisque ce n'est qu'à dater du s' wendémiaire de cette année qu'ils doivent servir. Ceci n'est qu'une idée pour vous mênager des fonds sans déranger votre budget, si vous en avez besoin.

BONAPARTE.

Comm. par M. le prince de Wagram. (Re minete eva Arek. de l'Essp.)

6988. DÉCISION.

Sedan, so thermidor an 11 (5 solt 1803).

Proposition d'accorder une gratification au capitaine Dandalle, de la 7 demi-brigade, pour sa conduite exemplaire et les soins qu'il donne à l'école d'écriture. Il ne paraît pas convenable de donner une gratification à un capitaine pour des motifs de cette nature.

BONAPARTE.

Archires de l'Empire.

# DÉCISION.

Sedan, so thermider on 11 (8 soft 1803).

Le ministre de la guerre propose d'ordonner la levée du séquestre apposé sur des muuitions de la guerre et des pièces d'artillerie qui se trouvent dans le pays de Vaud.

Mon intention est que les scellés ne soient levés sur les armes que lorsque la diète aura fini ses séances et que le reste des Français aura évacué le pays.

BONAPARTE.

Dépôt de la guerre.

6990.

DÉCISION.

Sedan, so thermider an 11 (8 sedt 1803).

Le général Murat transmet une lettre du général Olivier, qui rend compte de l'arreslation, à Lucques, d'un officier autrichien soupçonné d'embauchage. Si cet individu est soupçonné d'avoir des intelligences avec les ennemis de l'état, il faut le faire juger selon la rigueur des lois; s'il n'est soupçonné d'avoir des correspondances qu'avec les Autrichiens, il fautle renvoyer sans faire de bruit.

BONAPARTS.

Dépôt de la guerre.

6991.

AU CITOYEN PORTALIS,

CONSEILLER D'ÉTAT, CRARGÉ DE TOUTES LES AFFAIRES CONCERNANT LES CULTES.

Sedan, no thermider an 11 (8 noût 1803).

Citoyen Portalis, le cardinal de Franckenberg peut très-bien aller à Rome. Le Pape peut lui réstérer l'invitation de partir. Il peut passer par l'Allemagne, où il ne verra point de troupes.

## CORRESPONDANCE DE NAPOLÉON I". - AN XI (1803).

L'évêque de Namur est très-mauvais; il n'a pas l'esprit de son état; il vit avec des filles, etc. Il faudrait lui insinuer de donner sa démission. C'est le seul moyen de rétablir la paix dans son diocèse. On lui conservera son traitement.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire.

568

6992.

## AU GÉNÉBAL MURAT.

Sedan, so thermider an st (8 sout 1803).

Citoyen Général Murat, la Toscane n'est pas chargée en proportion de la guerre que nous soutenons. C'est une charge pour la France dont il est juste que la Toscane paye une partie.

Le général Campredon ne s'est rendu à l'île d'Elbe que deux mois après en avoir reçu l'ordre. Ce n'est pas ainsi que l'on sert. Il a besoin de réparer cette extrème négligence.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire

6993.

## AU CONTRE-AMIRAL DECRÈS,

MINISTRE DE LA MARINE ET DES COLONIES.

Sedan, so thermider an as (8 soft 1803).

Fai lu avec un grand intérêt, Citoyen Ministre, les détails relatifs aux constructions de Génes. Passes sur-le-champ un marché pour mettre en construction deux vaisseaux de 74, deux bonnes frégates de 18, quatre bricks et quatre grosses flûtes. Nous y aurons l'avantage d'occuper les ouvriers de la Rivière de Génes, qui doivent en avoir grand besoin, et d'avoir des constructions qui nous seront d'une grande utilité.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire.

### AU CONTRE-AMIRAL DECRÉS

Sedan, an thermider an at (8 soit 1803).

Les affaires d'Irlande, Citoyen Ministre, font sentir l'importance d'avoir des conférences particulières avec les chefs des Irlandais-Unis, qui sont à Paris. Vous pouvez leur dire qu'on leur offrira 25,000 hommes, 40,000 fusils et toute l'artillerie et les munitions nécessaires; que le Gouvernement s'engage à ne pas faire la paix avec l'Angleterre que l'indépendance de l'Irlande ne soit constatée; pourvu, toutefois, que 20,000 Irlandais-Unis, au moins, se joignent à l'armée française dans les premiers jours de son débarquement en Irlande.

Dépêchez-vous de me donner des nouvelles du Duquene, du Duquay-Trouin, de la Créole, de la Guerrière, de la Poursuivante, Nons allons recevoir là un bon renfort.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire.

# AL CONSEL CAMBACÉBÉS

Sedan, 21 thermider on 11 (9 aoit 1803).

Je pars dans une heure pour Reims, Citoyen Consul. Je suis très-coutent des manufactures de cette ville; je le suis beaucoup de son esprit. Toutes les nouvelles que je reçois de tous côtés m'apprennent que nos bâtiments rentrent à force dans les ports d'Espagne, et même du Nord. La chaleur est toujours ici très-forte.

BONAPARTE.

Corona, por M. le duc de Comborérés

6996. ABBÉTÉ.

-

Le Gouvernement de la République, sur le rapport du ministre de

l'intérieur. Considérant que la famille Des Rousseau a contribué à établir et perfectionner la fabrique de Sedan; que le nom de cette famille est encore en grand crédit dans le commerce; que le chef de cette maison, maire

fectionner la fabrique de Sedan; que le nom de cette familie est encore ne grand crédit dans le commerce; que le chef de cette maison, maire de la ville, a péri dans la révolution; que sa fortune a été ruinée par suite des mêmes événements; qu'il n'y a plus que deux métiers des quatre-tringts à cent dont se compossit la fabrique de cette maison,

Arrête :

ARTICLE 1<sup>ee</sup>, Il sera donné, sur le fonds des encouragements des manufactures, une somme de 60,000 francs à la veuve Des Rousseau, pour être employée à rétablir sa fabrique.

ART. 2. Les ministres de l'intérieur et des finances sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire.

6997. ABBÉTÉ.

Sedan, as thermidor an us (q août 1803).

ARTICLE 1". Il sera construit un pont en pierre sur la Meuse, à Givet, au point qui sera déterminé par les ingénieurs du génie militaire et des ponts et chaussées, de manière que la navigation ne soit pas génée.

Art. 2. Ce pont sera terminé en quatre ans, à compter de l'an xi; et, à cet effet, il sera fourni, sur les fonds extraordinaires de l'an xi, une somme de 40,000 francs pour les trayaux de la première année.

ART. 3. La porte de la ville de Charleville, dite de France, sera démolie aux frais de la commune. Les matériaux lui en sont concédés, et le conseil municipal avisera aux moyens d'assurer la clôture de la ville par une grille.

Aπτ. 4. Les fronts de la citadelle de Mézières, du côté de la ville, seront démolis.

Il sera ouvert un canal de communication et de navigation entre la haute et la basse Meuse, à Mézières.

A cet effet, il sera soumis au Gouvernement trois projets d'exécution: Le premier, suivant lequel la communication aurait lieu par les fossés extérieurs de la citadelle;

Le second, sur l'emplacement des fronts de la citadelle démolis;

Le troisième, par les fossés du front Saint-Julien.

Les ingénieurs militaires se concerteront avec ceux des ponts et chaussées pour arrêter et présenter ces projets et devis.

Asr. 5. Il sera fait un devis estimatif des frais de la démolition des fronts intérieurs de la citadelle, ainsi que de la valeur des matériaux et de celle du terrain qui pourra être concédé pour bâtir.

Art. 6. Le bastion s' 7, la courtine et la porte située dans l'indérieur de la ville de Sedan, seront démolis aux frais et à la diligence de la commune. La vente des matériaux et celle du sol serviront à payer les frais de démolition. Le surplus sera employé à acheter des rentes sur l'état. au profit des hospiess de la ville.

Ast. 7. Les moulins situés dans l'intérieur de la ville de Sedan, et appartenant à la nation, seront vendus suivant les formes voulines par les lois.

Le canal de Torcy, communiquant à la haute et à la basse Meuse, sera achevé dans le courant de l'an xu. Il sera assigné 4o,000 francs sur les fonds de l'an xu pour cet objet, et pour les travaux à faire dans le moisde fructidor prochain.

ART. 8. Les ministres de l'intéricur, des finances, et de la guerre, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

BONAPARTE.

Archives de l'Espece

#### 6998.

#### AU CITOYEN LACUÉE,

PRÉSEDENT DE LA SECTION DE LA GERREE AU CONSEIL D'ÉTAT

Sedan, as thermider an as (9 soit 1803).

Citoven Lacuée, votre projet de répartition de la conscription est sujet à beaucoup d'observations. Aujourd'hui que les revues sont faites, il faudrait établir chaque corps au pied de paix. Tous ceux que j'ai vus ont besoin de 3 à 400 hommes. J'ai trouvé dans la nomenclature beaucoup de fautes. Vous portez, par exemple, la 23° de ligne à trois bataillons, tandis qu'elle n'en a que deux. Depuis un mois que je fais, presque tous les matins, le métier d'inspecteur, il me paraît impossible d'avoir plus longtemps des demi-brigades à deux bataillons, et, pour ne point rompre de denii-brigades, je préfère en réunir deux en une. Par ce moyen, il n'y aura dans les masses ni dans l'administration aucun embarras. Chaque demi-brigade aura un colonel en second et un major. Changez le nom de demi-brigade en régiment. Établissez un major, et ôtez le nom de chef de brigade pour mettre celui de colonel. Nous aurons, par ce moyen, seize demi-brigades de ligne à quatre bataillons, et trois demi-brigades légères. Nous en aurons, indépendamment, une de ligne et une légère à quatre bataillons, mais dont l'un sera aux Indes. Ce changement ne comporte point de délai et doit être fait pour l'an xII.

Chaque demi-brigade a 60 à 50 hommes ouvriers, autant de musique, toujours autant aux bagages, ce qui finit par réduire un régiment de deux batsilloss à rien. Ils noffreat d'ailleurs aucun jeu pour se compléler, et je répugne beaucoup à prendre un batsillon dans une demi-brigade et un dans une autre. D'ailleurs, j'étime plus utile d'avoir des demi-brigades de quatre batsillons; on maintient la régularité en n'en envoyant que trois à la guerre, et en mettant l'autre dans les places les plus importantes. Jo vous envoie une note dictée de mêmoire, qui peut être faujive. J'ai cherché à réunir les demi-brigades qui sont dans la même division, afin que l'arrêté se trouve exéculé sans délai: Le tableau de la conscription doit se ressentir de ce changement; le travail en deviendra, je crois, plus facile. Les s 1°, 56° et 77° sont ordinairement portées à trois bataillons; mais elles out des détachements si forts aux colonies, qu'elles peuvent être considérées comme ne formant que deux bataillons.

l'estime, avant tout, qu'il faut avoir le tableau des revues; le ministre doit avoir toutes celles de la dernière inspection. Il faut opérer en couséquence de la revue des corps et de ce que vous leur avez donné pour la réserve, pour arriver à leur complet.

Vous avez donné, pour le Hanovre, à peu près 500 hommes de la réserve par demi-brigade, c'est suffisant. D'abord, il faut les habiller: ensuite, a,000 hommes des dépôts coloniaux ont augmenté l'effectif des corps; enfin, je n'à point, pour cette année, de raison d'être alarmé, et je ne veux point alarmer l'Allemagne.

Ainsi, sans rapporter la mesure qui doit compléter ces bataillons à goo hommes, il faut se compléter d'hommes donnés par la réserve. Nous verrons dans trois mois ce qu'il y aura à faire. La même chose pour Naples. Moyennant cela, vous devez ne pas leur donner 100 hommes de plus par bataillon. Si vous ne na vare pas assez, laissez plutôt en arrière les deuibrigades à quatre bataillons.

L'essentiel est d'être au complet de paix; tous les corps que j'ai vus en sont très-loin. Il faut aussi compléter tonte la cavalerie au pied de paix. Il faudra prendre en considération un arrêté que j'ai pris pour porter trois bataillons d'artillerie sur le pied de guerre.

Quoique je compte etre sous peu de jonrs à Paris, j'ai voulu vous envoyer ces notes qui me sont venues à l'idée, afin qu'à Paris je vous tronve tout préparé pour mettre en vigueur la conscription.

L'arrêté que vous prendrez pour les vingt demi-brigades sera le même que celui qui établira l'état de l'armée pour l'an xu, et qui doit servir à la formation du budget.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire

#### 6999.

## AU CONSUL CAMBACÉRÈS.

Baims as thurmides as 11 / 10 and 1 (80)

Je suis arrivé à Reims, Citoyen Consul, à quatre heures du matin. Je pense y passer la journée. Je suis satisfait de l'esprit que j'ai trouvé par toute la Champagne.

Le vous prie de faire demander à tous les ministres l'état des ordonnances de floréal, prairial et messidor, au comple de leurs ministères, qui n'auraient pas encore été payées soit à Paris, soit dans les départements, et cela dans le plus grand détail, afin qu'au premier travail qui aura lieu après mon atrivée on puisse évaluer de combien la trésorerie se trouve en retard.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire

#### 7000

## AU CITOYEN BARBÉ-MARBOIS, MINISTRE DE TRÉSOR PUBLIC.

Gioyen Ministre, le trésor public commence à mal marcher. Je reçois des plaintes que les ordonnances ne sont pas payées; et certainement, si mon ordonnance n'est payée que quatre-vingts jours après qu'elle a été délivrée, il n'y a plus de finances ni de services dans l'état. Cela a lieu depuis plusieurs mois par le système qui a été pris par les receveurs généraux. Quand on renvoyait les bons à vue, on était payé sur-le-champ. S'il y a des complaisances pour les receveurs à la trésorerie, el si les ordonnances ne sont pas payées, nous retombons dans le plus affreux chaes, et toutes nos opérations manqueront.

Je vous envoie un rapport du génie de Boulogne; je ne puis que vous en témoigner mon mécontentement. Prenez des mesures pour que ces abus disparaissent promptement. Il a été convenu de tout temps que l'ordonnance a dû être payée dans les vingt jours qu'elle a été délivrée à Paris. Ce doit être la faute ou de la trésorerie ou du payeur de la division. On a été obligé de ralentir les travaux, de renvoyer les voitures; cela rendra le prix des travaux dix fois plus cher. Préparee-moi ou rapport décaillé à mon arrivée à Paris, pour que je sache à quoi m'en tenir ur la manière dont se fait le service et sur les mesures à prendre pour le réorganiser, car il a fléchi depuis plusieurs mois.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire.

7001.

AU GÉNÉRAL BERTHIER,

ims, so thermider an st (10 and) 1863).

Plusieurs corps, Citoyen Ministre, que j'ai vus sur mon passage, se sout plaints d'une circulaire qui portait que, plusieurs corps étant complets, les soldats qui s'offraient pour servir devaient se présenter devant leurs municipalités et attendre la destination que leur donnerait le ministre; ce qui dégoltait ceux qui voulaient avoir la certitude de rentrer dans tel out let corrs.

Je crois qu'il faut envoyer à Hanovre des détachements de tous les corps de cavalerie de la République. Vous pouvez en excepter senlement ceux qui sont en Italie et au camp de Bayonne, comme se trouvant trop éloignés.

J'ai accordé aux troupes de la 16' division militaire quinze jours de gratification; è celles que J'ai vues dans la 26' division militaire, un mois de gratification; et aux 12', 45' et 11' de ligne, aux 6', 55' et a 56' légères, aux 6', 6', 7' de cavalerie, au u 1' de dragons et au 27' de chasseurs, quinze jours de gratification.

Donnez, je vous prie, des ordres pour que le général commandant la 1<sup>re</sup> division militaire n'envoie aucun détachement pour mon escorte; cela écrase la cavalerie sans aucun résultat.

BOYAPARTE.

Comm. par M. le prince de Wagrom. (En mouste ous Arch. de l'Emp.)

#### 2000

## AU CONTRE-AMIRAL DECRÈS,

#### MINISTRE DE LA MARINE ET DES COLONIES.

Saint-Cloud, 23 thermidor on 21 (11 soft 1803).

- 1° Jé désire que vous fassiez faire, avec le moins de frais possible, le compte des dogres, heus, spricks, bélandres de la Belgique, que mon intention est de réunir sur l'Escaut.
- On pourrait prendre des renseignements sur le nombre que la Batavie pourrait en procurer.
- 2º Il faudrait s'assurer quel est le nombre de corvettes de pêche de Dunkerque et autres bateaux du même genre qu'on pourrait réunir dans ce port.
- 3° Quel est le nombre de chaloupes canonnières, de bateaux canonnières, de petits bateaux de pêche et de cutters, qu'on pourrait se procurer pour réunir à Boulogne?
- 4º Quel est le nombre de bateaux destinés à la pêche de Granville, Saint-Malo et autres ports de la Manche, qu'on pourrait réunir à Cherbourg?
- 5° Quel est le nombre de bâtiments qu'on pourrait se procurer à Brest, capables de naviguer avec nos vaisseaux?
- 6° Quel est le nombre de bâtiments qu'on pourrait se procurer à Bordeaux pour Rochefort, et capables de naviguer avec nos vaisseaux?

BONAPARTE.

Archives de la marine.

#### 7003

## AU CITOYEN CHAPTAL,

Saint-Cloud, 25 thermider on 11 (13 audt 1803).

Je vous prie, Citoyen Ministre, de donner ordre que les bâtiments suivants. la Marguerite-Christine, l'Amphion, chargés en fers, planches et goudron, qui sont sous le séquestre dans le port du Havre, ainsi que la Fortuna, chargée de fil de laiton et de planches, qui est à Rousen, soient libres el puissent tendre leurs marchandises, l'arrêté di n' messidor ne pouvant avoir lieu pour des marchandises du Nord dont no ports out besoin, et d'ailleurs évidemment suédoises; reintendant décoger, pour ces bâtiments, qu'à l'arrêté du 1" messidor et non à aucune autre loi.

Faites connaître au ministre de Suède l'ordre que vous donnez.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire.

#### 7004.

## AU CITOYEN TALLEYRAND,

Saint-Cloud, a5 thermidor an m (13 aois 1803).

Le vous envoie, Citoyen Ministre, des décisions sur la capitulation suisse: expédiez-les par un courrier au général Ney, car je désire que cela soit terminé promptement. Ces trois demi-brigades sont incomplètes, coûtent beaucoup d'argent et ne nous servent à rien; il faut donc en finir. Écrivez au général Ney qu'il est autorisé à conclure et à signer.

Toutes les nouvelles que je reçois d'Espagno me confirment la levée de miliese et d'armées de terre. Je suis étonné que le géréal Beurnon-ville n'en discrie. Comme il est couvenable, pour un objet auss important, de ne pas s'en rapporter à un seul homme, qui peut se tromper et qui, en méprisant les Espagnols, peut n'ajouter que très-peu d'importance à des choses auxquelles jen attente beaucoup, évrice aux citorpeus Beleville! Le Roy\*, aux commissaires des relations extérieures à Santander, à la Gorogne, etc. de vous faire connaître les mesures prises pour la levée des troupes espagnoles depuis six mois.

Écrivez également au général Beurnonville pour lui faire connaître ce

\*\*\*

<sup>\*</sup> Commissaire général des relations commerciales à Madrid. \*\*Commissaire général des relations commerciales à Cadix.

que j'apprends ici, et que je désire étre éclairci sur cet objet; dites-lui de vous envoyer l'état de situation de l'armée espagnole.

BONAPARTE.

Archives des affaires étrangères, (En minute sez Arch. de l'Emp.)

7005.

## AU GÉNÉRAL BERTHIER, SINISTRE DE LA CLERRE.

Saint-Cloud, 95 thermider an 11 (13 sout 1803).

Les troupes de Hanovre, Citoyen Ministre, celles qui sont dans le royaume de Naples, celles qui sont en Hollande, n'auront point de congés de semestre.

Les troupes qui sont en Bretagne, celles qui sont dans les différents les, celles qui composent le camp de Bayonne, celles qui sont à la disposition de la marine à Toulon, celles qui sont dans la s3° division militaire et celles désignées pour faire partie des camps, n'auront point de comes de semestre.

Je désire que vous me remettiez, au prochain travail, l'état des demibrigades qui ne sont point comprises dans cette mesure, afin d'autoriser les semestres par demi-brigades, vu que quelques demi-brigades doivent encore faire partie de ces différentes expéditions.

Écrivez au général Busca que le général Campredon est à l'île d'Elbe; que c'est lui qui a ordonné l'ouvrage dont il est question; que Porto-Ferrajo ne peut se défendre s'il se renferme dans ses murs; qu'il faut des ouvrages avancés; qu'il tienne un conseil de guerre composé du général Campredon et des officiers du génie, pour déterminer les ouvrages à faire hors de la place.

Par la lettre du citoyen Panetier, l'amiral Bruix paraît croire que c'est qualorse adjoints que vous devez lui fournir; je ne sais si c'est une erreur de l'arrêté ou de votre lettre; ce n'est point quatorze, mais quatre que porte l'arrêté.

Le général Marmont, commandant l'artillerie de l'armée, doit vous faire

CORRESPONDANCE DE NAPOLÉON I". - AN XI (1803).

579

connaître les mesures qu'il a prises, soit pour les batteries volantes, soit pour les officiers d'artillerie commandant à Ostende et à Boulogne.

Donnez ordre au 6° régiment d'artillerie d'envoyer 30 hommes à Hanovre pour y recevoir 70 chevaux, afin de se compléter.

BONAPARTE.

Comm. par M. le prince de Wagrem. (En miente sus Arch. de l'Emp.)

## 7006.

# DÉCISION. Saint-Glood, 95 therundor an 21 (13 andt 1803).

Le ministre directeur de la guerre demande l'autorisation de faire payer une somme de 18,938 francs à différents corps stationnés dans la République italienne, pour indemnités de vivres pendant l'an x. Ceci demande un grand examen: car enfin les fonds de la République italienne ont toùt payé pour l'an x; comment arrive-t-il que ces hommes viennent réclamer?

BONAPARTE.

Archives de l'Empire

#### 7007

## AU CITOYEN TALLEYRAND,

MINISTRE DES RELATIONS EXTÉRIEURES.

Saint-Cloud, 96 thermidor an Et (15 autt 1803).

Ce qu'il y a de plus important dans notre position actuelle avec l'Espagne n'est point l'affaire des subsides; ce n'est point l'exécution du traité qui nous lie, mais c'est, 1° l'étrange conduite d'avoir laissé enlever deux bâtiments ancrés à Algésiras, et de ne pas même offir d'en payer l'équivalent; s' c'est de voir quatre vaisseaux de guerre français arriver à la Corogne et de les laisser exposés aux attaques de l'ennemi, en les traitant avec tous les mauvais procédés qu'on peut avoir pour des Banereques; 3° c'est l'impertinence avec laquelle on ose dire qu'on arme 100,000 hommes de milices, qui évidemment ne sont point pour faire la guerre aux flottes anglaises. Je désire que vous remettiez à M. d'Azara une note ainsi conçue :

«Le Premier Consul m'ordonne de faire connaître à Votre Excellence que la mesure des outrages qu'on se permet en Espagne contre la France depuis quatre mois est près d'arriver à son comble. Ce n'est pas ce que le Premier Consul avait le droit d'attendre de Sa Majesté Catholique. Il se plait encor et acrier qu'elle est étrangère à ces menése et à tous les outrages qu'on n'épargne pas au pavillon français. Mais cela tient sans doute aux calculs perfides d'hommes qui, insatiables d'or, ont vendu les intérêts de leur prince et de leur pays à l'Angeleteres, où ils sepèrent trouver un refuge contre l'abime où ils veulent évidemment entraîner l'Espagne.

"Deux bâtiments de Marseille, richement chargés, venant de la Martinique, sont arrivés à portée de pistolet du fort d'Algésiras. Le gouverneur, qui avait été averti, a fait tirer un coup de canon à poudre et a laissé amariner les bâtiments français. Le Premier Consul demande que la valeur de ces bâtiments, estimés trois millions, soit versée à Marseille pour indemniser les propriétaires; que l'officier qui commandait les batteries soit jugé par un conseil militaire, comme ayant laissé violer le territoire espagnol; que le gouverneur de Cadix, qui s'est permis d'arrêter des Français et de vouloir les forcer à entrer dans une levée de milices évidemment dirigées contre leur patrie, et que les hommes ennemis de leur roi et de leur pays qui entendent armer contre la France, soient sur-le-champ destitués; que les Français qui ont débarqué à Malaga par le mauvais temps et par les événements de la guerre soient traités, non comme s'ils étaient des Turcs, mais comme des soldats d'une nation amie de l'Espagne, et surtout d'une nation voisine qui a assez de force pour venger les outrages faits à ses drapeaux et à son sang; que l'officier qui, à Algésiras, s'est conduit avec autant d'inhumanité que d'outrage envers les bâtiments français, soit destitué; que l'escadre de quatre vaisseaux français qui a relâché à la Corogne depuis un mois, et, ce qui est sans exemple, à l'équipage de laquelle on n'a pas permis de descendre à terre pour faire la quarantaine et qu'on a contraint de rester encombré sur les vaisseaux, après les fatigues d'une traversée de soixante jours, sans lui permettre d'entrer dans le port et les bassins, mouillée au delà des jetées et exposée aux insultes des Anglais, puisse débarquer à terre et être mise en réparation; car, si elle était insultée sous le feu de la Corogne, comme c'est peut-être le projet de quelques hommes voués à l'Angleterre, ce nouvel outrage qu'essuierait la France dans les ports espagnols serait vengé par la chute de la monarchie espagnole; que les 100,000 hommes de milices qui ont été levés soient sur-le-champ contremandés; que toutes les troupes qui ont été envoyées en Catalogne, dans la Navarre, dans la Biscaye, dans les Asturies, à Valladolid, à Burgos, depuis le 1" vendémiaire an x1, en soient sur-le-champ retirées et dirigées du côté de Gibraltar et de la Corogne; enfin que l'armée espagnole ne soit pas remise sur le pied de guerre; ee qui ne peut être évidemment que dans des intentions hostiles contre la France; que la marine espagnole soit réorganisée, au lieu de souffrir que des hommes ennemis de l'Espagne, ignorant que sa puissance est fondée sur ses immenses colonies, détruisent sa marine et osent menacer et comprimer par ses armées de terre la nation française.

 Après que le Premier Consul aura satisfaction sur ces questions, il restera à voir à Sa Majesté:

-Si elle veut ou non soutenir le traité d'Amiens, qu'elle a signé et que l'Angleterre a violé;

« Si elle veut faire la guerre à l'Angleterre, ou, dans le cas de neutralité, accorder à la France le subside demandé, et qui peut seul compenser le tort que fera à la France la neutralité de l'Espagne;

Ou si Sa Majesté, avengtée par l'esprit de vertige qui s'est emparé de ses ministres, veut faire la guerre.

«Au reste, le Premier Consul me charge de vous faire connaître que la plus grande responsabilité qui ait pesé sur aucun ministre pèes sur vous par cette déclaration que je suis chargé de vous transmettre. Il est impossible que le roi ne s'aperçoive point qu'il est trahi, ou il a pris véritablement la résolution de se coaliser avec l'Angleterze contre la France. Dans l'un ou l'autre cas, l'intention ferme du Premier Consul est qu'avant

le so fructidor cette question soit décidée, et qu'il sache à quoi s'en tenir. Il a laisé passer du temps, parce qu'il a vu les vaisseaux espagnols ronter dans leurs ports; cette complisiance a été prise pour de la faiblesse de la part des hommes qui dirigent le cabinet do Madrid; mais le Premire Consul est décidé enfin à faire consalter que Dieu lui a romis l'autorité nécessaire pour faire respecter les traités, et qu'une nation voisine doit avoir pour le sang et le pavillon françeis les mêmes égards que la France a pour le sang et le pavillon françeis les mêmes égards que la France a pour le sang et le pavillon espognols.

Je dirai ici dans deux jours un mot à M. d'Azara, pour accréditer cette note. Envoyez-la au général Beurnonville, ponr qu'il la garde secrètement, et pour que, deux jours après que M. d'Azara l'aura envoyée à Madrid, il en remette une dans les mêmes termes. Déclarez-lui que je mets sous sa responsabilité personnelle s'il y a en Catalogne, dans la Biscaye, à Burgos et à Valladolid aucunes troupes, si toutes les levées ne sont pas congédiées, si l'on fait quelques approvisionnements dans les forteresses de Pampelune et de Fontarabie. Sous quelque prétexte que ce soit, mon intention est qu'il n'entre dans aucun pourparler qu'au préalable, 1° les vaisseaux français qui sont à la Corogne puissent débarquer à terre leur équipage et être mis en réparation; 2° que tontes les troupes soient sur le même pied qu'elles étaient au 1er vendémiaire an x; que toutes les levées de troupes soient contremandées; enfin que Sa Majesté s'explique net que dans aucun cas elle ne fera la guerre à la France; que le gouverneur de Cadix soit destitué, et l'officier d'artillerie d'Algésiras puni; que je ne puis dissimuler que je fais marcher des troupes, et que 80,000 hommes entreront en Espagne avant le 15 vendémiaire. Il doit dire enfin positivement que l'Espagne ne doit pas tenir sur pied d'armée de terre autre que celle qu'elle avait il y a deux ans; que je suis profondément outragé des 100,000 hommes dont il me menace et qui singent parfaitement avec la levée en masse des Anglais; qu'il est évident qu'une armée de terre espagnole n'a d'autre but que de se coaliser contre la France; que, du reste, j'entends qu'avant le 20 fructidor on ait remis dans mes mains les obligations des soixante et douze millions pour l'an xu, payables de mois en mois, et les vingt-quatre millions, éclus depuis prairial, qui doivent être réalisés en argent avant le or fructidor; je ne les recevrai pas en lettres de change, mais en piastres rendues à Bysonne; ou hien que l'ambassadeur anglais soit classé, l'embargo mis sur tous les bâtiments anglais; les quinze ou vingt vaisseau. que l'Espagne peut fournir, armés; le Portugal et Gibraltar attaqués de concert avec l'armés française; qu'entre cette double alternative et faire la guerre à la Frauce je n'en connais pas une quatrième; que, si Ton continue à rassembler des rocrues, à refuser des semestres et à mettre enfin l'armée en état d'agir, le général Beurnonville doit demander une entrevue au roi, lui donner cinq jours pour se éciden, et se retiere à la campagne. Au boat de ce terme il préviendrait autant que possible nos commissaires des relations commerciales, et ferait prendre la mer à nos vaisseaux. Dans ce cas, dans la demière décade de fructior, so,oco hommes cotreront dans la Navarre, et 15,000 dans la Catalogne, qui seront souteuns par un nombre pareil.

BONAPARTE.

Archives des affaires étrangères. (En misute sex Arch. de l'Emp.)

#### 7008.

#### AU CITOYEN TALLEYRAND.

Paris, 25 thermidor on 21 (16 sout 1803).

M. d'Azara, Citoyen Ministre, m'a remis une note, qu'il avait faite pare qu'il désespérait de me parler. Je lui ai dit de vous adresser une note en conséquence des ordres de sa cour. Envoyer sur-le-champ un courrier au général Beurnonville, pour lui faire connaître que le bruit court que l'on evet envoyer cit le ministre que le prince de la Paix entretient à Rome; que je ne veux point ici de ministre intrigant qui se mête des affaires discrieures du pays; que je vois d'ailleurs avec peime qu'on donne des désagréments à M. d'Azara, parec qu'on sait que je l'estime; que la proposition que l'Espagne fera la guerre à l'Angeletere esteptée; que si fon demande le jour auquel la rupture doit se faire au s'o frection; le

renvoi du ministre anglais et la mise de l'embargo sur tons les bâtiments anglais qui se trouvent dans les ports de l'Espagne doivent avoir lieu; qu'immédiatement l'Espagne mettra sur pied deux armées, l'une destinée à attaquer Gibraltar, l'autre le Portugal; que j'aurai deux corps d'armée, de 16,000 hommes chacun, qui agiront de concert avec les forces espagnoles; que le nombre de troupes qui se mettent en marche pour Bayonne devient considérable, et que, quoiqu'on dise qu'elles sont dirigées contre le Portugal, on ne tardera pas à s'apercevoir qu'il y a trop de forces pour le Portugal; que si donc on doit arriver à un arrangement, et que l'Espagne veuille conserver la neutralité en payant un subside, elle doit accorder ce que nous avons demandé, sans attendre l'arrivée d'une aussi grande quantité de troupes, dont la première moitié (25,000 hommes) sera arrivée au 1er fructidor; comme il y a effectivement une aussi grande quantité de troupes, je serai intéressé à les arrêter dans leur marche, à moins qu'on ne veuille entrer en compensation et qu'il s'agisse de vouloir culbuter ce gouvernement;

Que, quant au subside à payer, c'est toujours la même chose; je n'entends point relâcher de six millions par mois et de vingt-quatre millions pour ce qui est échu; si la somme qu'on proposenti était inférieure à cela, je préfère le parti de la guerre déclarée à l'Angleterre, parce que l'attaque de Gibrallur, que je veux faire, inquiélera beaucoup l'Angleterre et l'obligera à mettre une forte granison dans cette place.

L'Angleterre a licencié les régiments suisses Dillon et Watteville, et l'Espague a consenti à donner passage à ces régiments pour venir en France. De quel droit l'Espagne donne-t-elle passage pour la France à des régiments qui étaient licenciés par les Anglais? Cela a été contre l'usage de tous les temps.

Les guettes anglaises parlent d'une expédition contre la Corogne, pour y forcer les vaisseaux français. l'aites sentir à ces gean-là que cette escadre ne prendra pas la mer qu'elle ne soit ravitaillée et doublée en cuivre; sans cela elle restera perpétuellement dans leur port, parce que je ne veux point l'exposer à être prise par les Anglais; qu'ils doivent actiere les fournitures de tout ce qui lui est nécessaire, d'autant plus que j'ai envoyé 500,000 francs pour tout payer. Faites en sorte qu'elle puisse partir dans deux mois; elle peut être prête dans un. Il sera aussi nécessaire, dans le cas où les choses s'arrangeraient, que

Il sera aussi nécessaire, dans le cas où les choses s'arrangeraient, que l'Espagne donne passage à un bataillon français pour renforcer la garnison des vaisseaux; qu'on le fera passer par 30 et 40 hommes, et à des distances éloignées.

La même chose pour l'Aigle, qui est à Cadix. Dès l'instant qu'il sera réparé, il a ordre de partir. Si l'Espagne continue à contrarier l'équipement et l'armement de nos vaisseaux, ils y resteront continuellement, ce qui sera un objet perpétuel de jalousie et de division qu'elle aura avec nous.

Enfin recommandet hien au général Beurnouville que, dans le courant de fructidor, il faut que j'arrive à l'une de ces trois choses : v' que l'Espagne déclare la guerre à l'Angleterre; s' ou qu'elle paye le sulaide spécifié dans les lettres précédentes; 3' ou la guerre déclarée par la France à l'Espagne; es cela ne peut plus durer.

Je vous envoie quatre lettres relatives à la Russie et aux préparatifs que l'on fait en Danemark et en Portugal.

BONAPARTE.

Archives des affaires étrangères. (En mouste ous Arch. de l'Emp.)

7009.

AU CONTRE-AMIRAL DECRÈS, MINISTRE DE LA MARINE ET DES COLONIES

Paris, 98 thermider an 12 (18 soft 1803).

Faites mettre sur le chantier de Paris seize caiques en construction, et quatre sur le chantier de Compiègne. Donnes ordre à Toulon qu'on en fasse construire vingit dans les petits ports voisins, et qu'on en expédie quatre pour la défense des côtes de l'île de Corse, et deux pour la défense des côtes et de l'île d'Elbe. Les quatorze autres recevront une destination lorsqu'ils seront faits.

Il serait convenable que ces bâtiments fussent arrivés à leur destination avant brumaire.

TIM.

Donnes ordre au préfet maritime à Rochefort de faire lancer le Lyon au 1" vendémiaire, pour la fête de la République, et le Magnanime avant le 10 fructidor.

Donnez ordre au préfet maritime de Lorient de faire lancer le Suffren dans le courant de la première quinzaine de fractidor, et le.......¹ au 1<sup>st</sup> vendémiaire, jour de la fête de la République.

Faites connaître au prétet maritime de Brest qu'il fasse lancer le Veur au 1" vendéminier; qu'il lant qu'il s'arrange de manière à avoir prêts, pour l'escadre, trois vaisseaux à trois ponts, y compris le Vengeur, et, au lieu de seize vaisseaux prété dans l'état, vingt vaisseaux prêts à meutre à la voile au 1 "finnière. Ces vaisseaux porteront 1 «, ooo honnmes pour l'expédition d'Irlande. Faites-moi connaître le nombre de frêques et de gross de l'experience de 20,000 honnmes, tout l'expédition d'Irlande. Faites-moi connaître le nombre de freque de 20,000 honnmes, transports facéseaires pour porter issuait à concurrence de 20,000 honnmes, transports facéseaires pour porter issuait à concurrence de 20,000 honnmes, transports facéseaires pour porter issuait à concurrence de 20,000 honnmes, transports facéseaires pour porter issuait à contrait de la cont

Il faudra voir les moyens qu'on pourrait avoir à Rochefort pour embarquer 10,000 hommes. Il y aura six vaisseaux de guerre qui pourront porter 4,000 hommes. Il y aura sept on buil frégates qui pourront en porter 5,000; ce qui ferait 6,000 hommes. Il faudrait donc en chercher pour 4,000 hommes.

Il faudra c'assurer si les vaisseaux de Brest, et surtont de Toulon, sont armés de caronades, et si ces dernières seront prêts à partir dans le courant de brumaire. Il faudrait également connaître si, indépendamment des vingt vaisseaux qui doivent être prêts à Brest pour le : "frimaire propres à toute expédition, on ne pourrait pas ca vaier quatre con cinq armés de toutes leurs batteries et propres seulement à l'expédition d'Irlande.

BOXAPARTE.

Archives de l'Essaire.

7010.

AU GÉNÉRAL DEJEAN,

Saint-Cloud, s8 thermider an zs (16 soft 1803).

Faites connaître, Citoyen Ministre, au commissaire ordonnateur Michaux

Le blanc sur la minute.

que mon intention est que l'ordre de la comptabilité soit rigoureusement maintenu, et que l'indépendance des receveurs et payeurs soit respectée. L'argent ne doit être reçu et donné que par eux, et l'ordonnateur n'a le droit d'avoir aucune caisse particulière.

Je désire que vous fassiez donner des bonnets de grenadiers aux grenadiers de la 111° demi-brigade.

BOXAPARTE.

Depôt de la guerre.

7011.

DÉCISION.

Seint-Cloud, 29 thermider an 21 (17 sout 1803).

Proposition d'accorder une indemnité de 200 francs au citoyen Mario, préposé des dousnes, blessé dans une action avec les Anglais. Acçordé. Faire vérifier, par les commandants militaires des lieux, que cette blessire a en lieu dans un combat contre les Anglais, et étrangère aux affaires de contrebande, afin qu'on puisse lui donner un fusil d'honneur.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire

7012.

OBSERVATIONS

SUR UN TRAITÉ FAIT AVEC LES RECEVEURS GÉNÉRAUX POUR LE SERVICE DU TRÉSOR PUBLIC PENDANT L'AN XII.

Stint-Good, 19 thermider an 11 (17 noit 1803).

Ast. 7. Dans le cas où l'agence, pour facitier est opérations, aurait besoin d'obligations d'une échéance plus rapprochée que celles indiquées dans l'article 5, ello pourra demander au trésor public jusqu'à concurrence de la moitié des échéances desdites obligations, pour chacune des échéances des obligations, pour chacune des échéances des Article 7. On voudrait, au lieu de à charge d'en réaliser le montant à Paris au jour de son échéance, « à « charge de réaliser, dans le point « de la République indiqué par le » ministre du trésor public, au jour

76.

l'an su qu'elle indissuera, à la charge de verser, à titre de dépôt, une somme d'autres obligations équivalentes, et son engagement d'en réaliser le moutant à Paris, le jour de l'échènce. Si la moitié de quédec échènace na s'élevait pas à la somme de 8 millions, a différence pour compléer cette somme pourraêter érclamée par l'agence, à la charge que ce complément lui sera précompté dans les mois suitants.

An P. S. le Gouvernement ignoit couxiable, dans le cour de l'au ut, d'assigner as service des mois qui pourront l'rièger ane plus forte somme que celle déterminé puis l'article 4, et qu'il vaubit faire une négotiete, moi de l'aguine servaire de aléguises fassignes personaelles et molibilere, le vrenement de l'agune servair faits dans les proportions qui lui servait indéquête, et les chigations qui hi servait renisse pour le covirir de cet excédant servait adegréées au tant et d'agrès les conditions réglées par l'autre de la prévent trainé.

termas, se charger d'une opération extractionisme de diminier, et une son refus, le ministre de tréore public pourra faire faire ladies enjeciation par qui il aviera, aux conditions qu'il touvers les plus seatsignesse, à la charge que lecificate éloligations adopties as pourrent être mine en circulation avant le que farticle y conditione à recurrier va pleine et envière exécution. Dans tous les ras, le que farticle y condené à l'agrees pour la-rédites adoptions en securir se pleine et des differe qu'elle aux mandre à l'agrees pour la-rédites dispositions, lorque les conditions de l'effere qu'elle aux mâtie ne secrott pas co-vertes par une offre plus avantageuse fair par tous autres particuliers on associations.

«de l'échéance; » ou bien » à charge «d'en réaliser le montant, soit à «Paris, soit dans le lieu où était » payable l'obligation qu'ils ont » reçue. »

Article 9. Cet article contient une condition trop onéreuse au Gouvernement, celle de ne pouvoir s'aider d'aucune de ses ressources et d'être soumis, pour cet objet, à l'arbitraire de l'agence. On pourrait faire plusieurs propositions pour y remédier:

La première, que l'agence serait obligée d'escompter, aux mêmes conditions, une somme d'obligations échéantes dans le trimestre, sans que cela puisse monter à plus de 20 ou 30 millions dans l'année;

La seconde, qu'indépendamment des 87 millions que l'agence escompte, elle serait tenue, si le trésor public le demandait, à escompter, aux mêmes conditions, jusqu'à une concurrence proportionnelle, des bons à vue qu'il recevrait. Ainsi, si on leur laisse les bons à vue drevenant des décimes pour franc des coupes de bois, des bons à vue de la vente des domaines nationaux, Ast, 10. Les abligations et traites sur les portes et forfrere et sur les pleentes, et les miligiations affectés sur le recouvrement des sommes imposées pour les frait de l'armonnent et autres de l'armonnent et autres de l'armonnent et autres real accomptées par l'appece aux conditions et de la manière préviue par l'article précédent, es ce qui regarde l'ecompte et la préférence à l'agence, és autres de l'armonne de l

des bons à vue provenant de la taxe d'entretien des routes, des bons à vue des rachats de rente, toutes ces natures de bons à vue, que l'on évalue à 40 ou 50 millions, offrent un avantage, même en partant de l'esprit de l'article 9 du traité, qui fait paraître juste de demander que l'agence s'engage à négocier, suivant la même marche, jusqu'à la concurrence de 25 ou 30 millions. On pourrait, par exemple, déterminer un million ou 1,500,000 fr. par chaque million de bons à vue rentrant à la caisse pour ces objets. Article 10. Cet article n'est pas clair. Il y a un sens qui paraît tout à fait inadmissible, c'est celui en l'article q, que les traites pour patentes et les obligations affectées sur le recouvrement des sommes imposées pour les frais de l'armement de guerre contre l'Angleterre ne peuvent être négociées que movennant dépôt. En effet, si tel avait été le sens de l'article 10, on n'aurait pas fait un article séparé, puisque, par ce sens donné à l'article, il se trouve subir la même condition que les obligations, et l'on ne verrait pas pourquoi on n'y aurait pas compris les coupes de bois et les autres effets, montant à 100 millions, dont la

mauvaise gestion et la mise sur la place influeraient. D'ailleurs, les articles q et 10, en ce sens, donnent à l'agence une tutelle inconvenante et inutile. Le Gouvernement a essentiellement intérêt à soutenir le crédit, et des conditions de défense de négocier avec d'autres que l'agence sont bonnes si, comme il a été pratiqué avec les banquiers. l'agence s'engageait à négocier tous les effets: elle mériterait la préférence; autrement, c'est une clause contraire au bien du service de Fan xII; car l'agence, sûre qu'on ne peut s'adresser qu'à elle, est maîtresse de faire les conditions.

Aar. 11. L'agence continuera à fonuriu un tréoer public, pendant l'an un, des rescriptions payables sur tous les points de la République, suivant le mode et conforméries si du traité du 30 thermider an act de du traité du 35 frimaire an 31. Ces rescriptions seront versées au tréoer public dans les cinq jours qui suivront celui où la demande en aura dé faite à l'agence. Article 11. Il faudra s'occuper, en l'an xu, d'un système plus naturel; mais on peut, sans nuire à la lettre et à l'esprit de l'article 12, aider efficacement le service en prenant la détermination suivante:

On ferait deux tableaux des déparlements : le premier contenant tous ceux qui, dans l'an xı, ont absorbé plus de sonds que n'en produisent les bons à vue et les obligations du mois; le second, les départements qui, dans l'an xı, ont produit plus de bons à vue qu'ils n'ont sait de dépense, sans compter les obligations qui, étant disponibles au trésor public, peuvent être négociées comme on l'entendrait.

Alors on aurait soin de ne jamais donner aux receveurs qui, en exécution de l'article 3, demandent des obligations pour le service des mois. des obligations du premier tableau, mais seulement du second; et, dès le moment que les bons à vue des départements du premier tableau arriveraient, on les présenterait de suite à l'agence, en lui demandant, non un mandat sur la banque à vingt jours, mais une rescription sur le payeur dont le département fait partie, et les bons à vue provenant des départements du deuxième tableau, ce qui ne doit pas être trèsconsidérable. On aurait soin de demander, à mesure que les bons à vue arriveraient, tout de suite une rescription pour ce qui doit se consommer dans le département, et le surplus en mandats à vingt jours sur la banque, et le service se trouversit d'autant mieux fait que moins de bons à vue auraient été convertis en mandats sur la banque.

Le trésor public pourrait faire ce tableau sur l'an x. Il verra successivement les augmentations ou diminutions qui viendraient à résulter des encaissements qui

peuvent avoir lieu dans le cours de l'an xu.

Art. 12. Les articles 10, 11, 12 et 43 du traidé du 3 d'innaire soivant, relatifs su reconument des boas à voi, continerent d'avoir leur caréculion peodent l'au su, soul le clauscapite : le trême public, sifin de favoirei en opérations des négociant dans plasiesme places de commerce, se réserve la faculté de preservire à l'agence de faire artiver à l'appare, à l'avai, se fonds des boan à vue requestion de la commercant, jumpià concurrence de la milloir par meis. Article 1s. Cet article ne paraît pea sassez clairement rédigé. S'il n'y est pas dit que l'agence et les receveurs seront obligés, jusqu'à la contrence de 1s omilions, de remettre des sommes au commerce dans les décriments au pair et sans aucun escompte sous le prétette du cours de Paris, on n'aurait rien fait. Les receveurs ont l'abiliude de recevoir un demi et au moins un quart pour l'argent qu'ils donnent pour le paire sur Paris, qui est payé à vue.

BONAPARTE.

Archives de l'Empere

### 7013.

## AU CITOYEN TALLEYRAND.

MINISTRE DES RELATIONS EXTÉRIEURES.

Seint-Cloud, 3o thermider an at (15 ault 1803).

Jui requivotre lettre. Citoyen Ministre. Votre observation sur le bataillon suisse qui doit faire partie de la garde m'a paru assez juste; en contracter l'obligation, surfout, a quelque chose d'étrange. Écrive au général Ney qu'on peut envoyer ce bataillon, mais qu'on n'a jamais entendu en faire un article de la capitulation, ce qui serait inconvenant, mais que cela sera accèure.

Je vous envoie des lettres de Lisbonne.

J'ai dicté hier à Durand quelques notes sur les affaires d'Espagne. Il me tarde bien que ces affaires soient finies, soit pour avoir de l'argent, soit pour asseoir définitivement tous mes plans. CORRESPONDANCE DE NAPOLÉON P. - AN XI (1803).

593

Le parlement britannique s'est ajourné au 6 octobre.

BONAPARTE.

La note sur l'Espagne m'a paru bien. Je l'ai fait remettre.

trelaises des affaires etrangère (Es maste ses tech, de l'Emp.)

7014.

### AU LANDAMMAN

ET AUX MEMBRES DE LA DIÈTE GÉNÉRALE DE LA SUISSE.

Saint-Cloud, 30 thermider an at (18 sept 1803).

Citoyeus Landamman et Membres de la diète générale de la Suisse, vous me rappelez l'un des plus heureux moments de ma vie, lorsque vous m'écrivez que l'acte de médiation vous a épargné la guerre civile.

C'est dans cette vue que j'avais déféré au vœu de la Suisse entière et que j'étais intervenu dans ses dissensions.

L'expérience a servi de guide pour la base de vos institutions actuelles: elle peut en servir pour la continuation des rapports qui subsistèrent constamment entre la France el votre pays. Ges rapports sont fondés sur des sentiments d'affection et d'estime dont j'aimerai toujours à donner des témoignages à votre nation.

BONAPARTE.

Comm. par la chancellerie fédérale de Suisse. - En misse sus Arch. de l'Emp.)

## 7015.

# AU GÉNÉRAL BERTHIER,

Saint-Cloud, 30 thermodor an 11 (18 soult 1803).

Je vous renvoie, Citoyen Ministre, les lettres du général Rusca. Recommandez à ce général de porter une attention particulière aux fortifications de la petite île de Palmajola, et d'y envoyer le général Campredon pour s'assurer s'il y a un gril à boulets rouges et le nombre de mortiers

75

et de canons nécessaire; deux bons mortiers à grande portée y seraient fort utiles. Il est extrêmement important de ne point laisser occuper cette ille par l'ennemi. Il faut en renforcer la garaison; le nombre d'hommes qu'on y tient n'est certainement pas suffisant.

Je ne conçois pas comment on déserte de l'île d'Elbe. Je ne conçois pas non plus comment il n'est pas arrivé plus de monde du continent; il en est parti davantage du dépôt de Marseille.

Ecrivez au général Rusca pour savoir si l'on a pris des mesures pour exercer une portion de l'infanterie aux manœuvres du canon.

Donnez ordre que la pièce de 36 en fer qui est à la Fère soit envoyée au Havre; les deux qui sont à Lille et les sept qui sont à Metz, à Bon-

logne.

Le désire connaître quel est le nombre de pièces de 36 qui sersait disponibles à Cherbourg, où it y en a cent ingit-deux de portées dans vos états. Ces états portent vingt-sept pièces de fer de 36 à Saint-Omer, soitante et douze à Lille, triss à Mett; si ces pièces sont autres que celles formant les batteries qui sont sur les côtes, donnez ordre qu'on les dirige sur Boulogne. Il y en a deux désignées comme cristant à Bruxelles: faitesed diriger sur Obtende, vingt-eauf à Bruges : ai elles sont autres que celles des batteries qui sont sur les côtes, faites-les diriger sur Ostende. In même chose pour les pièces de fer de 18. Paites diriger sur les Havre celle qui est à la Fère; toutes celles de Saint-Omer, Lille, Metz, sur Boulogne; et celles de Bruxelles, de Bruges, sur Ostende.

Nous avons à Nanur une mine de plomb qui appartieut à la Répubique. Le désire que vous vous concertie à cette occasion avec le ministre de l'inférieur, non intention étant de la faire exploiter par les officiers d'artillèrie et d'en faire verser le produit dans nos arsenaux pour nos approvisionnements en plomb.

BONAPARTE.

Comm. par M. le prince de Wagram. (En amote ses Irek. de l'Esp.)

#### 7016

#### AU GÉNÉRAL BERTHIER.

Seint-Cloud, 3o thermidor an sz (18 août 1803).

Le vous prie, Citopen Ministre, de prendre les mesures convenables pour qu'il soit établi, avant le 15 frectidor, deux batteries au Havre, deux à Ostende et deux à Boulogue. Ces hatteries seront composées, la première de trois pièces de 36, la seconde de trois pièces de s4. Les trois pièces de 36 seront approvisionnées à soo boulets creux par pièce, celles de s4, à soo boulets.

Ces batteries seront placées sur des affats marins qui permettent de tiere sur l'angle de 55 degrés; cequi les mettra à même de lancer leurs mobiles à plus de 2,000 toises. Elles ne seront point placées dans le point le plus important, parce que, leur ûr étant très-inecrain; il faut garder les batteries ordinaires pour les meilleures positions. Ainsi, à Boulogue, elles seront placées sur les points les plus importants après la tête du mussir.

A Ostende, elles seront placées dans les petites places d'armes derrière la digue.

Ges batteries seront exercées souvent; et vous recommanderea, lorqu'il se présentera des bâtiments ennemis, de les laisser approcher à la distance ordinaire, et, lorsque le feu sera engagé à 12 ou 1,300 toises, de faire tirer ces batteries, qui auront l'avantage d'incommoder de leur leu les bâtiments ennemis tout le temps qu'ils mettront à parcourri l'espace de 800 toises. L'importance de ces batteries, pour empécher le bombardement, est telle, qu'il n'y a pas un moment à perdre pour les établir.

BONAPARTE.

75.

Dépêt de la guerre. (En missie use Arch. de l'Emp.)

## 7017. AU GÉNÉRAL BERTHIER.

Saint-Good. 3n thermiles as to (15 and 15 a)

l'apprends, Citoyen Ministre, que plusieurs conscrits de la réserve qui avaient été appelés pour le recrutement de l'artillerie, n'ayant pas la taille requise, ont éér envoyée étne eux, ce qui me paraît contraire à tout ordre. Donnez ordre aux différents régiments d'artillerie de vous envoyer l'état des houmes qui seraient renvoyée comme n'ayant pas la taille requise, et indiques les corps où es conscrits sevent incorporés.

Des régiments de dragons ont reçu des bonmes de deux pouces, qu'îls ne trouvent pas assez grands. Comme ces régiments ont été beaucoup augmentés, il serait trés-difficile de les compléter avec des hommes de quatre pouces. Donnes-leur l'ordre de les recevoir à deux pouces, et de vous envoyer l'état des hommes au-dessous de cette taille, pour que vous les destiniez pour l'infanterie.

BONAPARTE.

Comm. par M. le prince de Wagram. (En minute sys (m), de l'Enq.)

## 7018.

AU CITOYEN CHAPTAL,

Saint-Cloud, 1" fructider an 11 (19 soil 1803).

Vous êtes învité, Citopen Ministre, à ordonner que l'on soccupe sans Aldai du projet de communication à établir ente la ville de Reins et la rivière de l'Aisne. Le Premier Consul croit qu'il convient de charger de la rédaction des projets un ingénieur plus capable que ne paraît l'être relui du département.

Il y a à examiner si on pourra rendre la Vesle navigable, ou s'il faudra lui donner une nouvelle direction.

97

L'intention du Premier Consul est que le projet qui sera jugé praticable lui soit présenté au commencement du mois de brumaire prochain.

Par ordre du Premier Consul.

Archives de l'Empire.

7019.

AU CITOYEN CHAPTAL.

Saint-Cloud, 1" fructsdor an 11 (19 aodt 1803).

Le Premier Consul a été frappé, Citoyen Ministre, de la situation fâcheuse de la commune do Villers-Cotterels. Il désirerait qu'il fût possible de former quelque établissement qui rendit quelque existence à cette petite ville; il vous price en conséquence de prendre des informations sur l'état de l'ancien chéteau, et sur le parti que l'on pourrait en tirer.

Par ordre du Premier Consul.

Saint-Cloud, 1" fructidor an 11 (19 soit 1803).

Archives de l'Empire.

7020.

AU CONTRE-AMERAL DECRÈS,

MINIMA DE LA MANINE EL DES COCCUIES.

Le Premier Consul désire, Citoyen Ministre, que vous recommandiez au commissaire de la marine à Calais la stricte exécution de l'arrêté du

"messidor dernier, qui défend l'admission dans les ports de France de tout bâtiment venant d'Angleterre ou y syant touché. Autant il importe duser de rigueur cavers eux, autant il convieit d'accueillir avec toutes sortes d'égards les navires venant du Nord, et nolamment ceux qui seraient chargés de planches, mâts, goudrons et de tous autres objets nécessaires à noter marine.

Par ordre du Premier Consul.

Archives de l'Empire.

7021.

AU CITOYEN REGNIER,

Saint-Cloud, 3 fructider an 11 (21 solt 1803).

Le désirenis, Citoyen Ministre, que vous fissier faire un bulletin des personnes que voit le général Hittorff, du logement qu'il occupe, de la dépense qu'il fait, des lieux qu'il fréquente. Cela doit être fait avec la plus grande circonspection, parce que c'est un homme très-bienveillant pour la France, et que cette surveillance n'est point du tout commandée par la méfance, mais par d'autres considération.

BONAPARTE.

trebises de l'Empire.

#### 7022.

AU GÉNÉRAL BERTHIER,

Saint-Cloud, 3 fructider an 11 ( s s auft 1803 ).

Donnez les ordres, Citoyen Ministre, au général commandant la 16 division militaire de réunir toute la 10 demi-brigade légère au Havre; ordonnez au chef de brigade de ce corps de compléter de suite ses deux premiers bataillons chacun à 750 hommes.

Le premier bataillon fournira une garnison, composée d'un officier et 25 hommes, à chacune des six chaloupes canonnières qui se trouvent dans le port, portant les numéros 5, 6, 7, 8, 9 et 10.

Chaque compagnie fournira une garnison à trois bâtiments.

Le second bataillon fournira une garnison aux sept bateaux canonniers numéros 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, chaque compagnie fournissant également à trois bateaux.

Les soldats s'exerceront à nager en se familiarisant avec l'usage des avirons. Les garnisons suivront la marche des hâtiments; elles devront servir le canon, et enfin rendre tous les services nécessaires pour la manœuvre du bateau. Ces dernières dispositions sont générales à tous les corps qui fourniront des garnisons sur la flottille. Ordre au général commandant la 12° division de réunir à Nantes tous

Ordre au général commandant la 12° division de réunir à Nantes tous les détachements de la 24° d'infanterie légère.

Ordre au chef de brigade de former ses deux premiers bataillons chacur à 750 hommes. Aussitôt que le premier bataillon sera formé, il partira pour Granville, où il mettra garaison sur vingt-deux bateaux canonniers, depuis le numéro 105 jusques et compris le numéro 106, à raison de 5 hommes et un officier par bleaux, chaque compagnie fournissant à trois bateaux, ce qui emploiera sept compagnies et une partie de la 8°. L'autre partie de cette compagnie et la 9° compagnie attendrout à Granville, pour fournir les garaisons et partir avec les premiers bateaux ou chaloupes canonnières qui seront lancés à l'eau, à raison d'un officier et 35 hommes par bateau. Il serd donné de nouveaux ordres pour désigner le numéro des choloupes oils et détachements fourniront garaison.

Le second bataillon enverra cinq compagnies à Saint-Malo, lesquelles fournirout un officier et 35 bommes de garnison sur les treize bateaux canonniers qui se trouvent dans cette place. Ces treize bateaux ne sont pas encore prêts, et ils ne sont pas portés sur l'état du ministre de la marine. Il sera donné des ordres pour désigner les numéros des bateaux sur lequels ce second bataillon fournir a les garnisons; ce qui emploiera quatre compagnies et 35 hommes de la 5<sup>5</sup>.

Le restant de cette compagnie attendra pour mettre garnison d'un officier et a 5 hommes sur les premiers bateaux ou chaloupes canonnières qui seront lancés à Saint-Malo; les numéros des bateaux seront désignés.

Les quatre autres compagnies partiront le 20 fructidor avec le chef de brigade, la musique, l'adjudant-major, le quartier-maître, le chirurgien et tous les hommes qui tienneut à l'état-major et qui sont afecessaires pour entrer en campagne, et enfin avec les capotes qui doivent avoir été confectionnées pour se rendre à Saint-Omer.

Le 3º bataillon restera à Nautes.

Ordre à la  $46^\circ$  demi-brigade, qui est à Dunkerque, de compléter ses deux premiers bataillons chacun à 750 hommes.

Le 1" bataillon mettra garnison d'un officier et 25 hommes sur chacun des bateaux canonniers composant la 1" division de la flottille, au nombre de 27, numérotés depuis le numéro 1 jusques et compris le numéro 27.

Chaque compagnie mettant garnison sur trois bateaux emploiera le bataillon entier.

Le 2º bataillon mettra garnison de même sur la 2º division, depuis le numéro 28 jusques et compris le numéro 54.

Le 3° bataillon avec le dépôt se rendra à Lille pour y tenir garnison. Le chef de brigade et l'état-major se reudront à Boulogne: its partiront de Dunkerque deux jours après les bateaux, et après qu'ils se seront assurés que les bateaux ne seront plus dans une position à pouvoir rentrer.

Si les bateaux étaient obligés de relâcher à Gravelines, à Calais. le chef de brigade s'y rendra.

Ordre aux deux bataillons de la 36\* demi-brigade de ligne, qui est à Mons, de se compléter chaque bataillon à 750 hommes, officiers compris, et de se rendre à Dunkerque.

Le 1" bataillon fournira la garnison sur la 3° division de bateaux canonniers, depuis le numéro 55 jusques et compris le numéro 81; un officier et 25 hommes par bateau ou chaloupe.

Le 2° bataillon fournira les garnisons du même nombre d'hommes sur les quinze bateaux restants, depuis le numéro 82 jusques et compris le numéro 97, ce qui emploiera cinq compagnies.

Les quatre compagnies restant du s' bataillon mettront un officier et s'b hommes de garains ons ur les chaleupes canonnières qui se construisent à Dunkerque. Les chaloupes canonnières à Dunkerque ne sont pas achevées; les numérou des batteries seront provisoires. Envoyermoi l'ordre d'embarquement des grarinions, Le restant des hommes avec l'état-major, la musique, resteront à Dunkerque, où ils attendront des ordres.

Le 3º bataillon et le dépôt resteront à Mons.

Ordre à la 75° demi-brigade de ligne de se rendre à Valenciennes; elle partira le 12 fructidor. Ordre à la 26° demi-brigade d'infanterie légère de former ses deux premiers bataillons chacun à 750 hommes et de se rendre à Saint-Omer; elle partira le 15 fructidor: le 3° bataillon restera à Sedan.

Ordre à la 28° demi-brigade de ligne et à la 57°, qui sont à Boulogne, de former chacune leurs deux premiers bataillons à 750 hommes par bataillon, et d'envoyer leur 3° bataillon et leur dépôt à Lille.

Ordre à la 25° demi-brigade de ligne de compléter ses deux premiers bataillons chacun à 750 hommes et de se rendre à Dunkerque, où elle tiendra garaison; le 3° bataillon et le dépôt resteront à Maubeuge.

Ordre à la 55° demi-brigade de compléter ses deux premiers bataillons à 900 hommes et de se rendre à Boulogne, en partant vingi-quatre heures après la réception de l'ordre; et faire partir le 3° bataillon et le dépôt pour Lille.

Ordre à la 3º demi-brigade d'infanterie légère, qui est à Mâcon, de se rendre à Rouen, où elle attendra de nouveaux ordres.

Ordre à la 28° demi-brigade de ligne de fournir un officier et 25 hommes pour tenir garnison sur chacune des quatre chaloupes canonnières qui sont à Boulogne, numéros 1, 2, 3 et 4.

Ordonner à la 57' demi-brigade de ligne de fournir un sous-officier et 1 s hommes de garnison pour chacune des calques qui sont à Boulogne. Ordre à la 14' demi-brigade de ligne de former ses deux premiers bataillons, chaque bataillon à 750 hommes, et de se rendre à Boulogne; le 3' bataillon et le dépôt reseront à Maestrica.

Ordre à la 51° demi-brigade, qui est à Ostende, de compléter ses deux premiers bataillons chacun à 750 hommes; envoyer le 3° bataillon et son dépôt à Courtray.

Ordre aux deux premiers bataillons de la 108°, qui sont à Auvers, de se compléter chacun à 750 hommes et de se rendre à Ostende; le 3° bataillon et le dépôt resteront dans la citadelle d'Anvers.

Ordre à la 111° de compléter ses deux premiers bataillons, chaque bataillon à 750 hommes, et de se rendre à Bruges; le 3° bataillon restera à Verdun.

Ordre à la 61° demi-brigade de former ses deux premiers bataillons,

CORRESPONDANCE DE NAPOLEON I". - AN XI (1803).

chaque bataillon à 750 hommes, et de se rendre à Bruges; le 3° bataillon et le dépôt resteront à Bruxelles.

Donnez l'ordre à la 33° demi-hrigade de ligne de former chacun de ses deux premiers hataillons à 750 hommes et de se rendre à Dunkerque; le dépôt et le 3° bataillon resteront à Tournay.

Les ordres doivent être expédiés sur-le-champ pour les corps auxquels on a désigné des chaloupes pour en fournir les garnisons.

Les autres corps pour lesquels je n'ai pas désigné l'époque du départ se mettront en mouvement vers le 12 fructidor.

Vous recommanderez aux chefs de brigade d'entremèler les conscrits avec les anciens soldats, pourvn qu'ils soient habillés et à l'école de peloton.

Donnez l'ordre au général Victor de faire fournir par sa garnison de Flessingue un officier et s'o hommes pour chacun des trois hatesux canonniers qui sont à Flessingue, nommés le Breskens, le Terneuse et le Durfer.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire.

602

7023.

AU CONTRE-AMIRAL DECRÈS,

Saint-Cloud, 3 fructider an 21 (a1 sout 1803).

Le vous renvoie, Giopen Ministre, la lettre de l'amiral Bruix. Je lui déris directement par un courrier. Cette affinire me parêti extrêmement honteuse. Il n'y s pas d'énergie ni de service fait. Il est aussi malheureux qu'il n'y ait à Boulogne aucune augmentation de forces depuis trois mois, pas une péniche, pas une caique, pas un hateu canonnier. Donner donc l'ordre à tout ce que vous avez sur les côtes de s'y rendre. Les nuits commencent à dévenir l'onques.

BONAPARTE.

Archives de l'Empir

#### 7024.

## A L'AMIRAL BRUIX.

COMMANDANT LA PLOTTILLE DE BOCLOGNE.

Saint-Cloud, 3 fructidor en ta ( 21 août 1803 ).

Nos affâts de côtes ne pervent tirer le boulet que sous l'angle de 10 degrés, et nos affâts de place sous celui de 31 degrés. Les affâts marins tirent sous l'angle de 25 degrés. Les vaisseaux tirent sous l'angle de 26 degrés, leur canon étant monté sur l'affât marin, mais le roulis sjoute encore à favantage de leur tir.

Nos boulets, sur affâts de côtes, n'îront jamais au delà de 1,300 toises; sur affâts de siége, au delà de 1,400, et sur affâts marins, au delà de 1,600; tandis qu'une pièce, sur affât au plus grand augle possible, c'està-dire à 43 degrés, portera le mobile à 9,500 toises.

Ces observations ont déjà été données par le ministre de la guerre aux officiers d'artillerie chargés d'établir à Boulogne, à Dunkerque et au Harre, deux batteries de pièces de canon, l'une de trois pièces de 36. l'autre de trois pièces de 9\u00e1.

Elles sont placées sur des affûts construits de manière à pouvoir tirer sous l'angle de 43 degrés. Les pièces de 36 lanceront des obus de 6 pouces, et celles de 24 des boulets à une distance aussi considérable que peuvent le faire des vaisseaux.

Cette façon de tirer avait été interdite, parce que, si l'on montait un grand nombre de pièces de la sorte, ce serait souvent de la poudre jetée en l'air; en il y a une grande différence entre tirer sur un vaisseau, qui est un point unique, et tirer sur une plage ou sur une ville. De plus. les canonniers ne manqueraient jamais de tirer sous l'augle de 43 degrés;

Journée du 97 thermidor on 11.

la batterie se trouverait hors de service au einquième ou sixième coup, e'est-à-dire dans le moment que le vaisseau s'approcherait et où le tir serait véritablement dangereux.

Si l'artillerie de terre tardait à faire construire ces affâts, l'amiral donnera ordre d'en construire deux; ils suffiraient pour éloigner les vaisseaux ennemis, qui verraient bientôt qu'ils s'exposent à recevoir plus de mal au ils n'en peuvent faire.

On a commandé à la fonderie de Douai douze mortiers dont la chambre pourra contenir 25 livres de poudre, et qui tireront à 2,000 toises. L'amiral Bruix peut éerire à Douai et en demander deux, qui doivent lui être envoyés sur-le-champ.

S'il ny a pas à Boulogne des boulets creux pour des pièces de 36, l'amiral doit sans délai en demander au directeur du parc de Saint-Omer, qui doit en avoir beaucoup. Il convient d'observer que les deux nouvelles batteries ne doivent pas être établies sur le musoir de Boulogne, ce point étant trop important, et 20 ou 30 toises n'étant presque rien pour ce genre de batterie.

On peut, indépendamment des gargouses de 12 livres pour les pièces de 26, faire faire de petites gargousses de 1 on a livres, qui pourrout servir à augmenter la charge des pièces dans les circonstances extraordinaires. Une augmentation de si livres de poudre fait gager aux boulets une centaine de toises, mais elle faitgue et échauffe la pièce, de telle manière qu'il convient d'user sobrement de cette ressource.

Telle est, Citoyen Amiral, la réponse que le Premier Consul m'a ordonné de faire à l'un des ordres du jour de la flottille, que je lui si communiqué, et dans lequel vous attribuez à la moindre qualité de vos poudres la différence de la portée des boulets des batteries avec celle des bâtiments ennemis.

Par ordre du Premier Consul

Archises de la marine

#### 7025.

## AU CONTRE-AMIRAL DECRÈS, MINISTRE DE LA MARINE ET DES COLONIES.

Saint-Cloud, & frontidor on 11 (22 nott 1803).

Donnez l'ordre, Citoven Ministre, que, parmi les bateaux canonniers qui doivent partir de Saint-Malo, Cherbourg et Granville, pour se rendre à Boulogne, on en équipe et arme deux comme pour l'expédition, conformément au tableau ei-joint.

Comme il ne se trouvera pas de chevaux là sous la main, vous donneres ordre aux agents de la marine d'en acheter sept on buit; et, arrivéa à Boulogne, ces chevaux seront remis à l'artillerie. Donnez les mêmes ordres à Dunkerque pour plusieurs bateaux canonniers. Ensuite dresses procès-verbal du tout et de ce que l'on observera dans la traversée.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire

## 7026.

## TABLEAU ANNEXÉ A LA PIÈCE PRÉCÉDENTE.

Un bateau canonnier est armé d'une pièce de 24, approvisionnée à 200 coups, et a un équipage.

Il porte quinze jours de vivres et dix jours d'eau, les fusils, pistolets, sabres et grappins d'abordage, lances nécessaires à l'équipage pour la défense du bâtiment:

Une pièce de canon de campagne sur son affût, avec un armement de 200 coups à tirer, contenu dans des caisses;

Deux caisses contenant ensemble 27 fusils;

Une caisse contenant 30 baionnettes;

Des caisses contenant 27 outils de pionniers, emmanchés;

Des caisses contenant 12,000 cartouches et 1,500 pierres à feu;

Des caisses contenant 1,200 rations de biscuit;

Des barriques contenant 1,200 rations d'eau-de-vie;

Huit marmites et huit bidons;

#### CORRESPONDANCE DE NAPOLÉON I". - AN XI (1803).

95 soldats de garnison,

606

- 50 de passage,
- 3 officiers de régiment, 1 officier d'état-major,
- 1 domestique,

### 80 hommes.

Chaque soldat aura son sac, sa giberne, son bidon contenant une pinte de vin, 4 livres de pain accrochées à son sac, 30 cartouches et 3 pierres à feu dans sa giberne.

Chaque officier a un portemanteau du volume et du poids de quatre sacs de soldat au plus;

Deux chevaux d'artillerie avec leurs barnais;

Cinq jours d'avoine et cinq jours de son;

Cinq jours d'eau pour les chevaux;

Cinq jours d'eau pour tous les hommes de passage.

CHALOUPE CANONNIÈRE.

Une chaloupe canonnière porte trois ou quatre pièces de a 4;

Deux ou trois caronades ou petites pièces;

Quinze jours de vivres et dix jours d'eau pour l'équipage;

Des caisses contenant 12,000 cartouches; Des caisses contenant 1,200 pierres à feu;

Des caisses contenant 27 fusils;

30 baionnettes;

27 outils de pionniers, emmanchés;

12,000 rations de hiscuit; 2,400 rations d'eau-de-vie.

95 hommes de garnison,

25 hommes de passage,

3 officiers de régiment,

2 d'état-major,

1 domestique,

56 hommes;

607

Un cheval d'état-major avec sa selle;

Une caisse contenant cinq sabres de cavalerie.

Les hommes auront leur sac, pain, giberne, bidon, cartouches, comme dans le bateau canonnier.

Les officiers auront un portemanteau, comme dans le bateau canonnier.

Archives de l'Empire.

#### 7027.

#### DÉCISION.

Saint-Cloud, & fructidor on 11 ( on solt 1803).

Le ministre de la marine rend compte que la fabrication des obusiers s'élère déjà à cent cinquante, et demande s'il ne conviendrait pas d'arrêter cette fabrication, dans le cas où le Premier Consul serait dans l'intention d'armer les péniches de canonLe nombre de petits bâtiments est si considérable, que, quelque système qu'on adopte, on trouvera toujours les moyens d'employer quatre ou cinq cents obusiers. Il n'y a donc pas d'inconvénient à faire continuer la fabrication des trois cents ordonnés.

BONAPARTE.

Archives de l'Empare

## 7028. A L'AMIRAL BRUIX.

.

Saint-Cloud, 6 fructidor on 21 (29 août 1803).

Citoyen Amiral Bruix, j'ai reçu votre dernière lettre. Le ministre de la marine vous aura fait connaître le parti à prendre pour le musoir.

On me remet dans le moment votre lettre du 1" fructión. Je má 1 w qu'ave peine, et je n'ai point du tout frouvé justifiée par le défaut d'artillerie ou de moyens maritimes, l'entreprise que vous avez laissé faire aux Anglais contre notre fort. Aprèla la première tentative faite par l'ennemi, I l'intérêt qu'il doit prendre à empéder le construction de ce fort, il était facile de posser qu'il exverrait quelques péniches pour le désurner et défruire les sonsettes, des l'instant qu'elles ne seraient pas gardées, et en était point les garder que d'y mettre une scule péniche en forme de corps de garde. Que font donc les sept caiques, et que l'inconvénient peut-il y avoir à les fent toujours debort Dans la hulue mer, elles peuvent s'approcher autant qu'elles veulent des forts. Dans la basse mer, elles n'ont rien à craindre de se tenir à la laisse, et, en y joignant quelques canots, ce fort aurait été défendu. Quant à l'organisation de la place, vous avez tous les pouvoirs. Il y a la Boulogne trois bataillons de la 38'e et trois de 157', et il n'y a pas encore et une attaque asser importante pour que ces troupes ne soient pas suffiantes, Je vous recommande d'établir voire tente sur la tour d'Ordre, car il n'y ours rien à faire à Boulogne tant que vous resterent m'ille. Dans des sifaires de cette nature, il n'est pas extraordinaire que le ché soit obligé de tout faire. Du reste, le ministre de la guerre vous servoie de nouvelles troupes et des cononiers.

Profitez de la première circonstance pour faire venir les cent bateaux qui sont à Dunkerque.

Le jour, l'ennemi n'osern jamais attaquer les sonnettes; pour la nuit, le moyen de l'empécher d'approcher est de faire sortir, tous les soirs, les forces que vous avez. Il vous est même facile de tendre un piége à l'ennemi, en ne lui laissant voir, le jour, que quelques caiques, et, du moment que la nuit era arrivée, faisant sortir tout ce que vous avez, de manière que l'ennemi pourrait faire des dispositions pour attaquer les péniches ou bateaux qu'il aurait vus le jour, et ne s'attendrait pas à trouver des our bateaux qu'il aurait vus le jour, et ne s'attendrait pas à trouver des our bateaux qu'il aurait vus le jour, et ne s'attendrait pas à trouver des our sez un capitaine ou un beutenant de vaisseau intelligent, il peut se faire beaucoup d'honneur dans cettle espèce de petite guerre. Mon intention est de faire travailler au fort; à quelque prix que ce soit, il doit être fair. Qu'on laisse au mussoir et aux autres batteries mêche allumée toutes les nuits, et que nos forces maritimes passent toutes les nuits debox.

Faites-moi connaître si toutes les batteries mobiles sont organisées, et si elles pourraient protéger les forces que nous avons à Dunkerque et qui doivent se rendre à Boulogne. Faites-vous rendre compte de l'état de nos constructions de Dunkerque, Saint-Omer, Lille, etc. et faites activer celle des péniches, dont un certain nombre me paraît vous être fort nécessaire.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire

#### 7029.

## NOTE ANNEXÉE A LA PIÈCE PRÉCÉDENTE.

On doit, dès ce moment, penser à employer tous les moyens pour soutenir l'avant-garde de notre flottille, lorsqu'elle sera embossée en rade, et pour soutenir notre fort Rouge.

4° Nous avons des pièces de canon de 34 qui, étant légères, seront facilement transportées jusqu'à la laisse de basse mer par six chevaux. Quelques pièces ainsi éparpillées ne laisseraient pas que d'être d'un grand effet. On pourra se servir de forges portatives pour tirer à boulets rouges.

sº Il faudra se servir d'une douzaine de mortiers, que l'on placemis un la laises de basse mer, soit en p laissant onstanament le crapaud, soit en y laissant annexés et le crapaud et le mortier, soit, si l'expérience prouve que tous ces moyens sont impossibles, en plaçant des mortiers sur des roulettes pour les transporter, et les retirant à chaque marée.

Or le fort Rouge ne peut être avantageusement attaqué qu'à basse mer, puisqu'alors il se découvre. On pourrait donc avoir trente à quarante pièces ainsi disséminées pour le défendre.

Une division de la flottille, qui sersit sortie et ne pourrait rentrer qu'elle aurait la faculté de se serrer contre les forts; elle ne peut donc être attquée à la marée, ne peut donc être attquée avec succès qu'à basse mer, soit par non flottille plus considérable, soit même par des frégiste. La laises de basse mer, ainsi garaite de pièces, se trouverait sérieusement prolégée. Zamiral Bruix pourrait se concerter avec le citoyen Sganzin, pour savoir s'il ne serait appearance de d'établir dans les différents points et à la hauteur de la laises de basse mer une espèce d'épaulement de cinq piechs de haut fait no hois, et qui mettrait les hommes à l'abrit de la mitraille. Cela con-

610 CORRESPONDANCE DE NAPOLÉON F. — AN XI (1803). sisterait tout simplement en une rangée de fiches qui auraient six pouces d'épaisseur.

Archives de l'Empire.

#### 7030

#### A L'AMIRAL BRUIX.

Soint-Cloud, & fructidor on 31 (22 sold 1803).

Citoyen Amiral Bruix, je vous envoie la composition de la flottille, telle qu'elle me paraît devoir être définitivement arrêtée :

Douze divisions de chaloupes canonnières.

Chaque division composée de trois sections ou bataillons, chaque hataillon de trois escouades ou neuf chaloupes ou compagnies.

Chaque chaloupe canonnière aurait une grande et une petite péniche.

Seize divisions de bateaux canonniers. Chaque division sera composée de la même manière que celles des chaloupes canonnières.

Chaque bateau canonnier aurait une

péniche.

Quatre divisions de bateaux de pêche, armés en guerre chacun d'une pièce de 24.

Ce qui ferait..... 112 bateaux de pêche.

60 hateaux de grand échantillon.... 60

Total général de la flottille de guerre. , 2,008 bâtiments.

Il y aurait 5 ou 600 bateaux de pêche pour porter les non-combattants, les bagages et approvisionnements extraordinaires.

## CORRESPONDANCE DE NAPOLÉON F. - AN XI (1803).

Tout nous porte à penser que ces bâtiments seront disponibles avant frimaire, car il y en a un plus grand nombre en construction, et toutes ces constructions sont à près de moitié.

La première question qui se présente est celle-ci : où placera-t-on tous ces bateaux?

Ostende aurait deux divisions de chaloupes canonnières, quatre divisions de bateaux de pêche armés de pièces de 24, six divisions de bateaux canonniers; le tout avec leurs péniches,

|                                                                                                                                         | litiesrats de la<br>de guerr |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Ce qui ferait                                                                                                                           | ,                            |
| me division de bateaux canonniers; le tout avec leurs péniches<br>Ce qui feraitÉtaples aurait deux divisions de bateanx canonniers avec | 136                          |
| eurs péniches.<br>Ce qui ferait                                                                                                         | 970                          |
| Total                                                                                                                                   | 1.127                        |

Il n'en resterait donc plus que 8 à 900 à placer à Boulogne.

Faites-moi connaître ce qu'il vous semble de cette distribution, qui n'est qu'en projet, et si Boulogne, Ostende, Ambleteuse et Étaples pourront facilement contenir ce nombre de bâtiments, en y ajoutant quelques parties des 5 à 600 bateaux de la flottille de transport.

Donnez ordre que, parmi les bâtiments canonniers qui doivent se rendre de Dunkerque à Boulogne, il y en ait deux ou trois parfaitement équipés, comme ils doivent l'être pour l'expédition, conformément à l'état ci-joint.

Je désire que vous étudiiez les vents et que vous établissiez la ligne que nous devons prendre devant Boulogne. Comme on ne parviendrait jamais à sortir dans une marée un aussi grand nombre de bâtiments, il faudra done, comme l'a fait le général Latouche, les tenir en rade.

Faites tracer sur un plan l'espace que doivent occuper les chaloupes

77.

canonaires, les bateux canoniers, péniches et convois. Nos bâtiments de grand échantillon seraient très-propres à fortifier cette ligne, ainsi que quelques bombardes. Cette ligne de défense serait parfaite si nous pouvions avoir le fort pour la construction daquel le citoyen Forfait presse. Il pense que les travaux du port seront terminés au 15 vendémines, et qu'on pourrait alors mettre une nouvelle extirité au fort, qui peut être fini pour le mois de frimaire, et qui, une fois placé, n'aur rien à craindre des orages. Avant d'établir une chose qui paraît si extraordinaire, je désire que vous vojets sur les lieux, avec le citoyen Sgoanio, où l'on pourrait le placer, si vous crovez à la probabilité de ce projet.

Îl est possible que les Anglais viennent attaquer notre flottille une fois en rade, et, s'ils sont battus, comme il y a deux ans, je ne doute pas que leur frayeur ne redouble et ne produise un grand effet dans le pays. Enfin je désire que vous me fassiez connsitre l'époque où le port sera fini, ainsi que le fort Rouge, que les Anglais, j'espère, ne nous empécheront pas de continuer à construire. Dès que le moment sera fixé pour placer la charpente, il faut que le citoyen Sganzin prenne des mesures telles, que le canno soit immédiatement place.

Enfin il me reste à connaître ce que l'on fera au port après que les travaux arrêtés seront achevés, et si l'on pourra sur-le-champ travailler aux barrages et aux écluses de chasse.

Faites-moi connaître si les bois pour la construction du fort Rouge ont été martelés, et s'ils se coupent; et, s'ils ne le sont pas, ce qui s'y oppose. Pourrait-on encore trouver dans les bois, aux environs de Boulogue, de quoi construire le fort du citoven Forfait?

BONAPARTE.

Archives de l'Empire.

7031. AU CITOYEN BARBÉ-MARBOIS.

MINISTRE DE TRÉSOR PUBLIC.

Saint-Cloud, 5 fructider on 11 (23 soft 1803).

On négocie à la Bourse, Citoyen Ministre, des ordonnances de la tré-

613

sorerie à deux pour cent de perte. Je vous prie de me faire un rapport sur cet objet.

BONAPARTE.

Archives des finances

7032.

AU CITOYEN TALLEYRAND,

Saint-Cloud, 5 fructidor an 31 (23 and) 1803).

Je pense qu'il est utile, Citoyen Ministre, que vous envoyiez à Laforest la dernière note de la Russie. Il peut la communiquer à M. de Haugwitz dans tous ses détails, et lui en faire sentir toute l'absurdité; lui déclarer que l'Angleterre n'obtiendra jamais de moi d'autre traité que celui d'Amiens; que je suis résolu à tout, mais que jamais je ne souffrirai qu'elle ait rien dans la Méditerranée; que je ne veux point traiter avec elle du continent; que je suis décidé à évacuer la Hollande et la Suisse, mais que je ne stipulerai jamais cette clause dans un article; la seule chose que je consentirai qui y paraisse, comme conforme au traité d'Amiens, sera l'évacuation d'Otrante, de Tarente et du Hanovre, mais en même temps que l'Angleterre évacuera Malte et la Méditerranée; que j'attribue à une extrême malhabileté de M. de Woronzof, ou à une grande folie de sa part de proposer, avant que la médiation soit acceptée par l'Angleterre, les conditions de ladite médiation, c'est-à-dire le traité; que c'est un coup monté entre, Markof et Woronzof pour mettre de la froideur entre les deux états; mais qu'après tout je n'y sais que faire; que j'ai toujours compté sur l'Empereur, mais non sur le cabinet; que j'ai demandé le rappel de M. de Markof; que je n'ai donné aucune suite aux propositions, mais que j'ai fait écrire à l'ambassadeur de la République que cette marche me paraît tellement folle que je n'y comprends rien. Il répétera les lieux communs de notre cause, que Lampedouse est la même chose que Malte pour nous, etc. Il ajoutera que la Russie parle beaucoup de l'intégrité de l'empire ottoman, tandis qu'elle la viole de tous côtés (du côté de la Perse, elle s'est emparée des villes vassales de la Turquie; elle garde les Sept614

lles; la Valachie est presque sous sa domination); que j'ai été seulement fâché pour l'Empereur que, dans des affaires de cette nature, il accordât tant de confiance à un cabinet dont il doit personnellement être si peu sûr.

Laforest pourra donner une copie des propositions de la Russie. Vous retrancherez seulement le dernier paragraphe du rescrit relatif à M. de Markof.

BONAPARTE.

Archives des affaires étrangère (En museir sex Arch. de l'Emp.)

#### 7033.

## AU CITOYEN TALLEYRAND.

Saint-Cloud, 5 froctider as 11 (a3 acut 1803).

Je vous renvoie les pièces, Gitopen Ministre, avec des observations et des notes sur lesquelles devrait être appuyée une note en réponse au cabinet russe. Vous devez affecter d'accueillir fort bien l'officier russe et le reavoyer à M. de Markof, si cela dépend de vous, avec deux simples mos évidemmen froids, pour lui faire connaître que vous avez reçu ses deux notes et que vous les avez mises sous les yeux du Premier Consul. Là finira le rôle de M. de Markof; car il est ridicule que ce poisson, qui est aux eaux de Barrèges, desireme le centre de toutes nos affinires,

Expédies un courrier au général Hédouville, pour lui fixe connaître combien cette noile a par ustravagante; qu'ave les sujets de mécontentent qu'à le Premier Consul contre M. de Markof, qui sont connus de tous les Blusses et que lui-même ne peut ignorer, il à a pas cru d'evoir répondre sur des choses qui, toutes de confiance, se pervertissent en pas-sant par les maiss d'un ministre aussi malveillant; qu'en parlant à M. de Woronzof, il lui fera connaître qu'il n'y a aueune différence pour nous entre Lampedouse et Malte; que, si les Anglais doivent avoir Lampedouse, autant vaut-îl leur laisser Malte; que l'arbitrage était simple, puisqu'il n'exignaît aueun préliminaire, et qu'après avoir écouté les deux parties l'Empereur aurait prononcé, dans sa conscience et dans sa justice; qu'une fois farbitrage anaqué, la médiation proposée ne peut conduire à rien; for la représ avoir écouté les deux parties l'Empereur aurait prononcé, dans sa conscience et dans sa justice; qu'une fois farbitrage anaqué, la médiation proposée ne peut conduire à rien;

qu'on s'invectiverait pendant deux ans sans être d'accord sur les principes sur lesquels on doit traiter.

Quels doivent être les principes de la médiation? Les points contenus dans l'ultimatum de lord Withworth. Depuis longtemps on les discute, et les Anglais paraissent ne pas vouloir de cette base; rependant elle a êté établie par eux. Si l'on ndopte cette base, il ne faut pas proposer des choses qui ne sont pas dans cet ultimatum. Si l'on n'adopte point l'ultimatum de lord Withworth, il faut prendre les traités de Lanéville et d'Amiens pour base, et il ne faut point ajouter d'autres articles à ce traité. Les Anglais n'en vedent point encore.

On a proposé de négocier sur cette base, que l'une et l'autre nation mettrait ses plaintes et ses griefs, et qu'on téherait de les arranger. L'Angleterre s'y est refusée, et effectivement cela n'avance point la question et n'aboutit à rien. Nos différends avec l'Angleterre ne se borneau point à l'Europe. L'équilibre des villes de la Méditerranée, des mers, sont autant d'objets importants qu'il faudrait décider pour arriver avec honneur à un congress et à un résultat stable.

L'Angleterre a fait sonner bien haut les plaintes qu'elle a à faire contre la France, qui n'a fiait que répondre et n'a pas exposé ses griefs, parce que ses griefs, plus graves que eeux des Anglais, ne l'ont point portée à la guerre, et qu'elle y a déé poussée par l'Angleterre. Un préliminaire de traité, pour être sensé, doit contenir les plaintes de part et d'autre, et le projet remis par les Anglais ne contient que les leurs. Enfin l'arbitrage pouvait conduire à la paix, puisqu'on s'en rapportait à un homme juste, la décision duquel ii n'y avait pas de déshoneur de déférer. Une négociation dans les circonstances actuelles ne conduit à rien, et, quand l'Angleterre voudra la paix et la croira utile à ses desseins, elle n'est pas dédicate sur les moyens; elle la fera.

Le général Hédouville peut dire hardiment que, si le Premier Consul était assez léche pour faire une paix ainsi plâtrée avec l'Angleterre, il serait désavoué par la nation; et si, après des insuţties de toute espère, au lieu de faire une paix loyale, il faisait un traité moins avantageux que celui d'Amiens, la France perdrait toute sa considération; qu'enfin le Premier Consul se prêtera à tout ce qui est grand, pourvu qu'il ne s'agisse point de le déshonorer et de peser sur la France, en accordant tout et en souscrivant à toutes les injustices de l'Angleterre; mais qu'il voit bien que la guerre était dans l'ordre du destin, et qu'il ne ploiera point la tête devant une nation orgueilleuse, en possession depuis vingt années de la faire ployer à toutes les autres puissances.

Si l'on ne comprenait point ce langage à Saint-Pétersbourg, il insistera pour établir comme première base la liberté des mers, question qui nous intéresse, non pour les puissances neutres, mais pour nous, puisqu'à la première guerre avec l'Angleterre, cela constitue toutes nos manufactures . en guerre avec toute l'Europe.

Le général Hédouville peut très-bien, dans la conversation, laisser apercevoir à M. de Woronzof que nous avons parfaitement senti qu'il avait fort bien ménagé les affaires de l'Angleterre, et que les préliminaires qu'il propose sont plus avantageux pour elle que son ultimatum; mais qu'il faudrait que nous eussions de terribles revers pour adhérer à notre déshonneur. Du reste, il doit laisser tomber net la question de la médiation.

Comme il serait très-malhonnête de ne pas répondre, je ferai une lettre à l'Empereur, qui vaudra mieux que toutes les notes. A tout événement, envoyez au général Ilédouville les observations et la note, non pour répondre, mais pour en faire l'analyse dans ses conversations.

BONAPARTE.

Archives des affaires étrangères. (En miante ans Arch. de l'Emp. )

# 7034. PREMIÈRE ANNEXE A LA PIÈCE Nº 7033,

## OBSERVATIONS.

Article II. Pourquoi donner l'île de Lampedouse à l'Angleterre? Dans l'ordre ordinaire des nations, elle n'y a aucun droit, aucun titre, aucun prétexte. Est-ce par la crainte de Malte? Par l'article précédent, elle est entre les mains de la Russie; mais donner Lampedouse à l'Angleterre, c'est lui donner Malte. En y dépensant 3 o ou 40 millions en trois ou quatre ans, c'est la même chose que Malte. Maltres d'un point central comme Lampedouse ou Malte, Anglais en chasseront nos commerçants en leur faisant faire des avanies par les pachas. Maltres de Lampedouse, une escade anglaise y sera perpétuellement en station 'de lors, lpia d'indépendance pour le Sicile, l'Italie, l'état de Naples. Et pourquoi cette puis-sance, maitresse du commerce de l'Inde, de l'Amérique, voudrait-telle encore outrager une grande puissance à ses portes l'Elle l'outrage par la possession injusté de Gibrallar. Le monde est grand; l'Angleterre a asset d'avantages de commerce; c'est l'une ambition démesuré de convoiter ce qui n'est pas dans sa grégraphie et dans sa nature. Les Anglais occupant Lampedouse, c'est un point de déshonsure pour le France, comme l'occupation de Gibraltar en est un pour l'Espagne; jamais la France n'y consentira.

Pourquoi la France céderait-elle des indemnités au roi de Sardaigne à la considération de l'Angleterre ? Que l'Angleterre rende l'île de Ceylan à la Hollande, ou l'île de la Trinité à l'Espagne, et la France consentira à stipuler une indemnité au roi de Sardaigne, sur la demande de l'Anetierre.

Article IV. Cet article contient la définition de la neutralité et de l'indépendance des nations; on l'adopte; c'est celle de la France; mais a-t-on le pouvoir d'être neutre avec une puissance qui ne reconnaît aucun droit des gens, qui a pu s'associr à côté d'Alger et de Tunis, qui bloque des cottes entières (Aelon, de Malte, tient foute l'Italiè bloquée), qui ou de, ce qui a été jusqu'aujourd'hui sans exemple, bloquer des rivières? Il faut assurer la neutralité des petits, mais il faut pourvoir à la dignité, à la giorie et à la s'atreté des grands. La mer forme les trois quarts du globe.

Article VIII. - La France s'engage à ne plus faire entrer, à l'avenir, setroupes dans ces pays. - Mais si la France a fait entrer ses troupes dans ces pays, elle l'a fait parce que l'Angleterre a gardé Malte et a violé l'indépendance germanique. Elle occupe la Hollande, parce que les Anglais n'ont pas évacué le Cap; et, d'ailleurs, ses troupes y sont entrées par le resultat de la guerre, et non depuis la pais. L'Angleterre propose d'éva-

.

cuer le Hanovre : il ne sera évacué que l'orsque l'Angleterre évacuera Malte et la Méditerranée.

Archives des affaires étrangères. (En miente pen Arch. de l'Enq.)

> 7035. NOTE.

DEUXIÉME ANNEXE A LA PIÈCE Nº 7033.

Le Premier Consul, pour éviter les maux de la guerre, avait consenti s'en rapporte d'arbitrage de Sa Majastel Impériale aur toutes les causes qui divisaient les deux nations. C'était une suite de la confiance extraordinaire que lui inspirent les lôées libérales de ce prince. Ce n'était pas la Russie, c'était Neandre à qui il voulait déférer. L'Angleterre a décliné cet arbitrage, et S. M. l'Empereur lui-même a cru ne pas pouvoir s'en charger.

Elle propose, en place, d'étre médiateur pour l'ouverture d'une négociation entre les deux puissances. Le Premier Consul aurait exécuté le résultat de l'arbitrage, quel qu'il eût été, parce que l'Empereur ne l'eût prononcé qu'après avoir oul les deux parties, et qu'il est persuadé que le faisituation extraordinaire de deux grandes nations, présentée sous le virtable point de vue, aurait, dans un cœur aussi droit et aussi impartial, porté l'Empereur à une décision équitable el juste, puisée dans les traités et dans l'intéré de tout e l'Europe.

Les prétentions nouvelles qui se présentent aujourd'hui d'entamer une nouvelle négociation aver l'Angleterre sont bien autrement compliquée. Comment, en effet, sénetandre sur les bases de cette négociation au moment où l'on vient de rompre? L'arbitrage éloignait toutes ces difficultés. C'étaient deux grands peuples qui, ne voulant point s'en rapporter à la fortune, qui est si souvent capricieuse, remetiatent le jugement de leurs querelles à un homme juste qui était plus à même d'en connaître. Comment, en effet, entamer aujourd bui une négociation avet l'Angleterre Celle-ci ne veut reconnaître ni ce qui est établi par le traité de Lunéville, el Celle-ci ne veut reconnaître ni ce qui est établi par le traité de Lunéville,

ni ce qu'elle a signé au traité d'Amiens, puisqu'elle fait la guerre pour s'affranchir de celui-ci.

Le Premier Consul se trouvant en pais, quelques sujets de mécontentement que lui cât donnés l'Angleterre, il préférait souffirir et replâtere la pais que de se remettre en guerre; mais aujouarflui que la guerre est faite, il préfére la continuation de la guerre à une pais platrée, incertaine, qui pourrait être désavouée aussitul que signée. Mais, enfin, s'il était vrai que, pour le bien pernianent de l'Europe, ou dôt innover quelque chose aux traités, il faudrail, pour le bien permanent de l'Europe, que l'Angleterre voulôt aussi permettre que l'on assit sur leurs véritables bases les principes de la neutralité des mers, dont la violation est pour l'Energe, et surtout pour la France, la plus grande de toutes les calamités.

Quelques restrictions dans la situation des affaires de l'Europe ne peuvent point terminer les différends de la France avec l'Angleterre. Leurs intérêts s'étendent aux îndes et en Amérique; il faudrait donc que l'Angleterre voulût restreindre sa puissance et rétablir l'équilibre dans les deux monders.

Si, outre la possession importante de Gibraltar, l'Angleterre vouluit en conserver une quelconque dans la Méditerranée, es sérait afficher évidemment le dessein d'unir au commerce presque exclusif des Indes, de l'Amérique, de la Baltique, celui de la Méditerranée; et, de toutes les calamités qui peuvent survenir au peuple français, il n'en est point de comparable à celle-là.

De toutes les transactions honteuses que la force des érénements peut obliger un peuple à signer, il n'en est aucune semblable à la honte de promettre son influence pour dépouiller un petit prince d'une position importante pour la donner à son ennemi, sans que celui-ci ail le moindre droit ni le moindre prétexte légitime pour oblenir extle conquête. Le Premier Consul aime tout autant voir les Anglais à Matte qu'à Lampedouse. En effet, il n'y a aucune différence sous le point de vue politique et commercial.

Le Premier Consul a déclaré à toute l'Europe que les positions de Tarente et de la presqu'île d'Otrante, qu'il avait occupées, n'étaient qu'un

28

équivalent à la possession de Malte et des autres positions que l'Angleterre peut occuper dans la Méditerranée, bormis Gibraltar.

Les prétentions de l'Angleterre, jointes au rescrit de Sa Majesté, font voir que les circonstances de conciliation ne sont pas encore arrivées, puisqu'elles sont plus exigeantes que l'Angleterre ne l'a été dans son ultimatum, élevant de nouvelles prétentions et n'offrant aucune garantie propre à rassurer l'Europe contre l'ambition de l'Angleterre et les principes exclusifs ou a l'Angleterre sur les deux mondes et la égistation des mes

Aidé du bon droit et de Dieu, la guerre, quelque malheureuse qu'elle puisse être, ne réduira jamais le peuple français à liéchir devant ce peuple graguilleux, qui se fait un jeu de tout ce qui est servé sur la terre, et qui, surtout depuis vingtans, a pris en Europe un ascendant et une eudace qui menacent l'existence de toutes les nations dans leur industrie et leur commerce, sources de la vie des états.

Archives des affaires étrangères.

#### 7036.

## AU GÉNÉRAL BERTHIER,

MINISTER DE LA CCERRE.

Saint-Cloud, 5 frucțidor an 11 (23 soût 1803).

Le vous envoie, Citoyen Ministre, les numéros des bătiments. Renvoyez-les-moi dès que vous en aurez pris connaissance. Je n'y vois aucun bangement, si ce n'est de ne pas envoyer le détachement de la 10° à Cherbourg, puisque le ministre veut garder les deux canonnières pour la décent de cette rade; de n'en fournir d'abord que quattre eu lieu de six, et de ne pas envoyer de gararisson au bateau qui est à Gravelines.

Les silles d'Ostende et de Boulogne vont être le centre d'une réunion d'un grand nombre d'hommes. Il est convenable de faire éclairer les rues comme elles sont à Paris, à moins qu'elles ne le soient déjà. Le génie peut être chargé de cette dépense extraordinaire. Il feudra eussi éclairer deux ou trois débouchés qui conduiseat du port au camp, car ce sera souvent de nuit qu'on sere obligé de s'embarques.

## CORRESPONDANCE DE NAPOLÉON I". - AN XJ (1803).

Il faudrait aussi que le génie s'entendit avec la marine pour éclairer le port, de manière à faciliter les mouvements pendant la nuit.

BONAPARTE.

Dépôt de la guerre.

#### 7037.

### AU GÉNÉRAL BERTHIER.

Seint-Cloud, 5 froctidor an 11 (13 audt 1803)

Je vous prie, Citoyen Ministre, de faire faire une analyse de toutes les incursions que les Anglais ont faites sur nos côtes depuis 1700, en v mentionnant le but qu'ils se proposaient par ces expéditions, et le résultat qu'elles ont eu.

BONAPARTE.

Conns. par M. le prince de Wagres

7038. MINISTRE DE LA MARINE ET DES COLONIES.

AU CONTRE-AMIRAL DECRÉS.

Seint-Cloud, 5 fructider an at ( a3 soilt 1803 ).

J'adopte, Citoyen Ministre, les numéros donnés aux différents bâtiments. Il est indispensable d'en dresser procès-verbal, pour constater l'année où il a été fait, la pièce qu'il porte, le nom qu'il avait avant, son tirant d'eau, la longueur de sa quille, etc. Cette opération faite, je prendrai un arrêté, afin qu'il n'y puisse être fait aucun changement.

Il faudrait aussi établir un signe pour reconnaître les divisions, soit en peignant de la même couleur tous les bâtiments de la même division. soit en les distinguant par une flamme particulière. Il y a donze divisions de chaloupes canonnières et seize de bateaux canonniers. Ce nombre n'est pas assez considérable pour ne pas être facilement distingué.

Je vous prie de me communiquer les lettres que vous recevrez de l'amiral Bruix. Je remarque dans sa correspondance qu'il fait de grandes dissertations sur le centre, la droite, la gauche des divisions; cela n'aboutit à rien. Toute ligne a un centre, une droite et une gauche.

La flottille de guerre se divise en flottilles de chaloupes canonnières, compodé de douze divisions de vingt-sept chaloupes checune. Chaque bâtiment doit potre le numéro de sa division et un numéro général, et, pour ne pas confondre ces numéros, peut-être préférera-t-on établir une flamme qui, même au milieu de la plus grande confusion, paisse faire reconnaître de quelle division est un bâtiment.

La flottille de bateaux canonniers est composée de seize divisions de vingt-sept chacune. Ceux-ci on tausi besoin d'un signe qui fassa reconnaître à quelle division ils appartiennent, outre le numéro général. Je ne vois pas ce qu'à à faire à ceci la droite, le centre et la gauche des divisions, qui, dans l'état d'armement, se trouvent à Dunkerque, Boulogne, Oktende, et qui, dans l'état de mouvement, se trouveront dans une autre direction. Il faut bien s'entendre là-dessus, et étrrie directement à l'amiral Bruix. Quant aux ordres donnés à la flottille, ou qui y ont rapport, il doit s'tre mis an fait pour l'ordre.

Annoncez-lui que j'ai donné l'ordre de former deux camps sur la dreite et la gauche du port, qui contiendront chacun cinq demi-brigades; que le ngénéral Soult commandera en chef le camp de Saint-Omer et établirs son quartier général à Boulogne; que les chefs d'état-major et les généraux d'artillère à y rendent, et que tout va prendre une nouvelle activité et un sapect menaçant.

opect menoquan

BONAPARTE.

Archives de l'Empire.

7039. DÉCISION.

Seint-Cloud, 6 fructider an 11 (26 sout 1803).

Le ministre du trésor public rend compte de la situation de la Banque et de la Caisse d'eccompte. Il propose d'étendre à toutes les caissos publiques de Paris, et même à celles de l'octroi et du mont-de-piété, la faculté de recevoir des billets de la Caisse d'escompte. Il expose que, malgré les inconvéUne conférence sera tenue en présence du consul Lebrun. Les citoyens Perregaux, Lecoulteux et Thibon, régents, y seront appelés.

Le ministre ordonnera à tous les comptables qui versent au trésor nients de cette mesure et les suites qu'elle peut avoir, il est nécessaire de l'adopter, en l'accompagnant de toutes les précautions qui pourront en rendre l'exécution moins difficile.

public da ne recevoir à l'avenir aucun billet de la Caisse d'escompte. BONAPARTS.

Archives de l'Empire

#### 7040.

#### DÉCISION

Saint-Cloud, 6 fructidor en sa ( sá soit 1803).

Le ministre de la guerre soumet plusieurs questions relatives au marché à passer pour la fourniture des viandes. A quelle compagnie le Gouvernement donnera-t-il la préférence? Le prix de la ration sera-t-il fixé à vingt-deux centimes et demi, vingt-trois centimes trois quarts, etc.?

Il paraît que la compagnie Olry

est celle qui a le plus de réputation.

Je ne voudrais pas passer vingtdeux centimes.

Il faudrait ajouter au marché que l'entrepreneur serait obligé de fournir 5,000 moutons, qui seraient toujours prêts pour l'embarquement.

BONAPARTE.

Archives de l'Empere

#### 7041.

## AU CITOYEN REGNIER. GRAND JUGE, MINISTRE DE LA JUSTICE.

Saint-Cloud, 7 fructidor on 11 (95 sout 1803).

Il paraît, Citoyen Ministre, qu'il y a aux environs de Boulogne des hommes qui correspondent avec l'ennemi. On a vu des signaux partis de terre auxquels il a été répondu de la mer. J'ai chargé le général Moncey de renforcer ce point par de la gendarmerie. Envoyez un agent secret et intelligent qui puisse parvenir à découvrir ces espions. La sévère 624 CORRESPONDANCE DE NAPOLÉON I". — AN XI (1808).

punition qu'on infligera à l'un d'eux dégoûtera les autres de cet infâme métier.

ROWADABTE

Archives de l'Empire.

7042.

AU GÉNÉRAL MONCEY, PREMIER INSPECTEUR GÉNÉRAL DE LA GENDARMERIE.

Saint-Cloud, 7 fructider en 21 (25 2021 1803).

Citoyen Général Moncey, il est convenable, dans les circonstances extuelles, de garnir la côte, de l'essigne eu l'Israv, de renforts de gendamerie. Il est nécessaire d'en avoir surtout qui puissent exercer une grande surveillance entre Étaples et Boulogne, et Boulogne et Calais. Il faut au moins, pour cela, trois brigades établies dans les petits villages de la côte, d'Etaples à Boulogne, et en proportion sur l'étendue du reste de la côte. Paties des dispositions en conséquence.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire.

7043.

AU CONTRE-AMIRAL DECRÈS, MINISTRE DE LA MARINE ET DES COLONIES.

Saint-Cloud, 7 fructider an 11 ( 15 auft 1803).

Il est temps, Citoyen Ministre, de fixer une attention sérieuse sur l'armement de la flottille. Les bases de ladite flottille une fois arrêtées, conformément à l'état que vous mavez remis, il reste à savoir le nombre de pièces à mettre sur chaque chalogue et bateau canonnier et sur chaque péniche. Il faut que les canons ne retardent pas de départ de la flotte et soient rendus au Havre, Saint-Malo, la Bochelle, Bayonne, etc. avant la fin de vendémiaire. Le désire connaître ce que vous avez de canons disposibles pour la flottille dans chacen des ports de l'Océan. Le prévois que vous nen aurez pas sasez. J'ai fait faire un dépouillement des seconsque la terre pourait vous offirir, conformément à l'état suivant :

- 1° Quatre cent cinquante obusiers de 8 pouces; ces obusiers pèsent 1,120 et lancent, à la distance de 1,200 toises, sous l'angle de 45 degrés, un obus pesant 40 livres et une mitraille de 60;
- 2º Trois cents obusiers de 6 pouces, pesant 650, et lançant, à une distance de 1,100 toises, un obus de 29 livres;
- 3° Cent pièces de 24 légères, pesant 2,500 livres chaque, et pareilles à celles qui se trouvent aux Invalides;
  - 4º Cent pièces de 24, ordinaires, en bronze;
- 5° Cinq cents pièces de s'a, en fer, et deux cents de 18, ordinaires. Mais, pour avoir ces sept cents pièces, il faut désarmer nos batteries de côtes, et les remplacer par des pièces en bronze, travail qui ne laisse pas d'être considérable et qui exige au moins quarante ou cinquante jours. Il n'y a donc pas un moment à perdre pour arrêter le parti définitif à prendre et donner les ordres en conséquence.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire.

## 7044.

#### AU CONTRE-AMIRAL DECRÈS, MINISTRE DE LA MARINE ET DES COLONIES.

ME KY DES COLUMBIA

Saint Cloud, 7 fructider an 21 ( 25 audt 1803).

On m'écrit de Boulogne, Citoyen Ministre, qu'au lieu de cent bateaux canonniers qui devaient être à Dunkerque, il n'y en a que dix-neuf, une chaloupe canonnière armée de seize caronades, et un bâtiment armé de dix canons de petite espèce, prêts à partir;

Qu'il n'y a aucun établissement de fait, ni même commencé; qu'il n'y a pas de gargousses en parchemin, même pour les sept caiques; qu'il n'y a point de parc d'établi, point de magasin d'artillerie ou d'autres objets d'armement.

On se plaint de n'avoir pas même un havre pour la retraite des caiques; qu'elles n'ont point d'armes blanches, ni sabres d'abordage, ni pistolets; qu'elles n'ont point de filets d'abordage pour s'en garantir la nuit.

79

Portez-moi demain, au travail, des renseignements sur l'état du port de Boulogne, et sur tout ce que j'y trouverai au 1° vendémiaire, où j'y vais.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire.

#### 7045.

# A L'AMIRAL BRUIX,

Saint-Cloud, S fructidor an x1 ( 26 août 1803).

Citoyen Amiral Bruix, je reçois vos lettres des 6 et 7 fructidor. J'ai vu avec peine que vous n'aviez à Boulogne rien de ce qui constitue un parc et un commencement d'arsenal.

Je vous prie de m'adresser un procès-verbal des maisons choisies pour les manutentions de la marine, et qui me fasse connaître s'il y a des fours, s'il y a des approvisionnements, et quels approvisionnements s'y trouvent dans ce moment;

Sil y a un établissement d'artillerie de marine; quels magasins on a choisis, quels sont les ouvriers qui y travaillent, les maitres canonniers et les officiers d'artillerie; combien de mitraille, gargousses et autres objets d'armement et d'approvisionnement y sont arrivés.

Vous me dites qu'il n'y à Dunkerque que dix-neuf bateaux canonniers prêts à partir; cependant on m'en a annoncé cent. Ordonnez au préfet maritime de voir l'état, par numéro, de ceux qui sont prêts, et de ce qui manque aux autres. Donnez ces ordres par un courrier extraordinaire, et exiges que ce procès-verbal soit fait dans six heures, afin que je sache sans délai à quoi m'en tenir.

Enfin, si, par le procès-verbal que vous feres dresser, il résulte quoi n'ait pas fini à Boulogne les dispositions convendable, faite-el-sel-echamp. Il doit y avoir un commissaire de marine pour la comptabilité, et votre qualité l'amiral met toute l'administration de la préfecture à votre disposition.

l'ai vu avec quelque peine qu'il fallait quinze jours pour remonter le

fort lorsque tous les pieux seront battus. Quand la charpente sera mise, s'il n'y a pas de canons, l'ennemi pourra l'insulter avec plus de succès.

D'après le travail définitivement arrêté, les chaloupes canonnières ne porteront point de chevaux; mais les bateaux canonniers auront des pièces de campagne, vu qu'il n'y a pas besoin d'affûts avec des pièces de siége.

L'augmentation du bassin aurait sans doute beaucoup d'avantages, mais je erains qu'il ne faille défaire une portion de ce qu'on aurs fait, et qu'on n'ait pas fini au 1" brumaire. D'ailleurs, tout considéré, il deviendra peut-être prouvé que nos demi-péniches sont inutiles, puisqu'on assure que les péniches, dans su moment de nécessité et le naufrage, pourraient prendre les bommes de la chaloupe canonnière, c'est-à-dire 11 i hommes, indépendamment de leur équipage et de celui de la canonnière, ce qui ferait 18 o hommes. Dans ce cas, les demi-péniches seriaent inutiles.

Indépendamment de cela, il est évident que les bâtiments ne pourront sortir dans une seule marée; il faudra donc tenir une avant-garde et l'embosser de la manière la plus avantageuse. Alors, l'espace entre l'avantgarde et le port permettra de se servir des deux marées de la journée pour sortir, et, dans ce cas, je pense voir quo pourra placer une grande quantité de bateaux de péche et de péniches dans le fond du port.

Faites-moi connaître comhien de péniches, de chaloupes et de hateuux canonniers on pourrait placer au delà du fort, jusqu'au lieu où la marée monte asser haut pour les désédouers; car il m'à paru que ce qui embarrassait dait la nécessité de tenir les bâtiments près de l'embouchure du port, pour pouvoir les faire sortir dans une marée; enfin, ne sera-t-on pas toujours à temps, le bassin achevé, de l'agrandir ou d'en faire un second? Avant de prononcer sur cette augmentation, envoyez-m'en l'état et un rapport du citoyen Siganin qui me fasse connaître le temps précis où il aurait achevé la partie qu'il faudrait défaire. Jimagine qu'il y aurait une grande quantité de terre à rapporter plus loit une grande quantité de terre à rapporter plus loit une grande quantité de terre à rapporter plus loit.

l'aites-moi connaître à combien de toises la mer remonte dans la petite rivière de Boulogue. Remonte-t-elle jusqu'à 1,500 toises des jetées, et un canot qui tire 18 pouces d'eau peut-il remonter jusqu'à ces 1,500 toises?

#### 628 CORRESPONDANCE DE NAPOLÉON I". - AN XI (1803).

Y a-ci-il là des granges, des habitations quelconques qu'on pût detiner, moyennant une palissade qu'on ferait autour, à faire un parc ou un lieu de réunion pour nos poulies, cordages, boulets, etc.? Cet éloignement les mettrait à l'abri du feu de l'ennemi, et le service serait facile, puisqu'on pourrait le faire avec des canots sur lieu.

Portez-vous bien et comptez sur mon estime.

BONAPARTE.

Faites mettre à la laises de basse mer un crapaud de fonte de mortier à la Gomer de 19 pouces. Faites placer, dous pieds en arrière, deux gros piquels, auxquels on amarrera ledit crapaud par les boulons, et voyet l'elfet que fera la mer en montant et s'en allant. Si cela réussit et que le crapaud este, le jour d'après vous y ferex placer le mortier, pour voir encore quel effet cela produira, en ayant soin que les sous-bande qui soutienant les tourillons soient bonnes, et que les chainettes soient bien placées. On renverserait le mortier du côté opposé à la lumière, et si vous pouvier placer ainsi quelques mortiers, sans que la mer les dérangeât, vous sentez l'immense avantage que vous en retireriez pour la flottille.

Archives de l'Empire.

#### 7046.

#### DÉCISION.

Seint-Cloud, 8 fructider an xt (26 audt 1803).

Rapport enr un annuaire publié par ordre du préfet d'Indre-et-Loire, et qui contenait un calendrier composé de noms empruntés à l'histoire et rangés dans un ordre systématique. On ne peut donner au baptême que les noms portés dans le calendrier. L'annuaire du préfet n'est qu'une chose ridicule.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire.

Lieu : ce mot est douteux.

## 7047.

## DÉCISION.

Des religieux, Français d'origine, sortant des couvents détruits de l'Allemagne, demandent à être employés en France. Saint-Cloud, 8 fractider an 11 ( o6 redt 1803).

Prendre sur chacun les renseignements nécessaires; s'ils sont favorables, les employer après un temps d'épreuve.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire

## 7048. DÉCISION.

Saint-Cloud, S fructidor an x: ( 26 soult 1803)

Le préfet du Lot demande, s' s'il peut faire arrêter les prêtres qui exercent sans pouvoirs leur ministère; s' si l'on me doit pas renvoyer au lieu de leur naissance les occlésiastiques non employés dans le lieu où ils résident; 3° ce que l'on doit faire des prêtres qui refusent d'être employés.

Prendre à leur égard les mesures que les lois et les règlements autorisent.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire.

#### 7049.

#### AU CONSUL CAMBACÉRÈS.

Seint-Cloud, g frortidor en 21 (27 sout 1803).

Quelques parties du ministère de la marine, Gitoyen Consul, sont évidemment négliègées, et je commenc à soupconner que le général Decrès n'a pas l'esprit d'ordre et de suite, première qualité d'un administrateur. Cependant il a aussi d'autres qualitée, quelque lièue qu'iné dans ce moment de me plaindre de son imprévoyance sur les objets les plus impormoment de me plaindre de son imprévoyance sur les objets les plus importants; j'étais décidé à attendre encore trois mois pour fixer mes idées, car enfin on gagne peu de chose à changer. Mais je reçois la lettre cijointe du général Decrès; elle me parait d'autant plus inconvenante, qu'elle parait écrite avec la méditation convenable. Il se plaint de la tettre de l'amiral Bruix, qui, comme vous le verres, lui donne des conseils, puisqu'il les lui demande. Il se plaint du citoyen Forfait; il est certes difficile de voir un bomme plus accoutumé à la déférence et au respect das aux ministres. Ses plaintes de général Rochambeau sont ridicules; s'il n'est pas destitué, c'est qu'il ne l'a pas proposé; et d'ailleurs, l'éloignement de Saint-Domingue doit seul expliquer et déterminer le parti qu'on prendrait.

Faites sentir cela au citoyen Decrès, s'il vous redemande sa lettre, jet ferai comme si je ne l'eusas par eçue. Si sa lettre veut positivent dire que les travaux du ministère sont au-dessus de ses facultés, deux années d'expérience doivent lui avoir appris à quoi s'en tenir; et dès lors vous devez lui dire qu'il donne simplement sa démission, et que je l'accepterai; mais que cette démarche, comme toutes les démarches importantes, demande qu'il y pense de angl-froid, et, à mon sens, elle ne peut être justifiée que par la conscience bien réelle qu'il n'est point propre à ses fonctions.

BONAPARTE.

Gottam, par M. Se due de Cambacério. (En minute aux Arch. de l'Emp.)

7050.

AU CITOYEN MELZI, VICE-PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE.

Saint-Cloud, 9 fructidor an 13 (97 soit 1803).

Seant-Clond, 9 Irrictidor an 13 ( 17 août 180

Je reçois votre lettre du so août. Le général Pino pense que la légio latilenne ne tanteur pas à déserte si elle vient ne Prance. Je ne vois qu'un moyen, c'est de l'envoyer à l'île d'Elbe; mais îl ne faut pas envoyer rien que des officiers. Faites organiscr un batillion de estle légion, fort de 800 hommes, c'f tâtes-le diriger sur Piombino, où je donne ordre de 800 hommes, c'f tâtes-le diriger sur Piombino, où je donne ordre qu'on les embarque pour renforcer la garnison de l'île d'Elbe. Faites verser un mois de solde dans la caisse du payeur.

La 1" légère, la 1" de ligne, un régiment de hussards et une compagnie d'artillerie formeront un corps que commandera le général Pino, pour arriver à Paris dans les premiers jours de brumaire.

l'ai pris un arrêté pour ordonner la construction de dix caïques à Ferrare et dans les différents ports de la Romagne. Elles seront montées par des matelois et serviront à mettre les côtes à l'abri des péniches anglaises. Marescalchi vous en enverra le modèle. Elles ne coûtent que 15 à 1,600 francs et portent une pièce de 94. Nous nous en servons avec une grande utiliés un nos côtes.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire.

7051.

AU GÉNÉRAL BERTHIER, MINISTRE DE LA GUERRE.

Saint-Gloud, 9 fractidor an 11 (17 soft 1803).

La légion italienne, Citoyen Ministre, composée de 800 hommes, doit se rendre à Piombino et de là être embarquée pour faire partie de la garnison de l'île d'Elbe. Donnez des ordres en conséquence.

Recommandez au général Rusca de ne pas écraser de service les troupes; qu'il les fasse souvent exercer, afin de les tenir dans un bon esprit militaire.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire

7052.

AU CONTRE-AMIRAL DECRÈS,

LA MARINE ET DES COLONIES.

Saint-Cloud, g fructidor an 12 (27 audt 1803).

Il y a à Toulon, Citoyen Ministre, une grande quantité de fontes de rebut, qui seraient nécessaires pour activer les travaux du Creusot. J'ai

#### 632 CORRESPONDANCE DE NAPOLÉON I". - AN XI (1803).

lieu d'être surpris qu'on n'y fasse qu'une pièce de a 4 par jour. L'organisation de cet établissement, dans des as comme ceux-ci, doit lui permettre d'en faire jusqu'à dit de 94 par jour; mais i n'a été pris aucune mesure proportionnée à l'urgence des cirronstances. Il est dû aux entrepreneurs, sur l'an 1 at sur l'an 11, 300,000 francs, qui génent l'établissement dési mal aisé.

le désire que vous fassies venir demain main les entrepreneurs, et que vous leur fassies passer un marché pour fournir deux ent cinquante pièces de a s'en vendémiaire, et autant en brumaire, avec un nombre de canons de 18 et de caronades proportionné. En conséquence, donnez des ordres pour leur faire céder toutes les sontes existantes à Toulon et dont ils auraient besoin, pour leur faire payer les sommes reconnues leur étre dues sur les années 1x, et al., et même leur donner les avances dont ils auraient absolument besoin pour saire leurs approvisionnements dans les fourmeaux vosinées.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire

7053.

ARRÊTÉ.

Soint-Cloud, so fructider an st (a8 sout 1803)

ARTICLE 1<sup>ee</sup>. Il sera construit à Boulogne un fort flottaut sur les plans présentés par le conseiller d'état Forfait. Il sera terminé au 15 brumaire et pourra être placé à cette époque.

Aar. 2. Le ministre de la marine et des colonies est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ROYLDARTE

Archives de l'Empire

7054. DÉCISION.

Saint-Cloud, 11 fractider as 21 (90 solt 1803).

On demande la liberté du citoyen Land- Accordé, avec ordre de le con-

sheer, prêtre du diocèse de Malines, détenu par ordre du grand juge. duire jusqu'aux frontières de la République italienne, où le Pape sera invité à le faire prendre, pour le tenir à Rome dans un séminaire, où il s'instruira des devoirs d'un véritable prêtre.

BONAPARTE.

Archines de l'Empire

7055.

AU CONTRE-AMIRAL DECRÈS,

.....

Le viens de parcourir avec attention, Citoyen Ministre, l'état de situation de la flottille, tel que me l'a remis le citoyen Forfait, au so fructidor. Je vois qu'elle n'est encore qu'à deux cent cinquante chaloupes canonnières, y compris les constructions de Bayonne et les bâtiments en rade à Brest, à Boulogne et au Havre. Le pense donc qu'il serial d'accepter l'offre des Hollandais et de passer un marché pour trente chaloupes canonnières toutes gréées, à remettre à Flessingue du 15 au so brumaire.

Il y a plus de cinq cents bateaux canonniers; c'est tout ce qu'il faut. Il de saint-Malo peuvent nous suppléer, à mesure que les bateaux de Saint-Malo peuvent nous suppléer, à mesure que les chantiers seront vacants, on pourra les remplacer par des péniches.

La République italienne a offert douze chaloupes canonnières, portantichacune le nom d'un de ses douze départements. Je crois que les endroitiles plus favorables pour les mettre en construction seraient Paris et Conpiègne. A cet effet, faites organiser le chantier de la Rapée à l'instar des autres, et mettez-le sous la même direction. On pourrait facilment y mettre huit chaloupes en construction; on mettrait les quatre autres à Compègne, ce qui, avec les trente qui sersient construites en Hollande, ferait quarante-deux.

en.

Les constructions faites sur le Rhin ne sont pas comprises; car je pense qu'il y en aura davantage en construction dans le 5° arrondissement.

Je vous prie de me faire consaître si le port de Dunkerque marche mieux qu'il ne marchait il me paraît que cela ne va point. Quarantequatre baleaux canoniers sont portés comme n'étant pas encore carénés, et il n'y en a que vingt en état de partir, depuis six mois; il est difficile de voir un port plus mal organis de

Sur l'état que vous m'avez remis des officiers commandant ces vaisscaux, je ne vois pas les noms des commandants du Buentaure, de l'Indomptoble, de l'Hortense; je vous prie de me les faire passer. Je n'ai point non plus ceux des officiers commandant le Diomède, le Jean-Bart et le Vétéron.

Faites-moi connaître si le citoyen Violette, commandant le Majestueux, est dans le cas de commander un vaisseau aussi important. La frégate la Gloire n'a pas encore de commandant désigné.

Le Magnanime est lancé. Faites-moi connaître l'officier auquel vous destinez ce commandement.

Sur l'état de la flottille qui m'est remis, je vois qu'il y avail, au 10 fructidor, 1,300 bâtiments d'arrêtés et capables de porter 78,000 hommes. Faites faire un état de ces bâtiments, en les divisant en trois

1 nd classe, ceux qui portent plus de 30 hommes;

2° classe, ceux qui en portent plus de 60; 3° classe, ceux qui en portent plus de 100.

Je vous prie de me faire connaître si ces 1,300 bătiments forment seulement le tiers ou la totalité de ce qu'a trouvé la commission, et quelle est la somme à laquelle seront évalués ces 1,300 bâtiments, ainsi que la partie qui a été déjà payée.

BONAPARTE.

Archises de l'Empire

#### 7056.

# AU GÉNÉRAL BERTHIER,

Saint-Glead, 12 fructidor on 31 (30 sout 1803).

J'approuve, Gioyen Ministre, les idées contenues dans le mémoire du pereire inspecteur prinéral du génie sur la suppression de plusieurs places de la Belgique, telles que Mons, Tournay, Courtray, Menin, Furness, Bruges, Yzendicke, Philippine, Axel, Hulst, Terneuse, Ath. Gand, Fernonde, Oudenarde, Bruvelles, Liége et Namur; je pense qu'il faudrait y joindre Malines. Ce serait une place à reconstruire, et, dans ce cas, il vaudrait mieux faire ces dépenses sur la Meuse, à moins que ce ne fût contre la frontière hollandaise, et alors se porter plus haut. Je pense également qu'il faudrait y siqueter Louvain.

J'approuve beaucoup l'idée de vendre les débris de ces fortifications, et d'en faire une caisse particulière qui servirait à la construction des nouvelles places.

l'approuve également l'idée de fixer les garnisons dans la 24 division militaire, de manière qu'on conserve quelques casernes dans les grandes villes pour des circonstances imprévues, mais qu'on supprime cette immense quantité de casernes qui ruinent le trésor public.

Présentez-moi un projet d'arrêté sur ce dernier objet, et demandez au génie un rapport sur la note ci-jointe.

Ne pourraiton point démoir les fortifications de Sedant L'auxembourg, le courve. Méxières et Nohmfody, vere quelques réparations, sont suffisants pour arrêter une avant-garde qui voudrait, par la droite ou la gaache, passer la Meuse et entrer en Champagne. D'ailleurs, on ne peut se dissimuler qu'il faudrait des millions pour répeare Sedan, que le système est extrémement vicieux, et que, si l'ennemi était en mesure d'y arriver, il sen empaerait facilemen. Nous perdrions une garnison, une artillerie nombreuse, et cette prise fersit un très-mauvais effet moral, par l'opinion d'avoir perdu une place depuis longtemps connue. Ajoutez à ces considérations que ses fabriques sont importantes. Il me paraîtrait nécessaire de faire d'Ostende une bonne place; c'est le seul port de la Belgique. Le superbe canal de Bruges, qui conduit à Bruxelles, est une des clefs de ce beau pays. Trois à quatre millions dépensés là seraient très-bien employés.

Le point de la Belgique où l'on doit tenir le plus de troupes est Anvers, parce que de là on est à portée de prévenir les invasions de la Hollande : Maëstricht pour la 25° division militaire.

Il faudrait aussi adopter le principe de donner aux villes les casermes qui sont situées dans les villes qui ne sont point places de guerre, et exiger que ces villes soient chargées de les réparer; c'est le seul moyen de porter un peu d'économie dans ces parties coûteuses de l'administration.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire

## 7057.

# ANNEXE A LA PIÈCE Nº 7056.

Saint-Cloud, so fructider an zs (30 août 1803).

Le mémoire du premier inspecteur général du génie ne me paraît pas épondre tout à fait à ce qu'on désirerait. On ne préjuge rien à la frontière batave: mais il faut supposer qu'en cas de guerre elle est toujours à nous. Dans cet état notre ligne s'appuie à Grave, et de là arrive à Venloo. Si l'on demande à mettre Anvers en état de défense, c'est :

1º A cause de l'arsenal de la marine, qu'on veut y établir;

2° Comme point central où l'on pourra tenir de l'artillerie pour fortifier et ravitailler promptement les places hollandaises.

Ce qui intéresse donc dans ce moment, c'est la frontière du Rhin depuis Grave jusqu'à la Moselle.

De Grave à Venloo il n'y a point de places. Il reste à savoir si l'on préférera Gueldre, qu'on a proposée, et qui effectivement pourrait remplir ce but.

Ruremonde pourrait être fortifiée si la position s'y prête. On pense que, si la position était trop ingrate, il vaudrait mieux se mettre quelques lieues à côté, ou en avant. Maéstricht et Juliers sont faits. Une place sur la Moselle peut être utile. On voudrait, de cette place sur la Moselle à Juliers, trois places situées dans la position la plas favorable sur le contre-fort qui sépare les caux du Rhin de la Meuse, ce qui ferait six nouvelles places à établir sur cette frontière. Si elles peuvent être placées de manière qu'on ne puisse absolument se portet sur la Meuse et ne la passer qu'après avoir pri une ou deux de ces places, tant que les autres resteraient, elles peuvent offrir des avantages de toute espéce pour la reprise de l'Offensive.

Quant à l'ordre de construction, il faudrait au plus en construire deux à la fois, et les pousser de manière à dépenser deux millions par an, et tout entiers dans les fortifications proprement dites, sans mettre un sou aux bâtiments militaires.

Quelque importante que soit Gueldre, elle ne nous est utile que contre la Prusse. Les deux places les plus importantes paraitraient celles qui intercepteraient la chaussée de Liége à Coblent; c'est par là que sont toujours veaus les Autrichiens; c'est là où il paraitrait essentiel de travailler le plus tét possible.

Ainsi, en l'an x11, on réparerait Anvers; on continuerait les travaux de Juliers, et on dépenserait deux millions à la nouvelle place.

Par-dessus tout, on ne peut trop recommander de déterminer le local pour la convenance des fortifications, car alors elles coûtent très-peu et les fortifications sont bonnes.

BONAPARTE

trehises de l'Empire.

7058.

A L'AMIRAL BRUIX,

Smel-Lloud, 18 Iruction an 11 (3e sout 1503).

Citoyen Amiral Bruix, le citoyen Forfait vous expédie les instructions, les plans et tout ce qui est nécessaire pour la construction de son fort. Pai pris hier un arrêté pour la coupe de 4,000 pieds d'arbres dans les forêts de Boulogne, à ce destinés. Vous êtes autorisé à passer les marchés et à faire tout ce qui vous paraîtra couvenable pour la construction de ce fort. Apprenet-moi, avant le so fructidor, que la construction en est commencée. Le compte, du s'\* au 15 brumaire, assister à son installation. On a pris des mesures pour faire sun-le-champ transporter les ancres. Si vous avez besoin de voitures, écrivez aux préfets da Nord, du Pas-de-Calais et de la Somme de vous fournir cinquante voitures chaque, qui seront line payées, pour aider au transport des bois, en leur faisant connaître les conditions que l'entrepeauer luer fera.

J'ai va avec peine que le port de Dunkerque ne marche pas; faitesmen connaître les raisons. Vosa sexe aujourd'hai la haste main; tout est à votre disposition. Vosa pouvez y envoyer, appeler qui vous voudrez à Boulegne, vous faire rendre compte de tout, vous faire représenter les états; mais que cela aille, Douj qu'il arrive, il faut que tout soit prit, pu que les bateaux profitent du premier moment favorable pour faire leur entrés à Bouleone; nous sommes à l'équinoce.

Le général Marmont me rend comple qu'il arrive aujourd'hui à Boulogne deux mortiers de nouveau modèle, qui portent les bombes à 1,800 loisses; que deux autres vont suivre, et que quatre sont en marche de Strasbourg pour Ostender; qu'il a fait passer un clàssis à Boulogne, aver des instructions par lessquelles il devient possible de tirer des pièces de 36 avec des affûts de côte, sur l'angle de 55 degrés. Faites-moi connaître si l'artilleire a monté ainsi que'ques batteries; les boulets arriveront, sur cet angle, à 3, 200 loisses.

Nous avons à Paris 1, 500 ouvriers qui travaillent avec la plus grande activité; également à Compiègne; les marins eu sont fort conteats; ils n'ont cependant qu'un ou au plus deux mois d'exercire. Ceci nous prouve que les ouvriers de l'intérieur peuvent nous stre d'un grand secours. Vous étes autorisé à requérir de chacun des trois préfets du Nord, du Pas-Ge-Calais et de la Somme, 100 charpentiers de maisons pour la construction de votre fort. Yous aurez soin de leur faire payer leur route et de les bien trailor.

BONAPARTE

Archives de l'Empire

7059.

# ABBÉTÉ.

### Saint-Cloud, 13 frontidor an x1 (31 acult 1803).

ARTICLE 1". Les canonniers sédentaires de la ville de Lille, institués depuis le 2 mars 1483, seront de nouveau organisés.

Ant. 2. Ils porteront un uniforme de canonniers et s'exerceront aux manœuvres. A cet effet, il leur sera donné une maison nationale, pour leur tenir lieu de celle qui a été vendue.

Asr. 3. Il leur sera fait présent de deux pièces de 4, sur lesquelles seront gravés ces mots, Le Premier Consul aux Canonusiers de Lille, avec la date du 29 septembre 1792, afin de conserver la mémoire du siége de Lille.

Ant. A. Les ministres de la guerre et des finances sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire.

#### 7060.

## NOTE POUR LE MINISTRE DE L'ADMINISTRATION DE LA GUERRE.

Saint-Cloud, 13 fructidor an 11 (31 neút 1803).

Le commissaire général ne peut être un intermédiaire entre le ministre et les ordonnateurs en chef des camps que pour les détails d'exécution; mais il ne peut être chargé des ordonnances ni des liquidations. Comment à Boulogne pourra-t-il suivre les détails administratifs de Bayonne? Le directeur de l'administration, étant au centre, coli toujours tout directeur de l'administration dant au centre, coli toujours tout directe de la même manière qu'il dirige l'administration de l'armée en Italie. Il est essentiel, pour cela, qu'il conserve la correspondance directe avec chaque ordonnateur, les répartitions de fonds et les liquidations; autrement il dirigerait à l'aveugle. Chaque camp doit avoir ses fonds séparés, mais sons la surveillance du commissaire général, auquel le ministre donnerait avis des crédits ouverts pour chaque service, mais en adressant

directement les crédits aux ordonnateurs et à la trésorerie nationale; c'est le seul moyen d'éviter les retards pour l'envoi des fonds et d'en surveiller l'emploi.

D'ailleurs, le service des camps va être confondu avec celui des divisions; si le ministre ne conservait pas sur l'un et sur l'autre la même surveillance, tout rentrerait bientôt dans la confusion.

L'armée sortie du territoire de la République, ce sera différent; il faut bien alors que le commissaire général soit revêtu de tous les pouvoirs administratis; mais il est impossible de les diviser dans l'intérieur, et qu'une partie des divisions corresponde avec le ministre et l'antre avec le commissaire général.

BONAPARTE

Archises de l'Empire.

706t.

# A L'AMIRAL BRUIX,

Saint-Cloud, 13 fructider an 11 (31 août 1803).

Citopen Amiral Bruis, je reçois votre lettre du 1s frucitoir. J'y vois que le chef de l'administration a pris une maison destinée pour cayenne, capable de contenir 300 marins, mais vous ne me dites pas si cette maison est située sur le port ou sur la Liane; que l'administration a loué une maison particulière destinée à servir de magasin général, mais vous ne me dites pas si elle est située sur le port ou sur la Liane; que le directeur d'artilletie a choisi une maison particulière pour le service de la marine, et vous ajoutez que cette maison est insuffissante, mais vous ne me dites pas si elle est sur le port ou sur la Liane;

Je n'ai rien à dire sur la maison que vous avez choise pour hôpital. Le rapport du citoyen Sganzin, n'a , fait mention d'un emplacement propre à un parc d'artillerie; la marine, à Boulogne, passe avant tout: si l'emplacement choisi pour l'artillerie de la marine n'est pas suffisant, pourquoi ne pas choisir celti-lêi.

Dans le même rapport, vous parlez d'établir une boulangerie pour la

marine; ne perdez pas une heure pour faire servir à cet usage la maison que vous y destinez.

Dans le cas où vous choisiriez la maison dite de Capécure, dont il est question n° 9, faites choisir une autre maison pour le parc d'artillerie de l'armée de terre, plus loin, mais sur la Liane. Il est nécessaire que le parc d'artillerie de la marine soit plus près du port que le parc d'artillerie de terre.

Il faut avant tout que le citoyen Sganzin nous remette, au 15 vendémiaire, comme il l'a promis, le port et le bassin achevés. Nous verrons alors s'il est besoin de l'agrandir. Je suis effrayé de ce qu'il demande encore trois mois.

Du procès-verbal fait à Dunkerque il résulte qu'il y a douze bateaux cauonniers qui n'ont point de pièces de campagne; ils peuvent s'en passer pour venir à Boulogne, et on peut, à Dunkerque, mettre en place une petite pièce de marine.

Faites faire l'état de toutes les fermes et maisons de campagne sur la Liane, jusqu'où elle est navigable, et même à droite et à gauche jusqu'à l'espace de 100 toises.

J'ai va wee grand plaisir qu'enfin on continue les travaux du fort Rouge.

Il me semble que, dans ma dernière lettre, je vous avais dit qu'après
avoir mis un crapaud au bord de la mer, il fallait mettre dessus un mortier; les circonstances des affouillements ne sont rien, vu qu'à loutes les
marées on le changerait de placer, mais le projet que vous avez de faire
des plates-formes est bien meilleur encore. Les batteries me paraissent
trop nombreuses de trois pièces; if faut qu'elles ne soient que de deux.
Mon intention n'est point de retirer les pièces tous les jours, mais de
laissers sur ces batteries les pièces de canon pendant toutes les hautes mers.
Le ne pense pas non plus qu'il faille rédiginer de 5 to toises, c'est tuojours
une distance de perdue. Il faudrait donc, à mon sens, faire établir le tiers à
to toises et le dernier tiers à 80 toises. Mon projet n'est pas non plus
de se servir de pièces légères pour cet usage; can, quoi qu'on puisse dire,
de grosses pièces vont plus loin. Mon intention et d'avoir quedques pièce,
de grosses pièces vont plus loin. Mon intention et d'avoir quedques pièce,
de grosses pièces vont plus loin. Mon intention et d'avoir quedques pièce.

81

de 94 légères, attelées, avec plusieurs divisions d'obusiers de 8 pouces, portant une bombe de 43 livres à 1,300 toises, également attelés; et, au moment où les Anglais approcheraient, tout cela s'avancerait sur la laisse de basse mer et renforcerait les batteries permanentes.

Je vous prie de faire exécuter les dispositions suivantes et de m'en envoyre le réalutat 1 faire prendre une pièce de 36 ou de 33, la faire mettre sur un affüt marin, et la laisser sur la laisse de basse mer à toutes les marées; on dressera procès-verhal de ce qui se sera passé, et de la situation dans laquelle elle se trouvera. On tirrera deux coups de canon de cette pièce ainsi placée sur le sable, à toute volée et à toutes charges. On tiendra note de ce qui arrivera. On mettra le mortier sur ce respaud et on le laissera ainsi plusieurs marées; on tirrera deux hombes, chambre pleine, et on tiendra note de ce qui sera arrivé.

Artillerie à pied, artillerie à cheval, matériel, tout va se diriger sur Boulogne.

Je vous ai expédié hier un courrier, avec l'ordre et des instructions pour la mise en construction du fort du citoyen Forfait.

Je vous envoie une note.

Le gouverneur du palais doit avoir euvoyé des officiers du palais pour préparer mon logement. Je vous prie de me dire quels locaux on pourrait choisir; je ne veux point être en ville. J'ai remarqué deux maisons de campagne près la tour des signaux, à ce que je crois, sur le chemin de Calais. Ces deux maisons paraîtraient me convenir; si elles ne me convensient pas, alors j'aimerais à être sur la Liane, au delà du pont, dans une maison de campagne.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire.

7062.

AU GÉNÉRAL BERTHIER,

MINISTRE DE LA GUERRE.

Saint-Cloud, 16 fructidor an 11 (1" septembre 1803).

Je charge le général Caulaincourt, Citoyen Ministre, de la formation

de la 112º demi-brigade, et, jusqu'à ce que j'aie nommé un colonel, il en remplira les fonctions. Je lui donne l'ordre de se rendre anprès de vous. Communiquez-lui tous les renseignements que vous avez sur les soixantedeux officiers qui se présentent, afin de voir ceux qui sont dignes d'entrer dans cette demi-brigade.

Quant au recrutement, mon intention est que tous les Belges des neuf départements qui voudraient entrer dans ce corps, soit qu'ils soient désignés comme faisant partie de la réserve, soit qu'ils aient servi en Autriche et en Espagne, y soient admis. On pourra aussi prendre tous les hommes de honne volonté du pays. Tout individu qui aurait été sousofficier, même au service de l'Empereur, pourra y être admis, s'il est né Belge. Le conseil d'administration de ces corps enverra en recrutement dans ces départements; mais il ne pourra, sous aucun prétexte, prendre des hommes désignés pour la conscription des autres corps.

BONAPABTE.

Archives de l'Empire.

7063 MINISTRE DE LA MARINE ET DES COLONIES.

AU CONTRE-AMIRAL DECRÈS,

Saint-Cloud, 14 fractider an 21 (1" reptembre 1803)

Je désirerais, Citoyen Ministre, qu'il fût formé sept équipages pour monter sept péniches qui seraient affectées à mon service. Le premier serait formé à Saint-Malo, le deuxième à Granville, le troisième au Havre, le quatrième à Boulogne, le cinquième à Calais, le sixième à Anvers et le septième à Dunkerque. Chacun de ces équipages devrait être commandé par un officier intelligent et être composé de vingt-ring bons matelots. Donnez ordre au citoyen Forfait de faire soigner particulièrement, dans ces ports, la construction des sept péniches qui seront destinées à mon service. Mon intention est que chacune soit armée de deux pièces de 6 de hronze, ne pesant chacune que 600 livres; je les ferai fondre par la terre.

Donnez ordre également qu'on me construise sept péniches dans ces différents ports, armées chacune d'un canon de 24 ou même de 36, en

### 644 CORRESPONDANCE DE NAPOLÉON 1". - AN XI (1803).

bronze, ne pesant pas plus de 3,000 livres. Les sept équipages, dont la garnison et les canoniers seront formés par ma Garde, feront le service quand Jirai en rade. Ces équipages feront partie de ma Garde. Indépendamment de leur traitement de marine, ils jouiront, en gratification, du même traitement que la Garde à cheval.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire.

7064.

### NOTE POUR LE MINISTRE DE LA MARINE.

Saint-Cloud, 15 froctidor an 11 (a septembre 1803).

Écrice au citoyen Sganzin que, sur les quais de Boulogne, il y a des maisons qui avancent et qui, dans certains points, les rétrécissent beaucoup trop, et qui seraient très-embarrassantes dans les grands mouvements qui auront lieu. Il faut présenter un projet pour qu'elles soient démoties le plus tôt possible.

BONAPARTE.

Archives de la marine.

7065. DÉCISION.

Saint-Cloud, 15 fructidor un 11 (a orptembre 1803).

Le ministre de la marine propose d'admettre dans le port de Bordeaux le navire la Joanna-Elisabeth, qui a fail une relâche forcée à Plymouth. S'il n'y a à bord de ce bâtiment que des productions du Nord, le ministre de l'intérieur le fera admettre.

Si, au contraire, il porte d'autres marchandises fabriquées, ou denrées coloniales, elles seront considérées comme marchandises anglaises, le bâtiment ayant touché en Angleterre.

BONAPARTE.

Archives de la marine.

#### 7066

### AU GÉNÉRAL BERTHIER,

# MINISTRE DE LA CEURDE,

Saint-Cloud, 16 froctider an 11 (3 septembre 1803).

Je vous prie, Citoyen Ministre, de donner ordre à la 4\* demi-brigade de ligne de former ses deux premiers bataillons à 800 hommes chacun, et de se rendre à Boulogne; le 3\* bataillon restera à Nancy;

A la 63°, de former son premier bataillon, également à 80 o hommes, et de se rendre à Ambleteuse; le s' et le 3° balaillon resteront où its sont jusqu'à nouvel ordre. Vous donnerez ordre qu'on envoie, en toute diligence, à Ambleteuse, des effets de campement, et vous les ferez partir de la place la plus prés. Du moment où ce bataillos sera campé, il jouire du traitement de campagme et fournira, tous les jours, 200 ouvriers pour les travus d'Ambleteuse.

Donnez ordre à la 18° demi-brigade de ligne de compléter ses deux premiers bataillons à 800 hommes chaque, et de se rendre à Meaux; et à la 96°, qui est à Meaux, de se rendre à Paris.

Donnez ordre que les 32° et 96° ne fournissent plus de travailleurs au canal de l'Oureq.

Donnez ordre aux généraux Soult et Dayout de partir, le 20, pour se rendre à leur quartier général.

Donnez ordre que l'on commence sur-le-champ, à Boulogne, à former les deux camps. À mesure qu'un corps sera campé, il jouira du traitement de campagne.

Donnez ordre à l'inspecteur en chef aux revues de faire passer la revue des deux bataillons de chaque corps destinés à faire partie des camps; ces revues seront passées au moment de leur arrivée au camp; et, sur cette revue, vous leur ferez payer leur gratification de campagne.

Ordonnez aussi qu'au momeut où les troupes camperont on leur distribue des bidons portatifs.

Donnez ordre que le commissaire général parte le 20 fructidor pour se rendre à Saint-Omer, ainsi que le payeur général, etc.

### 646 CORRESPONDANCE DE NAPOLÉON I". - AN XI (1803).

Donnez ordre qu'on choisisse un emplacement à Étaples pour y camper une brigade composée de quatre bataillons de ceux destinés à faire partie du camp de Compiègne. Cette brigade sera arrivée au 1<sup>st</sup> vendémiaire.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire.

# 7067. AU GÉNÉRAL BERTHIER.

Saint-Cloud, 16 fructidor an 11 (3 septembre 1803).

Donnez ordre, Ciloyen Ministre, qu'on fasse partir demain, 'pour Boulogne, 300 chevaux de truit de l'attelage de l'artillerie de la Garde, Arrivés à Boulogne, vous donnerez ordre à des compagnies du train d'artillerie de Donai de se reudre à Boulogne, où ces chevaux leur seront consignés par la compagnie de la Garde, qui, après le procès-verhal de ladite remisé dressé, fera son retour sur Paris.

Ces soo chevaux seront destinés à l'attelage des diverses divisions de pièces de 2 highères et obusiers de 8 pouces, qui divient agir sur le bord de la mer à Boulogne et à Étaples. Ces chevaux feront nussi le service des batteries de la laisse de basse mer, pour leur approvisionment et pour les mouvements qui déveindrant nécessaires. Il doit y avoir deux divisions de six pièces de 9 à légères chaque, et deux divisions de six pièces; ce qui fait vingt-quatre pièces; la moitié est destinée pour Étaples; mais elles resteront jusqu'à nouvel ordre à Boulogne. Il faudrait que ces pièces fussent rendues et prêtes à servir, le s 5 fruetidor, à Boulogne. Ce service, avec les approvisionnements et les mouvements qui seront nécessaires pour le service des batteries stables quoi nétablit sur la lisse de basse mer et qui se montent à plus de trente bouches à feu, donnera une occupation suffisante aux soo chevaux.

Donnez ordre que les chevaux du train, qui sont en ce moment réunis à Douai, fournissent sur-le-champ tout ce qui est nécessaire pour les attelages des batteries mobiles organisées pour la protection des côtes et du passage de la flottifle, depuis Dunkerque jusqu'à Boulogne.

BONAPARTE.

Dépôt de la guerre.

#### 7068.

### AU GÉNÉRAL MABMONT.

Saint-Cloud, 16 fructidor no 11 (3 reptember 1803).

Gioyen Général Marmont, premier Inspecteur genéral de l'artillerie, le 15 fructidor, à quatre heures du soir, il n'était encore arrivé à Boulogne ni les deux mortiers à grande portée, ni le châssis de côte destiné à tirer des pièces de 36 et de 26 sur l'angle de 45 degrés, ni même aucune espèce distruction, à ce relative, au commandant de l'artillerie.

Je vous prie de me faire connaître combien pèsent les pièces de 24, de onze calibres de longueur, qui sont à Paris. Dans les épreuves qu'on va faire pour les mortiers, je vous prie d'y joindre un obusier de 24, ainsi qu'un obusier de 12 pouces, tels que la marine les fait construire.

BONAPARTE.

Comm. per M. Lefelvre, libraire

### 7069.

# A L'AMIRAL BRUIX,

COMMANDANT LA PLOTTILLE DE SOCIOGNE.

Soint-Cloud, 16 fructidor an 21 (3 septembre 1803).

Citoyen Amiral Bruix, je reçois votre courrier. Je vous envoie un projet d'organisation de la flottille, tel que je le conçois, mais que je n'ai pas cucore définitivement arrêté, voulant avoir votre avis.

On ma communiqué un projet du citoyen Sganzin pour un logement à établir à la croix des signaux. Il m'a paru trop grand, trop long et trop cher. Je désire qu'il fasse une tente en bois avec une chambre de la grandeur d'une chambre de vaisseau, avec quatre petites chambres, telles que celles des capitaines à bord, en ayant soin de faire un toit avancé au moins de six pieds, de manière que beaucoup d'hommes quissent s'y mettre à l'abri de la pluie, tout autour. On pourra facilement s'y tenir pour donner de là des ordres dans les nuits importantes de l'embarquement, ou pour y coucher. Telle que je la conçois, cette tente pourra être faite en très-peu de temps et à peu de frais.

On peut destiner des maisons tout près de là, soit pour le logement des officiers, soit pour les chevaux. D'ailleurs, vous devez toujours avoir votre maison en ville. Faites en sorte que la communication soit la plus facile et la plus courte possible, de cet emplacement au port.

Fai vu avec plaisir que les mortiers à grande portée avaient résisté. Faites-en donc placer de suite trois ou quatre; ils serviront à soutenir les travaux du fort Rouge, en attendant que vos plates-formes soient établies.

Par le plan ci-joint, qu'on m'a envoyé, il m'a paru que l'endroit où l'on veut établir les plates-formes est encore trop éloigné de la mer. J'ai fait marquer sur ce plan la manière dont je conçois qu'elles devraient être placées.

On ma fait craindre que les mortiers et les pièces de canon qu'ou voudrait laisser sur la laisse de basse mer ne fusent entrainés dans les gros temps de l'équinoxe et l'hirer. Si vous et le citoyen Sgazain partagez cette crainte, je croirais convenable de placer, quelques toises derrière, des piquets auxquels on les amarrerait par des câbles, qui les retiendraient aux boulons.

Je vous envoie des projets de fourneaux qui peuvent être utiles au citoyen Sganzin.

Je fais partir demain 200 chevaux d'artillerie pour être uniquement attachés au service des batteries de la laisse de hasse mer, et à celui de douze pièces de 24 et de douze obusiers de 8 pouces, que l'on placera, toutes les fois que cela deviendra nécessaire, sur la laisse de basse mer.

Le ministre de la guerre donne l'ordre à la 43° demi-brigade d'envoyer 800 hommes à Ambleteuse et de fournir 200 à 300 hommes par jour pour le travail du port.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire.

#### 7070

#### A L'AMERAL BRUEN.

Saint-Cloud, 16 fructidor an 11 (3 septembre 1803),

Gitopen Amirul Bruix, il paraît que tout commence à se mettre en train à Boulogne. Il faut actuellement s'occuper d'Étaples. Pai ordouné que le chemin de Neufchâtel à la mer fût fait, afin qu'on pât aller de Boulogne à Étaples sans traverser les sables : a-t-on commencé ce travail T l'ai condonné la réparation du chemin d'Étaples à Monteuil ; y tavaille Al-on-commencé à établir des pieux? Y a-t-il une administration maritime, et a-t-on choisi les emplacements pour les divers établissements, soit de la marine, soit de la marine.

Vous voyer, par l'état où il est question de la distribution de la flottille, le nombre de bâtiments qu'il faudra placer à Étaples. Cela nécessitera beaucoup de choses. Quoique, par sa localité, Étaples ne soit pas exposé à des affaires comme Boulogne, cependant il y aura des rencontres, ce qui nécessitera un établissement de guerre de la marine. Faites ce qui est nécessiter pour ce port.

En 1708, au mois d'août, l'amiral Byng, ayant quatore vaisseaux de ligne et soixante bâtiments de transport, mouilla dans la baie d'Étaples et mit 500 hommes à terre : faites-moi connaître s'il y a des traditions de l'endroit où il a mouillé, et, enfin, l'espèce de danger que pourrait courir une portion quelconque de la flottille.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire.

### 707t.

#### A L'AMIRAL BRUIX.

Saint-Cloud, 16 fructidor an 21 (3 septembre 1803).

Citoyen Amiral Bruix, je vous prie de me faire connaître vos notes sur les officiers de marine compris dans les états ci-joints. Vous sentez que

ceci, étant le résultat de la confiance particulière que j'ai en vous, ne doit être connu de qui que ce soit. Vous pouvez donc parler franchement.

Ayant arrêté l'organisation d'un bataillon de marine qui sera attaché à la Garde, je vous pric de me présenter les capitaines de vaisseau et de frégate et les lieutenants de vaisseau qui pourraient être mis à la tête de ce corps.

BONAPARTE.

trelières de l'Empère.

7072.

AU CONTRE-AMIRAL DECRÉS, MINISTRE DE LA MARINE ET DES COLONIES.

Saint-Cloud, 17 fractidor en 21 (4 septembre 1803).

Je vous renvoie, Citoren Ministre, le projet sur les bassins de Saint-Nazaire. Il est convenable d'ordonner aux ingéniteurs de faire un projet en règle. Je ne pense pas que cela puisse coûter heaucoup. On a avancé qu'on ne pourrait point placer de corps-morts, parce que, dans tous les admoists où il en faudrait, on rencontrerait le ree, Donnes ordre de véri fier ce fait avec le plus grand soin. Dans un projet de cette nature, il ne sera possible de savoir à quoi s'en tenir que lorsque les ingénieurs y auront passé le temps nécessaire pour y vérifier les sondes; et, pour que leur travail se múrisse, il fant leur ordonner la rédaction d'un projet et d'un devis.

BONAPABTE.

Archives de l'Empire

7073.

A L'AMIRAL BRUIX,

Saint-Cloud, 17 fructider en 21 (4 septembre 1803)

Citoyen Amiral Bruix, vous trouverez ci-joint les notes du citoyen Forfait sur l'état que vous m'avez envoyé des constructions des différentes parties de la flottille dans le premier arrondissement. Je vous prie de faire dresser un état de situation de tous les bâtiments de la flottille en construction au 15 fucutior. Faiter-le laire avec grand soin; comprenez-y ce qui a été payé à chaque constructour et ce qui leur est dû. Vous pouvez les assurer quils seront exaclement payés.

En général, il partit que nous avons, dans ce moment, assez de hataux canonitiers en construction, mais pas assez de chaloupes canonnières et de péniches. Si vons pouvez donc en mettre un plus grand nombre en construction dans votre arrondissement, faites-le; vous avez tous les pouvoirs. Vous avez dans votre arrondissement plusieurs points qui pourraient en recevoir; je ne vois pas pourquoi en n'y mettrait point deux chaloupes canonnières. Le sois fenone q'ui l'y ait frei à Maniens.

On me rend compte qu'une grande quantité de toute espèce d'objets nécessaires à l'approvisionnement de la marine doit être arrivé à Anvers, venant de Hollande, et doit se mettre en rouje pour Boulogne. Euroyez des officiers pour activer l'arrivée du tout. Vous savez assez par expérience que rien n'arrive tout seul, et que tout languit si on n'en accélère l'arrivée par l'envoi d'officiers et de commis qui lèvent tous les platales.

Il n'y a non plus aucune difficulté à mettre dans le premier arrondissement une rigatiené ce alquies en construction; vous avez tous lespouvoirs. Le premier arrondissement est celui dont les constructions sont les plus atres, puisqu'il est plus près des lieux. Distingues bien, dans les básiments que l'on construit, ceux que les entrepreneurs doivent fournir tout gréés de ceux que la marine doit gréer; et, dans ce dernier cas, assurez-rous des moyens qu'il y a pour est objet. Depuis l'Éteaut juguia la Somme, je ne connais ni préfet ni administration; c'est vous qui répondre de tout, vous devez donc tout faire marchet;

La terre aura hesoin d'une grande quantité de bois de chauffage pour les camps. l'aites-moi connaître ce que deviennent toutes les branches des bois que l'on coupe, et ce qui provient des équarrissages, et si cela peut former une ressource.

BONAPARTE.

32.

Je vous prie de me renvoyer les observations du citoyen Forfait, lorsque vous en aurez pris connaissance.

Archives de l'Empire.

# 7074.

# A L'AMIRAL BRUIX. Saint-Cloud, 12 fructidur an 31 (4 septembre 1803).

Citoyen Amiral Bruix, je reçois votre lettre du 16. Je vois avec plaisir que le fort Rouge avance. Faites-moi connaître de quel métal et de quel calibre sont les pièces établies à la batterie du fort Rouge, et sur quel affitt elles sont; et, puisque le fort Rouge se trouve tout à fait à la laisse de basse mer, il me semble que ces batteries ne pourront bientôt plus tirer.

J'ai reçu le plan que vous m'avez envoyé. Son aspect me fait sentirnecore plus la nécessité des forts de la Créche et de l'Heurt. Le génie m'assure que ce qui empêche de !ravailler, ce sont les ennemis, qui dispersent, tous les jours, les travailleurs à coups de canon. Comme le travail ne se fait qu'à marcé basse, ne sersit-il pas utile d'établir dans ess deux positions deux pièces de -st, ce qui éloignerait l'ennemi? Du reste, un bataillon de 900 sapeurs est parti pour s'y rendre, de Juliers. Je désire connaître à combien de piedes on s'est élevé, et quand on peut espérer que cette plate-forme sera bors de la baule mer, et qu'on pourra alors y placer une douzaine de canons et quatre ou cinq mortiers.

l'ai reçu votre plan; j'en désirenis un autre sur lequel fit tracée une première position qu'on fersit prendre à une svan-garde simplement composée de deux divisions de chaloupes canonnières, c'est-à-dire 54; d'une division de bâtiments de grande espèce, c'est-à-dire 27; et de six bombardes. Il faudrait que cette avant-gardo occupât la position la plus près du rivage, afin d'être protégée et par le fort flouge et par les batteries de terre.

Je désirerais également que vous traçassiez la position à faire occuper à une cinquantaine de caïques, dans la vue d'augmenter les bâtiments et de prolonger la ligne. Il faudrait faire, avec le plus de soin possible, ce tracé, parce que ce ne serait qu'après avoir occupé quelque temps cette première position que nous nous hasarderions à nous porter plus avant. La ligne, telle que vous l'avec tracée, m'a para fiable. Il y a 2a piels d'eau à basse mer; l'ennemi pourrait donc l'attaquer aveu grand nombre de vaisseaux à deux ponts, de bombardes et quelques bateaux plats. Supposec que votre ligne fût ainsi attaquée par vingt vaiseaux de 74, 10 ou 12 bombardes, pensez-vous qu'elle puisse tenir? Or l'intérêt des Anglais à nous forcer à nous retirer de Boulogne est tel, que le sacrifice de triso ou quatre vaisseaux de 274, 10 ou 12 bombardes, pensez-vous qu'elle puisse tenir? Or l'intérêt des Anglais à nous forcer à nous retirer de Boulogne est tel, que le sacrifice de triso ou quatre vaisseaux de gerre ne l'obligeant à rentrer précipitamment dans le port. C'est à l'aspect de ce plan que j'ai senti l'immense avantage des caiques, puisqu'on peut en placer deux ou trois dans l'intérvalle de chaque chaloupe canonnière, et, dès lors, présenter une grande masse de fue, gêrer et embarrasser l'ennemi.

On massure que la Liane n'est point navigable jusqu'au moulin de Saint-Léonard. Faites remonter et descendre un canot à marcé basse et haute, afin qu'il n'y ait aucun doute sur ce fait, car il faudra qu'à l'endroit où sera le parc d'artillerie de la marine on puisse rapidement communiquer par eus pour approvisionner le port.

Faites travailler sans relâche au fort du citoyen Forfait; car il est facile sans donte de prendre une ligne qui ne pourrait être tournée, par la manière dont on s'approcherait de terre, mais il-est difficile d'empêcher la ligne d'être percée.

l'ai ordonné au ministre de la guerre de faire lever un croquis de tout le local à une lieue de Boulogne, afin de pouvoir dessiner l'emplacement des camps; faites-moi connaître si l'on y travaille, et si ce travail avance.

BOXAPARTE.

Archives de l'Empire.

#### AU CITOYEN MELZI.

VICE-PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE STALIENNE.

Seint-Cloud, 18 fructider as 11 (5 septembre 1803).

J'ai été fort aise de revoir ici le général Pino. Il se rend en Italie, plein de zele pour organiser sa division. Ce sera avec grand plaisir que je verrai cet hiver le drapeau italien flotter sur les rives de l'Océan; ce ne sera pas, à ce que je me souvieune, arrivé depuis les Romains. Il serait peut-être couvenable de réunir ce corps dans le département de l'Agogna. Les officiers devront tous avoir la gratification d'entrée en campagne. Les corps devront avoir leurs marmites, bidons, gamelles et fourgons. Si, sans inconvénient pour ce pays, ce eorps peut être porté à 6,000 hommes, cela sera d'un excellent effet. En y bien songeant, je n'ai pas voulu de la légion italienne, parce qu'elle est mal composée. Elle se serait portée à quelque excès et aurait donné à ce peuple mauvaise opinion de l'Italie, ce qui serait du plus mauvais effet moral; car il peut arriver que ce pays soit engagé dans de fortes luttes pour soutenir l'iudépendauce de la République italienne; il faut done éviter tout ce qui peut tendre à lui en donner une opinion défavorable. Si vous pouvez joindre au corps du général Pino quelques hussards composés de jeunes gens donnant des espérances. ils seront là pour se former.

BOXAPARTE.

Archives de l'Empire

#### 7076.

#### AU CITOYEN MARESCALCHI,

ISTRE DES BELATIONS ENTÉRIECHES DE LA RÉPLELIQUE ITALIENNE

Suint-Cloud, 18 fructidor an 21 (5 september 1803).

Je vous envoie, Citoyen Ministre, des pouvoirs pour négocier le coneordat de la République italienne. Vous entamerez une négociation sur

855

l'article 2, et vous ne signerez rien jusqu'à ce que je vous aie fait connaître mes intentions définitives sur cet article.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire

7077.

AU GÉNÉRAL MARMONT.

Soint-Good, 18 freetidor an 21 (5 replembre 1803).

Citoyen Général Marmont, premier Inspecteur général d'artillerie, je n'approuve point les mouvements des pièces de 16 que vous tirez de Metz. Luxembourg, Thionville, Sarre-Libre, Bitche et Longwy.

Il me semble qu'il sera difficile d'armer les odtes avec des pièces de 16. Il faudra donc voir le nonhire de pièces de 24 qu'on pourrait y laisser; car il y a des positions très-importantes qu'on ne pourra pas armer avec des pièces de 16, dont le résultat est si différent de celni des pièces de 34, quelque option qu'on puisse en avoir.

Le mouvement de la division de Bayonne me paraît très-bon.

Je yous renvoie le travail, qui me paraît à refaire.

Le port de Toulon aura besoin que vous lui fournissiez quatre-vingts pièces de 24, prises sur la côte.

BONAPARTE.

Comm. per M. Lefebyre, libraire.

7078

AU CONTRE-AMIRAL DECRÉS, MINISTRE DE LA MARINE ET DES COLONIES.

Saint-Cloud, 18 fractidor on 31 (5 septembre 1803).

Le vous prie, Citoyen Ministre, d'inviter MM. Mouge et Berthollet à hire des expériences de la nouvelle préparation des chanvres, inventée par un habitant d'Amiens, et de vous en adresser un rapport. Il sera nécessaire que vous mettiez une petite somme à leur disposition pour suivre ces exériences.

BOXAPARTE.

Archives de l'Empire

### NOTE POUR LE MINISTRE DE LA MARINE.

Saint-Cloud. 18 fractider an 21 (5 stptembre 1803).

La ligne de chaloupes canonnières, pour la garde de la flottille qui devra mouiller devant Boulogne, a besoin d'être protégée. Le fort que le citoyen Forsait a proposé et que l'on construit ne peut la protéger que d'un côté, et d'ailleurs sa réussite n'est pas certaine. On désirerait connaître ce que coûterait une prame ou ponton d'un très-gros échantiflon. sur lequel on placerait quinze pièces de 36 de chaque côté, à moins qu'on ne préférat les placer sur la ligne du milieu. Ce ponton, devant être embossé, aurait-il besoin de mâture, de manœuvres, etc.? Que coûterait-il? Combien de temps faudrait-il pour le construire? Et pourrait-il être d'un échantillon plus gros qu'un vaisseau de guerre?

BOXAPARTE.

Archives de l'Empire.

# 7080. MINISTRE DE L'INTÉRIEUR

# AU CITOYEN CHAPTAL.

Saint-Cloud, 19 fructidor an 11 (8 septembre 1803).

L'hiver sera rigoureux, Citoyen Ministre, la viande très-chère. Il faut faire travailler à Paris:

- 1º Faire continuer les travaux du canal de l'Ourcq;
- 2º Faire des travaux aux quais Desaix et d'Orsay;
- 3º Faire abattre toutes les maisons qu'on a le projet de démolir; en présenter l'étal;
  - 4º Travailler au pont du Jardin des Plantes;
  - 5° Faire paver les nouvelles rues;
- 6° Fournir d'autres travaux au peuple.
- Les travaux de Pontivy n'avancent point; ceux ordonnés pendant le voyage ne sont pas commencés.

Je vous prie de me remettre, au travail du vendredi 29 fructidor, un état de tout ce qui a été fait cette année, et une demande de fonds pour les travaux publics de l'an xu.

BOXAPABTE.

Arrhives de l'Emeira

7081.

AU GÉNÉRAL BERTHIER,

MINISTRE DE LA GCERRE.

Saint-Cloud, 19 fractider as 21 (6 septembre 1803).

On a envoyé, Citoyen Ministre, les 6° et 4 2° de ligne et la 1° légère dans le royaume de Naples. Faites-moi connaître les mesures qu'on a prises pour l'habillement et surtout pour l'armement des conscrits. Je suis instriit qu'on n'en a pris aucune pour l'armement.

Il me semble qu'il aurait été convenable de faire arrêter ces conscrits dans la Romagne, et là, de les armer et babiller avant de les envoyer dans le royaume de Naples. S'ils étaient arrivés à Tarente, il serait convenable d'y faire passer des fusifs dans le plus court délai.

Envoye: un des adjudants commandants attachés au ministère, à Trancte. Il vérifier à Turin, Plaisance, Rimini et Anocine le nombre de conscritis qui ont passé. Il vous fera un rapport de chacune de ces villes, Il visitera Tarrente et les positions qu'occupe l'armée, et vous fera un rapport de chaque endroit, en vous faisant consultre l'état des batteries de côte établies, la situation de l'approvisionnement. Il sera porteur d'un ordre pour l'approvisionnement de Tarente, va qu'une escadire s'y rendra en novembre, et pour que toutes les mesures soient prises pour se procurer 500,000 rations de biscuit pour une opération extraordinaire.

BONAPARTE.

Comm. par M. le prince de Wagrum.

#### 7089

### AU CONTRE-AMIRAL DECRÈS, MINISTRE DE LA NARINE ET DES COLONIES.

Saint-Cloud, 19 fructidor en 21 (6 septembre 1803).

le désire, Citoyen Ministre, que vous voyiez l'officier général de mer que la République batave a accrédité auprès de moi; qui't vous remette un état de situation des forces navales de la République hatave, et vous fasse connaître à quelle époque précise sera réunie l'escadre batave, avec lieu le plus avantageux de l'Escaut et du Texel pour la réunion de l'escadre de guerre. Sachez de lui ce qu'il peuse d'une opération qui surait pour but de faire partir du Texel 5,000 hommes sur de gros bâtiments, pour aller débarquer en l'hande; quel est le lieu le plus couveabble dans la République batave, si cette escadre devait se rendre à Yarmouth; et quel serait le meilleur point pour aborder en Écosse; quel serait le meilleur point pour aborder en Augeleurre.

Il doit beaucoup connaître les mers du nord, Informet-rous de lui des aires des vents qui règnent en javier et février dans ces parages; si le Texel gèle toutes les années, et à quelle époque il est ordinairement ouvert. Enfin remetter-moi une note qui me sasse connaître tout le part qui on pourrait tirer des ports bataves et des moyens maritimes bataves pour l'expédition.

BONAPARTE.

Archives de l'Ecopire

#### 7083.

### AU VICE-AMIRAL TRUGUET.

Saint-Cloud, 19 frurtidor au 11 (6 septembre 1803).

Citoyen Truguet, Conseiller d'état, j'ai reçu votre lettre du 18. J'avais lu celle que vous m'aviez écrite précédemment. Le pense que votre présence est nécessaire à Brest; rendez-vous-y; arborez votre pavillon sur un des vaisseaux, et apportez tous vos soins à établir la discipline dans CORRESPONDANCE DE NAPOLÉON F. -- AN Xt (1803). 659

vos équipages; formez-les aux manœuvres, afin que cette armée navale soit à même de remplir l'attente du Gouvernement. Par là vous pouvez me prouver votre attachement à la République et à moi.

BONAPARTE

Archives de l'Empire.

### 7084.

### NOTE POUR LE MINISTRE DE LA MARINE.

Saint-Cloud, 19 fractider en 21 (6 septembre 1803).

S'il y avait parmi les canonniers de la marine quelques hommes qui sussent tirer la bombe et qui seraient de bonne volonté, il n'y aurait pas d'inconvénient à établir deux compagnies de bombardiers gardes-côtes depuis le Havre jusqu'à l'embouchure de la Somme.

BONAPARTE.

Archives de la marine.

### 7085.

### NOTE POUR LES MINISTRES.

Saint-Cloud, no fructider an 11 (7 septembre 1808).

Les traitements à payer par les ministres de la justice, des relations extérieures, de l'intérieur, des finances, et du trésor public, ne seront point ordonnancés tous les cinq jours, vu que les traitements de vendémiaire ne sont dus qu'au 3o; et, par contre, ces ministres pourront ordonnancer du 1" au 5 brumaire tout ce qui leur est accordé. En conséquence, les antres ministres pourront ordonnancer du 1" au 3o vendémiaire plus que leurs douzièmes. Ils ordonnanceront d'autant moins dans le mois suivant.

BONAPARTE.

Archives des finances.

83.

### AU CITOYEN REGNIER, GRAND JEGS, MINISTRE DE LA JESTICE.

....

Saint-Cloud, se fructidor au 31 (9 septembre 1803).

Ordre de faire arrêter les deux pêcheurs Verger et La Corde qui ont communiqué en plein jour avec les Anglais, ainsi que les hommes composant leurs équipages, et de leur faire subir un interrogatoire contradictoire et séparément.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire.

7087.

DÉCISION.

Saint-Cloud, en fructidor en 11 (9 septembre 1803).

Rapport du ministre de la guerre sur les lenteurs des opérations de la conscription dans le département du Bas-Rhin. Renvoyé au ministre de l'intérieur. L'on ne conçoit pas comment le département du Bas-Rhin, un des plus militaires et des plus peuplés de la République, n'est pas le premier à fournir sa conscription.

RONAPARTE

Archives de l'Empire.

7088. AU CITOYEN PORTALIS.

CONSTILLER D'ÉTAT, CHARGÉ DE TOUTES LES AFFAIRES CONCERNANT LES CELTES.

Saint-Cloud, on fructidor on 21 (9 septembre 1803).

On dit que le prêtre Collin, desservant de la Martyre, près Brest, a refusé les funérailles à un ministre du culte, parce qu'il était assermenté, ainsi qu'à un acquéreur d'un bien national.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire.

# AU CITOYEN CHAPTAL,

MINISTRE DE L'INTÉRIEUR.

Saint-Cloud, 23 frectider an 11 (10 septembre 1803).

Le Premier Consul désire, Citoyen Ministre, que vous lui présentiez, dans les premiers jours de la semaine prochaine, un projet pour l'établissement d'un canal qui joindrait la Vilaine à la Rance.

Par ordre du Premier Consul.

Archives de l'Empire.

### 7090.

### ARRÈTÉ.

Saint-Cloud, a3 fructidor an 11 (10 septembre 1803).

ARTICLE 1". Il sera employé une somme de quinze millions en l'an 11 pour les travaux extraordinaires des ponts et chaussées, non compris ce qui sera accordé pour l'extraordinaire des routes, dont les travaux à faire seront fixés dans le courant du mois de vendémiaire sur les états qui seront remis de ce qui a été fait en l'an 11, de ce qui reste à faire, et des fonds qui restent disponibles.

Ant. 2. Cette somme de quinze millions sera distribuée de la manière suivante, savoir :

|    | 1 ° | Travaux des routes du Simplon, du mont Cenis,    |               |
|----|-----|--------------------------------------------------|---------------|
| du | m   | ont Genèvre et de Vintimille, deux millions, ci  | 2,000,000 fr. |
|    | 2°  | Travaux des grands ponts, un million, ci         | 1,000,000     |
|    | 3°  | Travaux des quais Bonaparte et Desaix, cinq cent |               |
| :  | 11. | feenes ei                                        | 500 000       |

(Ce qui sera avancé pour ce dernier quai sera remboursé par la commune de Paris.)

A reporter . . . . 3,500,000

#### CORRESPONDINCE DE KAROLÉON E- AN YI (1803)

| 662 CURRESPONDANCE DE NAPULEUN P AN AL                                                  | (1803).                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Report                                                                                  | 3,500,000 fr.          |
| 4° Creusement et réparations des canaux de la Bel-<br>gique, cinq cent mille francs, ci | 500,000                |
| 5° Desséchement des marais du Cotentin, cinq cent<br>mille francs, ci.                  | 500,000                |
| 6° Desséchement des marais de Rochefort, un mil-<br>lion, ci                            | 1,000,000              |
| 7° Navigation intérieure, deux millions cinq cent<br>mille francs, ci                   | 2,500,000<br>3,000,000 |
| 9° Travaux du canal de Saint-Quentin, deux mil-                                         | 2,000,000              |
| 10° Travaux du canal d'Arles, cinq cent mille<br>francs, ci                             | 500,000                |
| 11° Travanx du canal pour joindre la Vilaine à la<br>Rance, cinq ceut mille francs, ci  | 500,000                |
| 12° Travaux du canal entre Dijon et Dole, cinq cent<br>mille francs, ci.                | 500,000                |
| 13° Travaux du canal du Blavet, cinq cent mille<br>francs, ci.                          | 500,000                |
| Total                                                                                   |                        |
|                                                                                         |                        |

ART. 3. Le ministre de l'intérieur remettra, vendredi prochain, le projet de distribution de ces fonds entre les différentes localités. ART. 4. Les ministres de l'intérieur et du trésor public sont chargés

de l'exécution du présent arrêté.

Archives de l'Empire

BONAPARTE.

### AU CITOYEN BARBÉ-MARBOIS.

#### MINISTRE DE TRÉSOR PUBLIC.

# Saint-Cloud, a3 froctider as at (10 septembre 1803).

Les travaux de la flottille vont cesser à Ostende et à Dunkerque, par défaut de fonds. Je vois, dans l'état que vous n'aver remis, qu'une ordonnance de 500,000 francs, qui est datée du s'à thermidor, sem payée en rescriptions du s8 thermidor, à vingt, trente et quarante jours de vousinsi une partie de la somme ne sera point soldée avant vendémiaire.

Il y a une autre ordonance de 600,000 francs, du 18 fructidor, donnée par le ministre de la meine pour la flottille de Dunkerque. Vous n'avez pas porté dans votre de fat l'espèce de valeurs avec lesquelles celle somme doit être soldée. Si la trésorerie n'a point encore fait son envoi, il est nécessaire d'y envoyer au moins 100,000 francs en posts. Si dispositions sont faites pour les 600,000 francs, il faut toujours envoyer 100,000 francs, qui serviront à couvrir les ordonnances que le ministre de la marine tirre au 1" vendémiàre.

Les eutrepreneurs des travaux maritimes du port d'Ostende sont aussi sur le point de cesser leurs travaux. Faites-moi connaître les ordonnances qui ont été livrées pour cet objet, et en quelles valeurs on les a payées à la trésorerie.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire.

7092.

### AU CONTRE-AMIRAL DECRÈS, MINISTRE DE LA MARINE ET DES COLONIES

Saint-Cloud, 93 fractidor on 31 (10 septembre 1803).

Vous avez pour le mois de vendémiaire un crédit de vingt-sept millions, qui, étant payable tous les cinq jours par douzième, vous permet d'ordonnancer pour le 1<sup>er</sup> vendémiaire 2,300,000 francs. Je désirerais que vos ordonances des s" et 5 vendémiaire fuseant entièrement pour la flottille, ce qui consommerait le fonds de cinq millions; et si, par les comptes qui vous sont rendus, les besoins de la flottille sont très-pressants sur quelques points, vous m'en enverrez la note, et je donnerai l'ordre au trésor public d'envoyer en poste de l'argeat pour payer une partie de vos ordonances, afin qu'elles ne souffrent point de retard d'un mois, car dans ce mounent ce serait un grand malberr que le moindre retard apporté aux constructions de la fottille par défaut de fonds.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire

7093.

#### AU CITOYEN LACÉPÈDE.

La Malmaison, a5 fror'idor an 11 (12 septembre 1803).

Gioyen Lacépède. Sénateur, Grand Chancelier de la Légion d'honneur, le grand conseil va s'occuper, dans le plus court délai, de l'organisation des robortes. Il ine parait convenable de prendre, des à présent, possession de tous les biens qui ont été désignés. Ces prises de possesion pourraient se faire par l'Enregisterment même. Il ferait dresser dans chaque département un proche-verbal de la situation des biens et de la despuración de la compartica de la

BONAPARTE

Archives de l'Empir

7095.

AU CITOYEN REGNIER,

Le Melmeison, a5 fractidor en se (19 septembre 1803).

D'après le rapport du citoyen Fardel, il me paraît convenable de faire

Vous me ferez un rapport sur les autres détenus de Montreuil.

Archives de l'Empire.

BONAPARTE.

7095.

AU CITOYEN CHAPTAL,

La Melmoison, 25 fructidor an 11 (12 septembre 1803).

Je désire, Citoyen Ministre, que vous me proposiez de placer le citoyen Masclet, sous-préfet de Boulogne-sur-Mer, dans une sous-préfecture de

l'intérieur, et de le remplacer par un homme de caractère, actif et zélé.

La commune de Paris doit beaucoup; cependant il lui est dû plus de
400.000 francs. Donnez ordre pour qu'elle percoive ce qui lui revient,

BONAPARTE.

Archives de l'En

7096. AU CITOYEN CHAPTAL.

La Milmeison, 95 fructidor an 11 (12 septembre 1803).

Les gardes d'honneur du Rhône et de l'Oise, Citoyen Ministre, ont demandé à conserver leurs uniformes et à se réunir tous les mois, afin de s'exercer et de former un noyau de compagnie, comme détachement de la garde nationale du pays. Je n'y vois point d'inconvénient. Plusieurs antres gardes d'honneur ont fait la même demande. Écrivez aux préfets pour avoir la note des hommes qui compossient les gardes d'honneur,

86

CORRESPONDANCE DE NAPOLÉON 1". - AN XI (1803).

et le projet de l'organisation qu'on pourrait leur donner sans inconvénient.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire.

7097.

### AU CITOYEN GAUDIN,

#### MINISTRE DES FINANCES.

La Malmaison, 25 fructidor an 21 (12 septembre 1803).

La rentrée des bons à vue sur la taxe d'entretien des routes est susceptible d'être convertie en obligations payables par douzième, tous les mois.

Les cautionnements des juges de paix et gressiers sont susceptibles d'être convertis en rescriptions ou obligations.

Les revenus des domaines nationaux sont susceptibles d'être convertis en rescriptions ou obligations.

Approfondissez davantage les différentes branches de l'enregistrement, et peut-être trouverez-vous quelques autres parties susceptibles d'être soumissionnées; les décimes des bois, par exemple, devraient être soumissionnés dès l'instant que la vente est faite.

Enfin la vente des domaines nationaux, article qui, dans l'an xu, ira probablement à plus de trente millions, est susceptible d'être soumissionnée.

Les avantages que je vois dans le système des obligations consistent non-seulement dans une jouissance plus prompte pour le trésor public, mais encore cela sert de règle et met l'administration à même de vérifier chaque jour ce que chaque chose produit.

Réfléchissez sur toutes ces idées, et faites-moi connaître ce que vous en pensez.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire.

Committed in Ligarity

## AU CITOYEN TALLEYRAND,

MINISTRE DES RELATIONS EXTÉRIECRES.

La Malmaison, 95 fructider an 11 (12 septembre 1803).

Je vous renvoie, Citoyen Ministre, le courrier de Madrid du 13. Je suis surpris que nous n'en ayons pas d'autres nouvelles. Faites faire un relevé de toutes nos plaintes contre l'Espagne, afin qu'on puisse avoir ces matériaux tout prêts, pour s'en servir selon les événements.

BONAPARTE.

Je resterai demain à la Malmaison. Je désire que vous veniez travailler le jour.

Archives des affaires étrangères

### 7099.

### AU CITOYEN MARESCALCIII,

MINISTRE DES RELATIONS EXTÉRIEURES DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE.

La Malmaison, 25 fructidor an 11 (12 septembre 1803).

J'approuve la rédaction de l'article 2 de la manière suivante :

«Ant. 2. Le présent concordat est substitué à toutes les lois, ordonnances et règlements émanés jusqu'à ce jour de la République italienne sur les matières de religion.»

Aricle sept. On veut bien consentir à ce que les administrateurs de hépitaux, qui étaient jusqu'à présent composée d'ecéclésiatiques, soient composés moitié civils, moitié ecclésiastiques; mais il faudrait qu'ils fussent nonmés par le Président de la République, sur la présentation de l'évêque.

Article huit. Il faudrait bien exprimer que les évêques ne pourront

84

668 CORRESPONDANCE DE NAPOLÉON I". — AN XI (1803).

nommer les curés et les mettre en possession avant d'avoir l'attache du Gouvernement.

Et je vous autorise à signer avec ces modifications.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire.

### 7100.

### AU GÉNÉRAL SOULT.

COMMANDANT LE CAMP DE SAINT-ONER

La Malmaison, a5 fractidor an as (12 septembre 1803).

Gityen Général Soult, on construit un port à Ambleteuse; on y a besoin de beaucoup d'ouvriers. Jai ordonné qu'on y campat un batsillen de la 43°; mais je crains que l'air ne soit malsain, et nous sommes dans la saison des fières. Veilles à ce que le camp soit placé de manière que les marsis qui sont au-desus d'Ambleteuse y'aient aucuen influence. Si l'on peut trouver un emplacement sain, faites venir des effets de campement pour y camper le deuxième bataillen, de manière à pouveir formir f à 500 travailleurs par jour, sans que la santé du soldat soit compromise par les travaux. Concertes-vous avec le cityen Spantin, et écrive aux préfets de vous envoyer des ouvriers; la récolte est faite; vous ne tarderez point à en voir un grand nombre; ceux du Nord et du Pas-de-Calais peuvent vous en fourier beaucoup.

Visitez tous nos établissements à Boulogue. Faites-moi connaître les emplacements de la boulangerie, des magasins de fourrages, des pares d'artillerie, etc. Le tout doit être sur la Liane, qui offre un moyen de transport dans le port.

Je ne saurais trop vous recommander la santé des tronpes. N'en placez point dans les endroits malsains.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire

### AU GÉNÉRAL MARMONT.

La Malmaison, a5 fractidor an 11 (18 septembre 1803).

Vos deux mortiers à plaque, de Boulogne, ont fait merveille; la frégate anglaise, qui se cryait en streté, a été touchée sur le heaupré; as mâtre a été endommagée; elle a eu plusieurs hommes de tués. Mais il n'y en a encore que deux; quand arriveront les dix autres, et quand aurezvous à Boulogne des mortiers dont la chambre tiendra »5 à 30 hivres de poudre?

Les généraux Soult et Bruix demandent deux mortiers à plaque, à la tour d'Ambleteuse. Faites-moi connaître combien vous en dirigez de Strasbourg sur Ostende. Ostende est moins important que Boulogne.

L'artillerie arrive bien lentement dans cette place. Commence donc à diriger, de Douai sur Boulogne, des pièces de 2 %, longues, courtes, des obusiers de 6 pouces et de gros mortiers, et des crapauds pour les mortiers ordinaires. Chaque mortier doit en avoir deux; les crapauds en fonte se cassent comme du verre.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire.

7102.

A L'AMIRAL BRUIX,

La Malmaison, 25 fructidor an 13 (12 septembre 1803).

Citoyen Amiral Bruix, je reçois votre lettre du 21. Vous paraissez désirer des demi-péniches. On pourra alors employer les bateaux de pêche de Saint-Malo. Il y en a, je crois, près de 400.

Il a dû être envoyé à Dunkerque pour les travaux de la flottille :

a55,000 francs le 22 messidor,

320,000 francs le 29 messidor, 500,000 francs le 24 thermidor.

600,000 francs le 24 thermidor.

En tout 1,675,000 francs.

Faites-moi connaître quelle est la portion de cette somme qui a été consommée, et la portion qui ne serait pas encore rentrée dans la caisse du paveur, afin que par là je voie si l'on ne manque point d'argent. A tout hasard, j'ai ordonné au ministre du trésor public d'envoyer 100,000 francs en or, par la poste, à Dunkerque.

Ces 100,000 francs sont partis; mais je suppose que, sur les 1,675,000 francs, il y en a 800,000 qui ne seront pas encore disponibles. Faites établir le compte de cette somme.

BONAPARTE.

trebives de l'Empir

### 7103 AU CONTRE-AMIRAL GANTEAUME.

La Malmoison, 25 fructidor an 11 (12 septembre 1803).

Citoyen Général Ganteaume, Préfet maritime à Toulon, j'ai reçu votre lettre. J'ai vu avec plaisir que deux vaisseaux de 80 avaient été lancés à l'eau avant la fin de l'année. Faites avancer actuellement ceux de 74, et mettez-vous en mesure d'armer toute votre escadre; elle doit concourir à de grandes opérations. Il faut que onze ou au moins dix vaisseaux, et huit ou au moins six frégates, soient prêts à partir dans les premiers jours de janvier, sans embarras, sans troupes qu'autant qu'il en faudrait pour augmenter leur force. Prenez tous les moyens que vous jugerez convenables; mais il faut que cela soit, et que l'escadre puisse être à la voile dans les derniers jours de décembre ou dans les premiers jours de janvier.

BONAPARTE.

Comm. per Mas la comtesse Gentes

### 7104. AU CITOYEN CRETET.

La Malmaison, 27 fractielor an 31 (16 septembre 1803).

Citoyen Cretet, Conseiller d'état, on ne travaille point aux chemins de Neuschâtel à Étaples et d'Étaples à Montreuil. Laissez tout protocole et toute formule. Le mauvais temps va arriver; l'artillerie va passer par convois sur ces routes, et il arrivera de grands accidents.

Fai besoin d'une route de 2,000 toises, qui aille d'Ambleteuse au chemin de Cabini. Prenez des mesures pour qu'elle soit faite sur-le-champ. Euroyez un ingénieur des ponts et chaussées et deux adjoints sur cette route, au grand quartier général à Saint-Omer, et que tous les trois seient en pleine activité le 5' jour complémentaire. Vous surex adte tenir toujours des fonds à la disposition de cet officier. Il faut que l'ingénieur avec ses adjoints parte demain. Il prendra les ordres du général Soult pour tous les chemins qui seraient nécessaires à l'armée, Par exemple, de Boulogne à la forêt, il y a un passage d'une centaine de toises qui est impartiable, il flat qu'il soit réparé sans retard.

Il aura soin que le chemin de Boulogne à Ostende soit dans le meilleur état. Il enverra un de ses adjoints près le général Soult, et l'autre près le général Davout, à Ostende.

BOXAPARTE.

Archives de l'Empire

7105.

AU GÉNÉRAL SOULT, CONNANDANT LE CAMP DE SAINT-OMER,

La Melmaison, 27 fructidor an 21 (16 septembre 1803).

Gioyen Général Soult, j'ai reçu ves lettres du só. Je ne vois pas d'inconvinient à faire empre le s' shaillind e le hâ'y, i' l'air n'est pas masaiu. Je n'en vois pas à faire placer deux mortiers à plaque à Ambleteure, ni à faire construire des hangars pour l'établissement de 5 à 600 chevaux sur la place de Boulogne. Joignez à cette mesure celle de faire les recensements de tous les couvents et égitiese de Boulogne, qui, hormis l'églier principles, doivent servir à loger un certain nombre de chevaux.

Si vous avez des charpentiers dans les corps, aidez-en la marine autant que possible. Vous pouvez faire prendre, dans les taillis de cette année des forêts de Boulogne et de Hardelot, les perches et branches nécessaires au campement; et, en général, vous pouvez vous servir des forêts pour tous les hois dont vous aurez besoin, en le faisant en bon propriétaire, et surtout arec les procès-verbaux et formes requises. Prévenex l'inspecteur des forêts qu'il recevra, sous peu de jours, des ordres du ministre des finances pour cet objet.

Il n'y a pas d'inconvésient à faire établir deux batteries sur la pointe de la Rochette. Vous devez avoir à Boulogne le général commandant l'artillerie, le directeur de Saint-Omer et votre ordonnateur. Écrivez au général Faultier, directeur des pares, qui se trouve à Douai, de vous teni au courant des jours où vous derrez recevoir les mortiers à plaque et autres objets d'artillerie dont vous avez besoin. Le général Marmont ne tardera pas, d'ailleurs, à porter son quartier général à Saint-Omer, pour vous aider de tous sen novens.

Paites rentres le 3\* régiment de dragons à Saint-Omer. Le désire que ous vojez l'anse où est située la tou? de Croi, et que vous confériez avec l'amirell Bruix et le citoyen Sganzin, pour savoir si, dans cette anse où je n'ai pas été, et qui est protégée par cette tour, il n'y aurait pas un reluge pour quelques bâtiments de la flottille, et si les vents qui permettent de sortir de Boulogne sont flavorables pour sortir de cet endroit.

Le citoyen Petiet, qui est à Saint-Omer, aura sans doute déjà pris des mesures pour vous faire avoir de la paille. Il doit écrire aux différents préfets pour en faire battre. Faites-moi connaître si, à Dunkerque, Calais, Saint-Valery-sur-Somme et Boulogne, on travaille à des latiments de commerce et à des consaires. Présenes-en Tamiral, qui doit l'empêcher, car tous les bras doivent travailler pour la marine militaire.

Un ingénieur des ponts et chaussées se rendra près de vous pour rester sous vos ordres. Il aura torjours des fonds à sa disposition. Il est chargé d'activer la réparation des routes d'Étaples à Ambleteuse et de Boulogne à la forêt. Faitse-lui faire l'inspection des routes de Boulogne à Ostende, jusqu'aux confins de votre commandement, de manière à les mettre dans le meilleur état.

Prescrivez au général d'artillerie de ne jamais faire tirer un boulet isolé; pour faire effet, il faut que quatre ou cinq mortiers soient chargés et tirés successivement, le plus promptement possible, en augmentant

BONAPARTE

Archives de l'Empire.

7106.

AU GÉNÉRAL BERTHIER.

MINISTRE DE LA GUERRE,

Saint-Cloud, 27 fructider an 21 (18 septembre 1803).

Je vous prie, Citoyen Ministre, de donner ordre qu'il soit établi à la tour d'Ambleteuse deux mortiers à plaque, et qu'une batterie de deux pièces de canon de 24 soit construite sur la pointe de la Rochette, entre Boulogne et le fort de Croî.

Écrivez pour que les bois et autres objets nécessaires au campement des troupes à Boulogne soient fournis sur-le-champ.

Donnez ordre qu'il soit construit, le long des murs de Boulogne, des hangars de campague, capables de mettre 600 chevaux à l'abri des injures de l'air, conformément au croquis ci-joint. Faites faire le recessement des couvents et églises de Boulogne, hormis l'église principale, pour les employer à conteini des chevaux.

Faites-moi connaître quel est l'officier supérieur du génie qui commande au camp de Saint-Omer; il devrait déjà y être rendu. Je vois qu'il n'y a qu'un chef de bataillon. Donnez ordre qu'il s'y rende sans délai, et mettez des fonds à sa disposition pour les petits travaux.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire

A L'AMIRAL BRUIX, ...

Saint-Cloud, 27 fructidor an 12 (16 septembre 1803).

Citoyen Amiral Bruix, je suis fort aise que les deux nouveaux mortiers aient rempli leur but; vous en recevrez qui, j'espère, iront à plus de 2.000 toises.

l'approuve ce que vous avez fuit pour le port d'Ambleteuse. Les chemins vont être construits avec la plus grande activité. Faites faire le relevé de tous les charpentiers et ouvriers qui travaillent à Dunkerque. Pourquoi donc se plaint-on toujours de ce port? Instruisez-moi, par le retour de mon courrier, du jour où les cent bateaux canonniers seront préts à partir de ce port.

l'espère que le citoyen Sganzin ne perdra pas un moment pour faire avancer le fort Rouge. Faites-moi connaître combien il y a de pieux de battus, combien on en place par jour, et combien il en faut en tout. Pourquoi n'en bat-on pas treate par jour?

BONAPARTE.

Archives de l'Empire.

#### 7108.

AU GÉNÉRAL BERTHIER,

MINISTRE DE LA GCERRE.

Lo Malussison, ag frectidor an 11 (16 septembre 1803).

Le général Caulaincourt, Citoyen Ministre, demande si l'on peut admettre des officiers étrangers dans la 1 1 2 demi-brigade. Le réponse doit être négative; il ne doit y entrer que des officiers belges. Il n'y a pas d'inconvénient à admettre le quartier-maître qu'il propose.

Quant au serment qu'exige des officiers le Gouvernement autrichien, le général Caulaincourt doit leur déclarer qu'étant Français ils doivent servir contre toute nation avec laquelle la France serait en guerre; que l'Autriche ne se porterait pas à de telles violences, parce qu'en France on userait de représailles; qu'au surplus on fait écrire par le ministre des relations extérieures, et qu'il n'y a pas de doute que l'Autriche ne se désiste d'une mesure contraire à toute justice et à tous les usages.

BOXAPARTE.

Déplt de la guerre.

7109.

#### AU GÉNÉRAL BERTHIER.

La Malmaison, ag fructidor an 12 (16 septembre 1803)

J'ai lu avec attention, Citoyen Ministre, le mémoire du premier ins-

pecteur général du génie<sup>1</sup> sur les fortifications de la rive gauche du Rhin. Je désirerais avoir une description de la frontière comprise entre le Rhin et la Meuse, depuis la Moselle à Namur et la Hollande.

Dans ce mémoire on décrira les chemins que pourrait suivre l'ennemi pour se porter sur Lége, en partant, soit de Coblents, soit de Bonn, soit de Cologne. On devra décrire lous les chemins par où il serait obligé de passer, faire connaître la nature de la route, et, s'il à y a pas de grande route nationale, décrire les routes de traverse; car, enfin, partout passent les charrettes du pays, une armée peut à la rigueur passer. On décrira également les routes que pourrait prendre l'ennemi pour passer la Messe à Ruremonde, en passant le fibin à Cologne ou plus haut. On joindra à ce mémoire les meilleures cartes que nous ayons de ce pays, sur lesquelles on tracers les routes.

Dans un deuxième mémoire, on décrira Bonn avec les environs, à la distance de 1,200 toises, tant en decà qu'au delà du Rhin. Si la ligne magistrale de Bonn est d'un hon système et en bon état, si elle n'est pas dominée, et si l'occupation de la rive droite est facile et peut être protégée per les ouvrages actuellement existant sur la rive gauche, Bonn es trouver ait avoir de grands avantages pour l'offensive. Il faudrait évaluer ce que valent soit les établissements militaires pour l'artillerie, les magssins, etc. soit la ligne magistrale, et ce qu'il fluodrait pour l'établir autre part.

Le général Marescot.

85.

Un troisième mémoire et des plans pareils sont nécessaires pour Cologne.

On remettra un quatrième mémoire et les plans nécessaires pour la place qu'on propose de construire en seconde ligne, aux sources de la Roer, disposée de manière à servir de point d'appui à la première ligne, et à intercepter la communication de Cobleats et de Bonn à Liége. On fore choisir l'endorit; et, a's l'am présente plusieurs offrant des avantages égaux, où fera lever et niveler sur une grande échelle les différents emnlacements.

On me remettra, dans les jours complémentaires, ceux de ces mémoires qu'on pourra se procurer ici, et on enverra les officiers du génie pour travailler et recueillir les matériaux de ceux qu'on n'aurait pas, afin qu'à la fin de vendémiaire on puisse définitivement prendre un parti avec connaissance de cause.

Archives de l'Empire.

7110.

### NOTE POUR LE MINISTRE DE LA MARINE.

La Malmaison, 19 fructidor an 21 (16 septembre 1803).

Ecrire à Gênes s'il ne serait pas possible d'engager 2,000 matelots pour servir sur la flottille. Ils ne seraient tenus que de servir sur les hateaux plats. On leur donnera leur voyage et on leur assurera trois mois d'avance de leur traitement.

Archives de la marion.

BONAPARTE.

ROYAPARTE

### 7111.

# AU GÉNÉRAL SOULT,

COMMANDANT LE CAMP DE SAINT-ONIR.

La Malmaison, 3e fructidor au 11 (17 septembre 1803).

Citoyen Général Soult, je reçois vos lettres des 27 et 29 fructidor. On m'assure ici qu'on travaille aux différents chemins nécessaires aux communications d'Étaples, d'Ambleteuse et de Boulogne. Vous ne me faites pas connaître si vous avez à Boulogne des batteries sur l'angle de 45 degrés, et si les châssis pour affûts de côte ont été envoyés par l'inspecteur général d'artillerie.

Si la division de six pièces de s'i légères et de six obusière de 8 pouces rices pas arrivés, faite-la demander à Douai, cru î me paraîtra convenable de réunir au cap Grisnez cette division de pièces de s'a et d'obusièrs sur l'estrun, afin de favoriser le passage de la flottille. Comme il paraît usais que, d'ici à quedque temps, in y aura aucun mouvement de la flottille de Dunkerque à Boulogne, ordonnez su colone! Foy, qui commande les batteries mobiles, de transporter une partie des batteries de Calolis à Dunkerque, pour les réunir à Calais et Boulogne, afin que, le long de l'estran et de la plage du cap Grisnez au cap Blancnez, tout soit couvert de pièces de canon portatives. Les obusiers de 8, pouvant porter un obus de la l'irres à plus de 1,000 toises, doivent être d'un très-bon effet. de désire que, toutes es dispositions une fois faites, on profite du premier temps favorable pour faire sortir la flottille à six heures du soir, et la divierer sur Boulonne.

Rendez-vous à Calais pour inspecter cette division de la flottille, et faites-moi connaître le résultat de votre inspection, comment sont placés les soldats, et loutes les observations que vous pourrez recueillir de cette première navigation.

Il ny a aucune utilité à placer des mortiers à plaque dans la tour d'Ambleteuse; il vaut mieux établir sur la plage, bors de cette tour, une simple plate-forme: car, contre les vaisseaux, il faut avoir pour principe qu'il est préférable de diviser le feu à le réunir en un seul point.

La division qui est à Calais doit avoir un ou deux bâtiments aménagés comme pour la îrversée, écet-à-dire vapant même des cheuxu. à bord. Vous vertez de quelle manière ces chevaux et ces bâtiments ainsi aménagés se seront comportés. Exigez que, comme à Boulogne, cette division sorte, toutes les marées, lorsque le temps sera favorable. Paites-loit exfcuter sur le fort Rouge un simulacre de descente, et voyer si les pièces de 24 se débarquent avec la promptitude dont om assure. Poussez les travaux du génie; sacrifiez tout à être, aux deux forts, audessus des hautes marées, afin qu'on puisse placer là des plates-formes de mortiers qui se croisent et des batteries de 36.

Dix pièces de 36 sont parties d'Indret, par terre, pour Boulogne. Donnez des ordres à l'artillerie de terre de tenir des affûts prêts.

Le ministre de la guerre doit vous avoir envoyé l'état de la flottille tel qu'il doit être définitivement arrêté.

Les Anglais ont bombardé Granville; la division de bateaux canonniers, ayant à bord la 24° légère, a marché à eux pour tenter l'abordage. Les Anglais ont alors levé l'ancre et ont disparu.

BONAPARTE.

Dipôt de la guerre. (En maute ses Arch. de l'Emp.)

7112.

A L'AMIRAL BRUIX.

COMMANDANT LA FLOTTILLE DE BOCLOGNE.

La Malmasson, 3o fractidor on 11 (17 septembre 1803).

Citoven Amiral Bruix, je reçois vos lettres des 27 et 29 fructidor. Selon votre calcul, vous me faites espérer que tous les pieux seront placés au fort Rouge au 15 vendémiaire, et, des lors, le 20 vendémiaire le fort pourra être armé. Cet espoir serait très-satisfaisant. Cependant, comme ce fort est de la plus grande importance, au lieu de huit sonnettes, jc désirerais quo vous en fissiez mettre dix. Je ne conçois pas bien pourquoi on ne pourrait pas mettre des sonnettes sur des bateaux, de manière à pouvoir travailler sans avoir égard aux marées. Dans les campagnes de terre, lorsque l'on construit un pont, on bat des pieux avec douze et quinze pieds d'cau. Vous me demanderez pourquoi il m'importe de tant activer ces travaux, si je suis certain de les voir fiuir au 15 vendémiaire: je vous dirai mon secret : c'est que , si ee fort pouvait être construit promptement, j'en ferais faire un second; car je vous avoue que je pense que e'est à Boulogne que commencera la descente, et que c'est là que commenceront des attaques dont le succès ne sera point indifférent au résultat des opérations générales.

Le général Soult va prendre toutes les mesures pour que, le long de l'estran, de Boulogne à Caleis, et sur les caps, il y ait des batteries de toute espèce, surtout en pièces de s' de ten obusières de 8 pouces; rou, lois ces pièces placées, je désire qu'à six heures du soir, au premier moment favorable, ces bâtiments sortent pour se rendre à Boulogne; et, si les vents viennent à leur manquer, ils seront protégés sur toute la côte.

Vous devez commencer à avoir des péniches à Calais; augmentez-en la division; ces péniches, avec une division de cette nature, sont bonnes à tout.

J'imagine que les chaloupes canonnières et les caiques sortent tous les jours de Boulogne avec les garnisons. Ordonnez la même chose à Calais, tant que la division y restera.

Mon intention est qu'on fasse à Boulogne un simulacre de descente, et qu'on juge si les pièces de canon se débarquent avec la rapidité sur laquelle je compte.

Vous avez tort de vous arrêter à de misérables bruits sur le fort du citoren Forfait. Il faut faire pour le mieux. Vous ne me dites pas encore, dans votre correspondance, qu'il est commencé. Quand m'apprendrezvous qu'il y en a un vingt-quatrième de fait?

Je ne conçois pas ce qui peut apporter tant de lenteur dans le départ des cent hateaux de l'ancienne flottille qui sont à Dunkerque. On me dit que le citoyen Forfait a ordonné des travaux qui retardent leur départ; mais ; comme nous avons beaucoup de bateaux plats et que nous n'avons pas besoin que tous portent des prièces de campagne, je crois qu'on peut tout faire partir de Dunkerque. l'estime qu'un de vos coups d'œil de vingt-quatre heures dans ce port servit utile.

Aller à Calais; visitez la première division de la flottille; faites-la sortir et maneuvrer devant vous, e fiaite qu'elle n'ait rien à craindre. Euroyezmoi au plus tôt, de là, toutes vos observations, et rendez-vous à Dun-kerque. Accelérez tous les. travaux et faites partir toute l'ancienne flot-lille. Il est houteux qu'elle se trouve encore la aiquard bui. Nous m'érrirez également de Dunkerque pour m'instruire de tout ce que vous aurez fait; après quoi vous retourneze à Boulogne.

Le Duguay-Tronin et la Guerrière sont arrivés, au Ferrol après de trèsbelles manœuvres et en combattant une escadre de six vaisseaux de guerre. Le ministre de la marine a dû vous envoyer l'état de la flottille, tel que je l'ai définitivement arrêté.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire

#### 7113.

#### AU ROL D'ESPAGNE.

La Mahmaison, 1" jour complémentaire an 11 (18 septembre 1803).

J'ai fait consaître au cabinet de Votre Majesté, par l'ambassadeur Beurnonville, la nécessité où je me trouve de pourvoir à la défense des vaisseaux français que les événements de la mer ont conduits dans les ports d'Espagne, menacés du même sort que ceux d'Algésiras et d'être livrés à l'ennemi jar les agents du prince de la Paix.

Dans des circonstances aussi imprévues, je crois avoir un dernier devoir à remplir auprès de Votre Majesté, en la priant d'ouvrir les yeux sur le gouffre que l'intrigue de l'Angleterre a creusé sous le trône que sa Maison occupe depuis cent ans. En effet, que Votre Majesté me permette de le lui dire, l'Europe entière est affligée autant qu'indignée de l'espèce de détrônement dans lequel le prince de la Paix se plaît à la présenter à tous les gouvernements. C'est lui qui est le véritable roi d'Espagne, et je prévois avec peine que, forcé de faire la guerre à ce nouveau roi, j'aurai la douleur de la faire en même temps contre un prince qui, par ses qualités personnelles, eût fait le bonheur de ses sujets et aurait eu la gloire de conserver la paix, s'il eût voulu régner lui-même; car je ne doute pas que, par une suite de la même politique, on ne conseille à Votre Majesté de réunir des troupes pour s'opposer à l'entrée du corps d'armée que je serais obligé d'envoyer dans les ports d'Espagne, afin de mettre les escadres, que les hasards de la mer y ont conduites, à l'abri des forces ennemies, et d'armer les batteries du Ferrol entièrement désarmées.

Le résultat de ces réunions et de ces rassemblements de forces sera la guerre entre les deux états; et je ne dois pas le taire à Votre Majesté. lorsque le prince de la Paix verra la monarchie en danger, il se retirera à Londres avec ses immenses trésors, et Votre Majesté aura fait le malheur de son peuple, de sa couronne et de sa race.

Mais, si Votre Majesté, continuant à avoir en moi la confiance qu'elle ma quelquelois montrée, me demande le remède de sen malteurs si prochains, je ne puis lui faire qu'une réponse, dans laquelle elle reconnaîtra 
ma sincérité et mon amitie pour elle ; qu'elle remonte sur son trône, 
qu'elle doigne d'elle un homme qui s'est, par degrés, caparé de tout le 
pouvoir royal, et qui, conservant dans son rang les passions basses de son 
caractère, ne s'est jamais élevé à aucun sentiment qui pôt l'attacher à la 
gloire, n' a cistéd que pour ses propres vices et sera toujours uniquement 
gouverné par la soif de for.

Le dois croire qu'on aura tellement caché tous les événements à Votre Majesté, que la lettre que je lui écris lui sera, pour ainsi dire, toute nouvelle, et je suis réellement affecté de la peine que je prévois qu'elle lui fera; mais enfin ne vaut-il pas mieux, dans une aussi importante circonstance, qu'elle voie clairement le véritable état des affaires de son rovaume?

J'ai souvent plaint Votre Majesté de la position où elle est tenue, et il fallait une complication aussi grave de maux présents et de périls prochains pour que J'aie pris sur moi de remplir vis-à-vis d'elle un aussi pénible devoir.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire,

7114.

AU GÉNÉRAL BERTHIER, MINISTRE DE LA GUERRE.

La Malussion, 1" jour complémentaire an 11 (18 septembre 1803).

Citoyen Ministre, le Premier Consul me charge de vous transmettre une dépèche télégraphique qu'il vient de recevoir et que je joins à cette lettre. Son intention est que vous témoigniez au général commandant le département de la Manche voire mécontentement de ce qu'il ne s'est pas

rendu à Granville au premier coup de canon, et d'avoir laissé les batteries de cette ville manquant des munitions nécessaires.

Il désire que vous ordonniez de mettre les batteries qui défendent la baie de Cancale dans le cas de soutenir telle attaque que l'on pourrait entreprendre.

Par ordre du Premier Consul.

Archives de l'Empire

### 7115. AU GÉNÉRAL RERTHIER

La Malmaison, 1" jour complémentaire an 21 (18 septembre 1803).

1 : C: W:: 1 1 1 C: /: .

Je vous prie, Citoyen Ministre, de donner ordre au 6° régiment de dragons, qui se trouve dans la 27° division militaire, de se rendre à Troyes, département de l'Aube;

Au 1 2º régiment de dragons, qui set dans la République italieane, de se rendre à Lons-le-Saunier, en passant le Simplon; vous me ferez connaître le jour de son arrivée à Lons-le-Saunier, afin qu'on puisse lui donner de nouveaux ordres, s'il est nécessaire;

Aux 11°, 13° et 19° régiments de dragons, qui sont en Hanovre, de se rendre à Maesticht, en passant par la route prussienne. Faites-moi connaître le jour de leur arrivée dans cette place, afin de leur donner de nouveaux ordres.

Vous me ferez connaître quels sont les régiments qui ont leurs fusils, et quels sont les régiments qui ne les ont pas.

Dépôt de la guerre.

BONAPARTE.

#### 7116.

#### AU GÉNÉRAL BERTHIER.

La Meleusison, 1" jour complémentaire au 21 (18 reptembre 1803).

Dans le premier moment de la guerre, Citoyen Ministre, on a armé beaucoup de petites îles dont les fortifications ont été détruites et ne sont pas réparées; de sorte que, dans toutes ces petites îles, il y a de l'artillerie et des détachements assez considérables de troupes, qui ne seruient point en état de se défendre contre la mointre expédition anglaise. Donnes ordre us général commandant la 3' division de se rendre avec les directeurs de l'artillerie et du génie à l'île Dumet, de faire so tournée jusqu'à Brest, et de faire évacuer par nos troupes et par toute notre artillerie toutes les îles qui ne seraient point fortifiées et qui ne pourraient point se défendre contre 500 hommes qu'une escadre anglaise et de des productions et de l'artifiée production de l'artifiée de l'a

Recommandez qu'on arme et qu'on tienne en bon état le fort Penthièvre. Le général commandant la division et le général commandant le département vous instruiront du parti qu'ils auront pris, et qu'ils exécuteront sur-le-champ.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire

7117.

#### AU GÉNÉRAL BERTHIER.

La Malmaison, 1" jour complémentaire an 11 (18 septembre 1803).

Je vous prie, Citoyen Ministre, de donner ordre au û régiment de causeire de se rendre à Nouen. Recommande au général commandant la division de tenir ce régiment réani, et de veiller à son instruction et à son organisation; d'employer, pour la surreillance des colses, le 16 régiment de chasseurs. Écrivez-lui qu'en envoyant le 5' de cavalerie à Rouen, jai voulu mettre à sa disposition des forces qui pussent se porter rapidement sar les côtes, si les circonstances l'exigenien. Donnes ordre au s' régiment de cuirassiers de se rendre à Caen. Vous recommanderex également au général commandant la division de tenir ce régiment réun et en réserve pour des circonstances essentielles, en se servant du so o'régi-

ment de chasseurs, qui est dans cette division, pour la surveillance et les mouvements de la côte.

Recommandez au général commandant la 14 d'aission militaire de renforcer la gornison de Granville, vu qu'il serait possible que les Anghia tentassent un coup de main pour bribler notre chantier, et d'être à portée d'aller au secours de Saint-Malo, si jamais ils tentaient la même entreprise sur cette ville.

BOXAPARTE.

Archives de l'Empire.

#### 7118.

#### AU GÉNÉRAL BERTIHER.

La Malmaison, " jour complémentaire an 11 (18 septembre 1803).

Il sera formé, Citoyen Ministre, quatre cantonnements de dragons.

Le premier sera réuni sur la Vilaine, à Redon ou aux environs, dans l'endroit qui sera jugé le plus convenable pour le service des fourrages. Il sera composé de six escadrons, savoir : deux de chacun des 1<sup>er</sup>, 1<sup>de</sup> et 20° régiments de dragons.

Le deuxième sera réuni à la jonction des départements d'Ille-et-Viinine, de la Manche, de la Mayenne, de l'Orne et du Calvados, comme pourraient être Vire et Mortain, dans l'endroit le plus convenable pour le service des fourrages. Il sera composé également de six escadrons, savoir : deux du 3', deux du 8' et deux du 16' régiment de d'argou.

Le troisième sera réuni du côté d'Alençon et sera composé de six escadrons, savoir : deux de chacun des 9°, 15° et 17° régiments.

Le quatrième se réunira à Amiens et sera composé de six escadrons également, savoir : deux de chacun des 2°, 4° et 10° régiments.

Chaque régiment fournira deux escadrons au complet de 260 chevaux et de 400 hommes, non compris les officiers.

Chaque cantonnement sera commandé par un général de brigade de dragons, dont vous me présenterez la nomination.

Les trois cantonnements de la Vilaine, de Vire et d'Alençon auront chacun quatre pièces de 8 bien attelées et bien approvisionnées. Vous donnerez des ordres pour que le cantonnement d'Amiens soit réuni au 15 vendémiaire, et celui de la Vilaine au 9 vendémiaire.

Les escadrons des 3°, 8° et 16° régiments, formant le contonnement des environs de Vire, se réuniront à Versailles le 4° jour complémentaire, et partiront immédiatement après que j'en aurai passé la revue.

Les escadrons des 9°, 15° et 17°, formant le cantonnement d'Alençon, devront être réunis à Versailles le 10 vendémiaire.

Vous veillerez à ce que ces corps aient chacun un caisson de cartouches d'infanterie, et qu'ils aient leurs fusils; et que l'artillerie des trois cantonnements qui doivent en avoir soit promptement attelée.

Vous donnerez ordre de former également deux escadrons du 5º régiment de dragons à 260 chevaux et à 400 hommes, et vous les dirigerez sur Versailles.

BONAPARTE

Recommandez qu'on laisse aux deux derniers escadrons assez d'anciens dragons pour pouvoir former des conscrits à mesure qu'ils arriveront au corps.

Archives de l'Empire

7119.

AU CITOYEN REGNIER,

La Malmaison, 3º jour complémentaire en 21 ( 20 reptembre 2803).

Mon intention est que vous ne me remettiez plus sous les yeux des rapports secrets qui ne peuvent être écrits que par un sot ou un fripon.

BOXAPARTE.

Archivos de l'Esspire

## 7120. AU CITOYEN CHAPTAL.

MINISTRE DE L'INTÉRIEUS.

La Malmaison , 3° jour complémentaire en 11 (20 septembre 1803).

Je ne puis, Citoyen Ministre, qu'être mécontent de l'administration de la ville de Paris. Malgré les arrêtés et les ordres les plus positifs, le budget de cette ville, pour l'an x1, n'est pas encore arrêté, et l'année est finie. Il n'est pas encore question de celui de l'an x1. Mon intention est que ces retards finissent, et que vendredi prochain vous me présentiez le projet de budget, soit pour l'an x1, soit pour l'an x1.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire.

#### 7121.

#### AU CITOYEN TALLEYBAND, MINISTRE DES BELATIONS EXTÉRIEURES.

La Melmeison, 3º jour complémentaire an 21 (20 septembre 1863).

Je vous prie, Gitoyen Ministre, de demander au Gouvernement hollandais que le cardinal Frankenberg soit envoyé dans la Frise, la présence de ce vicillard, tombé en enfance et conduit par de misérables intrigants, ayant des inconvénients sur les frontières de France. Il est à Breda.

BONAPARTE.

Archives des affaires étrangères. (En wieser sus Arch. de l'Emp.)

7122.

## AU CITOYEN REGNIER,

GRAND JEGE, MINISTRE DE LA JESTICE.

Saint Gloud, 4" jour complémentaire au m (na septembre 1803).

On m'instruit, Citoyen Ministre, que Talon est arrêté, et ses papiers n'ont pas encore été dépouillés. Préposez quelqu'un pour y mettre les scellés et en faire l'examen. Paites-le interroger sur ses liaisons avec Dundas, sur la part qu'il a eue à la livission de Surinam, sur les liaisons qu'il a eue à Paris avec les scerétaires de lord Withworth, sur celles qu'il que apourblui en Angleterre, sur les lettres qu'il y a écrites et qu'il en a reçues dépuis qu'il est en France.

Je vous prie de me proposer la ville de province où doit se retirer l'abbé de Montesquiou. Elle doit être à plus de soixante lieues de Paris. Présentez-moi un projet d'arrêté sur cet objet.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire.

## 7123. AU GÉNÉRAL SOULT.

Saint-Cloud, 4" jour complémentaire au 11 (au restembre 1803).

Citoyen Général Soult, commandant en chef le camp de Saint-Omer, je reçois votre lettre du 3° jour complémentaire. L'ordonnance de 160,000 francs, nécessaire au génie, va être payée par urgence. Ainsi, vous en aurez les fonds dans les prémiers jours de vendémiaire.

Il y a eu cette nuit un coup de vent très-fort. Je penne qu'il aura fait du mal à vos constructions. Je désire savoir ce qu'il aura fait aux erspauds, aux mortiers et aux pièces qui sont à la lisies el basse mer. l'approuve fort l'accroissement que vous donner aux deux hatteries des caps Grisner et Blancnez, aurtout en y employant des mortiers de Calais. Il ne faut pas se dégrant des bouches à feu que nous avons à Boulogne.

Faites-moi connaître si vous pensez que le fort Rouge, de Boulogne, les forts de l'Heurt, de la Crèche et le fort d'Ambleteuse seront finis dans le courant de brumaire.

Faites faire une reconnaissance de la petite rivière de Wimereux, et surtout de son embouchure, et de la quantité d'eau qu'a ce petit ruisseau.

Je désirerais que, parmi les bâtiments qui sont à Calais, on en aménageât un comme ils doivent être pour la traversée. Faites-y mettre deux chevaux. Vous auriez trop de difficulté à débarquer les pièces de 24. Dans le simulacre de débarquement que je désire que vous fassiez exé. cuter, ce sont les pièces qui se trouvent sur l'affût qui doivent débarquer en même temps que les troupes.

Je désire que les batteries mobiles soient prêtes; ce sont elles qui vous serviront si les bâtiments de la flottille ont le malheur de ne pas pouvoir doubler le cap et sont obligés d'échouer sur la plage de Wissant; mois il parait qu'on n'a pas suivi l'ordre que j'ai donné, que chaque bateau soit composé d'une nièce de 34, d'une de 1s, et de deux obusiers.

Vous devez avoir des sapeurs. Ordonnez qu'ils travaillent sur-le-champ à tracer le chemin par où doivent passer les canons, pour traverser le cap Grisnez et se porter au grand trot et avec la plus grande rapidité d'une plage à l'autre.

Vous avez douze obusiers de 8 pouces. Faultrier est un honnne d'ordre, et je suis étonné qu'il n'ait pas eavoyé avec, les armements. Il vous fault 1,200 obus; s'il ne vous les a pas fait expédier, envoyez-lui un courrier pour qu'il vous les fasse passer en diligence.

Les 300 chevaux de la Garde ne doivent pas tarder à arriver à Boulogue, et je désire alors qu'une fois par semaine vous ordonniez à une division de six obusiers de 8 pouces de se porter sur la laisse de hasse mer, et que vous lui fassier tiere des obus sur un tonneau ou carcase, que vous établirse. Ces obusiers vont très-loin sur un grand angle.

Je vois avec plaisir que les ouvriers sont arrivés pour arranger les châssis.

J'ai făti hier éprouver, dans la plaine des Sablons, un mortier qui lance la bombe à a, ooc loies; et j'ai, 'd'un autre côté, fait tier avec une pièce de 9's des boulets creux, sur l'angle de 45 degrés et sur affât marin. L'affût a parfaitement résisté, et le mobile a été jeté à plus de 1,800 toises. Pai ordonné à l'artilleire d'en faire arranger quequeus pièces de manière, et préférablement des pièces de 36, parce que l'obus est plus considérable.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire.

#### 7124.

#### AU GÉNÉRAL SOULT.

Seint-Cloud, 6º jour compléasentaire an 11 (11 septembre 1803).

Citoyen Général Soult, j'avais désiré qu'on établit sur la laisse de hasse mer, aux forts de la Crèche et de l'Heurt, une batterie de deux pièces de canon, afin de protéger les travailleurs.

Faurais désiré qu'on établit sur la laises de basse mer une trentaine de bouches à feu, et dès lors des plates-formes sont nécessaires; cependant je n'entends pas dire que l'on y travaille. Je vous prie de songer que, si l'ennemi ne vous inquiète pas aujourd'hui à Boulogne, il vous inquiétera plus tard. Faites vos dispositions pour le recevoir d'une manière à laquelle il ne s'attend pas.

BONAPARTE

Archives de l'Empire.

#### 7125.

## AU GÉNÉRAL DAVOUT,

COMMANDANT LE CAMP DE BREGES.

Seint-Cloud, 6º jour complémentaire su 12 (01 septembre 1803).

Citoyen Général Davout, je reçois votre lettre du a 8 fructidor. Le premier inspecture général d'attilleire in âni tonosaltre que quatre motiers à plaque, qui portent la bombe à plus de 2,000 toises, ont été embarqués sur le Rhin, à Strasbourg, depuis plus de quinze jours, pour Ostende. Informez-vous de l'endroit où ils sont arrivés, afin qu'ils ne séjournent pas inutilement en route. Ces mortiers vous seront utiles; car, lorsque les Anglais s'apercevront qu'il y à à Ostende un grand rassemblement, et qu'une partie de la Bottille est embossée dans la rade, ils viendront l'attaquer.

Fai ordonné qu'on plaçât trois pièces de 36 sur des affûts tels qu'ils puissent tirer sur l'angle de 45 degrés, ce qui les met à même de jeter des obus de 6 pouces et des boulets à 2,000 et 2,300 toises; que la batterie qui a été ordonnée sur l'extrémité de la jelée soit armée et prête à servir pour le 30 vendémiaire.

Faits placer à la laisse de basse mer un crapaud de mortier et laissez-le séjourner vingt-quatre heures. A toutes les marées, faites dresser procèsverhal de ce qui se sera passé, Si, vingt-quatre heures après, les affouillements ne sont pas trop considérables, faites mettre dessus un mortier à la Gomer, et faites tirer en cette situation plusieurs bombes. Yous dresserest procès-verhal de ce qui arrivera.

Paites construire à la laisse de basse mer une plate-forme propre à servir à deux pièces de 24. Quand la plate-forme aura résisté frois narées, que vous aurex, par des fascines et de nouveaux piquets, remédié aux affouillements qui auront en lieu placez dessus deux pièces de 36 ou de 24, et, par ce moyen, vous aurez deux moriters de 19 pouces et deux pièces de 36 établis sur la laisse de basse mer, c'est-d-drie à plus de 30 o toisse no avant, qui protégeront votre flottille lorsqu'elle ser emhossée, et aux heures de basse mer, c'est-à-dire lorsqu'elle ne peut à approcher qu'à une certaine distance des forts. Ces différentes latteries sont établies à Bouloque et out réuss; mais je ne vous les propose qu'avec doute, car l'expérience seule peut autoriser des choses de cette nature, et la mer ne se comporte pas de nême dans foutent les localités.

Le ministre de la guerre doit vous avoir en oyé l'état total de la flottille et de ce qui sera embarqué sur chaque bâtiment. Mais il flut amariere les soldats. Vous devez donc vous concerter avec le contre-amiral peur faire sortir avec les marées les divisions de la flottille avec les garnisons, afin que les soldats s'accoutument à l'exercice du canon, à la rame et à àidet la marine de lous leurs movens.

Vous devez avoir en ce moment à Ostende deux divisions de corvettes de pêche prêtes. Chacun de ces bâtiments, comme vous l'aurez vu par l'état du ministre, doit porter deux chevaux. Il me tarde d'apprendre que vous les faites aller eu rade et que vous les faites manœuvrer.

Envoyez-moi l'état de situation de la flottille de corvettes à pêcbe, de bateaux canonniers, de chaloupes canonnières, de péniches qui se trouvent aujourd'hui à Ostende, Nieuport et Flessingue. Faites-moi connaître ai les travaux du port d'Ostende sont en train, et spécialement les barrages, et si les ventes de terre qui avaient été ordonnées se font. Activez les réparations de Nieupoct; je ne conçois pas comment l'ingénieur des ponts et chaussées n'a pas encore réparé la portion du quai qui était tombée.

Je ne saurais trop vous recommander la saulé des troupes; ret article est bien important. Si Nieuport est malsain, tenez-y très-peu de mondo: et si la saison est encore malsaine à Ostende, retardez de quinze jours vos campements et asseyez vos camps dans des endroits salulves; c'est la première de loutes les considérations.

BOXAPARTS.

Courn. par More la moréchale princesse d'Eckmuhl.

#### 7126.

#### A L'AMIRAL BRUIX,

COMMANDANT LA FLOTTILLE DE BOULOGNE.

Saint-Good, 4" jour complémentaire au 11 (21 septembre 1803)

Gitoyen Amiral Bruix, je désire que, de tous les bâtiments qui partiron de Dunkerque, il y en ait quelque-uns d'amênagés en tout comme ils doivent l'être pour la traversée, et surtout qu'il y ait les deux chevaux. Il une semble nécessaire, si la divission de la flottille est encore à Calais, que vous ordonniez qu'un bateus usi ainsi aménage.

J'imagine que chaque bateau de la division qui est à Calais a une pièce de campagne et un pont pour la débarquer. C'est cette pièce que je voudrais qu'on débarquât souvent. Elle est préférable aux pièces de 24, dont l'opération est trop difficile, et sur laquelle je ne compte pas.

Les canons de 18 qu'on vous envoie sont ceux qu'on a le plus près. Où les placera-t-on? Je pense comme vous que esc anons ne devraient pas être sur les bateaux canonniers, puisqu'ils ne portent qu'une pièce; mais ne pourrait-on les placer sur des chaloupes canonnières, puisqu'il y u trois pièces? Cela serait fondé sur la difficulté que nous aurions à nous procurre la quantité de canons nécessaire.

87.

Je ne puis que vous répéter ce que je vous ai dit plusieurs fois: vous avez nou pouvoir dans le premier arroudissement. Activez donc l'arrivée de tout ce qui est à Anvers; activez également à Boulogne l'arrivée d'un grand nombre de boulets et de munitions de toute espèce; car il faut vous atlendre qu'on consommera beaucoup, et que l'on aura là plus d'un combat à essuver.

Quant à la distribution de la flottille, vous concevez facilement que ce ne sera que lorsque je serai à Boulogne et au deriner moment, et en partie d'après votre opinion et ce que vous direz, que je me déciderai à en faire la répartition dans les différents ports. Ce que vous ne voulez pas recevoir à Boulogne, vous pouvez, en attendant, le faire onter à Étaples.

Une section de deux chaloupes canonnières et de sept bateaux canonniers est partie du Havre et est entrée à Fécamp.

Vous devez tenir la main à ce que les commandants de division ne se placent point sur des prames ou bateaux de grosse espèce; ils doivent se placer sur des chaloupes canonnières ou sur des bateaux canonniers.

Il doit y avoir à Calais un second bateau de grande espèce ou prame, sur lequel je suis monté. Faites-le partir par la même occasion. Je crois qu'il serait utile aussi de faire partir avec, un paquebot; il est des occasions où il peut être agréable d'avoir ce bâtiment dans le nort.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire

7127.

## NOTE POUR LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR.

Seint-Cloud, 5° jour complémentaire en 21 (22 replembre 1893).

La garde nationale de Paris ne fait plus de service; deux régiments ont été créés pour y suppléer; mais ces régiments qui, présents sous les armes, ne présentent pas plus de 1,800 bommes, ne peuvent avoir par jour plus de 600 bommes de garde. Il faudrait les décharger du service des barrières.

Il y a dix-buit barrières où l'on ne tiendrait aucune troupe, si ce n'était

le service de l'octroi. Il paraîtrait convenable que l'octroi eût, comme les douanes, ses troupes.

On proposerait donc de créer vingt brigades pour le service des octrois de Paris; chaque brigade serait composée d'un sergent, un caporal et huit hommes. On en casernerait une à chacune des douze grandes harrières; les huit autres seraient casernées à divers endroits, près les petites burrières, et fourniraient au service des petites burrières, et seraient appetées au secours toutes les fois que cels serait nécessaire. L'octroi serait inieux servi, la troupe déchargée d'un service qu'il uie strès-fatigant; et la dépense ne serait pas très-considérable, et toutefois serait prise, avec raison, sur les frais de l'octroi.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire.

#### 7128.

### NOTE SUR LE PLAN DES ENVIRONS DE BOULOGNE.

Saint-Cloud, 6' jour complémentaire au 11 (23 septembre 1803).

Le plan est mauvais, parce que, de la laisse de basses eaux et de vives eaux, l'une n'est pas marquée et l'autre l'est inexactement; parce que le nom de toutes les fermes et maisons qui se trouvent à 1,200 toises n'est pas marqué.

On a même poussé la négligence jusqu'à ne pas marquer le moulin de Saint-Léonard.

On ne croit pas même que les dimensions du port marquées sur le plan soient exactes. Il faut que la hauteur de toutes les batteries sur la mer soit cotée,

ainsi que les principales hauteurs à 1,200 toises.

On doit mettre aussi le nom de toutes les hauteurs.

BONAPARTE.

Archives de l'Empire

Organia Guigh

#### 7129.

# AU CONTRE-AMIRAL DECRÈS,

Saint-Cloud, 6° jour complémentaire an 31 ( s3 septembre 1805).

Le Premier Consul désire, Citoyen Ministre, que vous preniez les dispositions suivantes :

Dans les cinq jours de la réception de vos ordres, le préfet maritime, dans les ports où il y en a, et, dans les autres ports, le premier officier de l'administration, désignerent les marins qui doivent entrer dans le bataillon de matelots de la Garde, et, dans les vingt-quatre heures qui suivont, ces matelots serout dirigés sur Paris.

Ces matelots seront, à leur arrivée, casernés à Courbevoie; ils seront aussitôt habillés sur le modèle qui sera arrêté dans la semaine prochaine. Les habits seront confectionnés par les soins d'un des conseils d'administration de la Garde.

Par ordre du Premier Consul

terlaves de l'Empere.

FIN DU HUITIÈME VOLUME



TABLE

DES

## PIÈCES CONTENUES DANS CE VOLUME.

| dri<br>PHÈCEA | DATES         | DESTINATABLES | SOMMAIRE DES PIÈCES                                                                              | PICES         |
|---------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|               | 1802.         |               |                                                                                                  |               |
| 6259          | 10 selt.      |               | Arrêté : terres réservées dans les 26° et 27° divisions                                          |               |
| $\neg$        | Paris.        | 1             | militaires pour récompenser des soldats                                                          | _             |
| 6260          | so nedt.      |               | Décision sur le projet de décerner à des étrangers le                                            |               |
|               | Paris.        |               | titre de citoyan français.                                                                       | -             |
| 6261          | 91 1005.      | Abrial        | Ensei d'un arrèté ratifiant la récularisation de Tal-                                            |               |
|               | Peris.        |               | legrand                                                                                          | _             |
| 6262          | s3 soft.      |               | Décision donnant à l'évêque de Mesus l'autorisation                                              |               |
|               | Paris.        |               | de venir à Paris pour raisons de santé                                                           | ш             |
| 6263          | p3 soit.      | .:            | Décision : reuseignements demandés sur un prêtre                                                 |               |
|               | Parts.        |               | presant le titre d'archevêque de Saint-Domingue.                                                 | 3             |
| 6264          | 23 audt.      | Chaptel.      | Plaintes reçues contre des officiers municipaux du dé-                                           |               |
|               | Peris.        |               | partement des Bouches-du-Rhöne                                                                   | 3             |
| 6265          | an anid.      |               | Ordre : demande d'un état menssel et de notes sur                                                |               |
|               | Lo Malmaison, |               | les troupes de la Brynklipoe italienne                                                           | 3             |
| 6266          | gå soit.      | Berthier.     | Officiers décédés figurent sur des états remis par le                                            |               |
| - 1           | Paris.        |               | ministre de la guerre                                                                            | 6             |
| 6267          | s's soit.     | Le même.      | Dispositions relatives à l'artifferie italienne : Lacembe<br>Saint-Michel chargé de l'organiser. | ١.            |
| 0268          | an andt.      | Le même.      | Ordre de réunir à Dunkerque des troupes composant                                                |               |
| 0200          | Paris.        | Die Bellier.  | l'expedition de la Leursiane                                                                     | - 5           |
| 6269          | a b nedt.     | Deeris.       | Avis des mesures que doit prendre le ministre de la                                              |               |
| 0140          | Paris.        | Detres.       | guerre pour la meine espedition                                                                  | 6             |
| 6278          | e5 soit.      | Fouché.       | Renseignement sur des encremeries commises au                                                    | _             |
| 0210          | Peris.        | a variant.    | projudice de princes ellemands                                                                   | 6             |
| 6271          | 97 soût.      |               | Arrêté ayant pour but de répandre l'asage de la langue                                           |               |
|               | Paris.        |               | française dans la basse Bretagne                                                                 | - 2           |
| 6272          | an amil.      |               | Décision relative à la suppression des dimes et rede-                                            | $\overline{}$ |
| -             | Paris.        |               | vances feodales dans le Piemont                                                                  | 2             |
| 6273          | e8 soûl.      | Le Pepe.      | Cardinoux proposés à la nomination du Saint-Pére;                                                |               |
| /-            | Paris.        |               | conseils politiques à l'égard de la Russie                                                       | 8             |
| 6275          | a8 andt.      | L'Archevôrue  | Promiente de protection pour les sœurs de la Charité.                                            |               |
|               | Paris.        | de Paris.     | les missions de Chine et les chrétiens d'Orient                                                  | 10            |
| 6275          | s8 soit.      | Melti.        | Avis à donner de l'engagement pris par le des d'Algor                                            | 1 "           |
| /5            | Paris.        | - actu        | de respecter le pavillon italien                                                                 | - 11          |
| 6276          | 10 soit.      | Telleyrand.   | Mission du citoren Schustioni à Tripoli, en Égypte,                                              |               |
|               | Pont.         | Tame (1910)   | en Sirio et en Grece                                                                             | 111           |

| 1972   1972   1974   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975   1975      | des<br>Prikcas | DATES     | DESTUNATABLES          | SOMMAIRE DES PIÈCES                                                                                 | P44 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Proc.   Proc   |                | 1802.     |                        |                                                                                                     |     |
| 257 sp. solt.  1. Emperore behause. Éta de la piniope brayeine sa Albumpar, en fluir  259 sp. solt.  1. En fir S Bajach.  250 sp. solt.  251 sp. solt.  252 sp. solt.  253 sp. solt.  254 sp. solt.  255 sp. solt.  255 sp. solt.  256 sp. solt.  257 sp. solt.  257 sp. solt.  258 sp. solt.  258 sp. solt.  259 sp. solt.  259 sp. solt.  250  | 6277           |           | Decrés.                | Ordre de faire préparer à Toulon une frégule et su<br>evine pour servir à la mission de Schastiani. | ١,  |
| 2579 1 mell. Le Bie de Stagle. Demondre falles gord in mutition de la bissent percentage de la complexión region per la mutition de la bissent percentage de la complexión de la | 6278           | ag soit.  | L'Empereur de Bossie.  | État de la politique française en Allemagne, en Italie                                              |     |
| 250 g. m.l. Le finis f. Transco.  150 sp. m.l. Children de Berlin.  150 sp. m.l. Le Proident de la Berlin.  150 sp. m.l. Sp. m.l. Transition le Berlin.  150 sp. m.l. Transition le Berlin.  150 sp. m.l. Proident de la Proident de la projection de la Proident | 6279           | 19 mil.   | Le Boi de Naples.      | Démarches failes pour la restitution d'un bâtiment                                                  |     |
| 2011 1 on Oli. Chicatera de Soules. Pressume de secure des products en establishes de la Chicatera de Soules de Chicatera de Soules de Chicatera de Soules de Chicatera de Soules de Chicatera de Chicat | 6280           | sg soùt.  | Le Roi de Toucase.     | Complimente. Proposition de céder la doché de Parme                                                 |     |
| 2012 o gold. L'Abergroeit hebre.    Delition 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6281           |           | L'Électeur de Bavière. | Promese de secoure des armées françaises en cas                                                     | H   |
| Dist.   Dist   | 6282           |           | La Mannanada Radan     |                                                                                                     | H   |
| Sec.   Mignatings below.   Second in its Ripolitique below.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                | Paris.    |                        | Baden                                                                                               | Ŀ   |
| Section   Sect   |                | hrs.      | République beteve.     | nement de la République belave                                                                      | L   |
| 2016   1 mells   Charles   Treatment is firm appeal of the Scient Messes part                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6284           | ag solt.  | Telleymod.             | Acte de garantie en favour de la Bavière à concerter<br>avec le ministre de Proses                  | L   |
| 2016   1 mells   Charles   Treatment is firm appeal of the Scient Messes part                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6285           |           | Le mène.               | Nécessité d'avoir à Raguse un agent des relations ex-                                               | ١,  |
| 9877 cs. melt. Saini Messa. Beninis definitive de Détenut à la França, rique et  per                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6286           | ng soil   | Clarke.                | Tentative à faire auprès de M. de Saint-Marsan pour                                                 | Г   |
| 2028 2 gold. Trausilla. Initivit que parel la France à la prospini de  fina.  620 3 gold. Burbilla. Since redicir la triveglim et il la princistica de  520 10 gold.  520  | 6287           | sg sods.  | Saigl-Marson.          | Réunion définitive du Piémont à la France; éloges et                                                | H   |
| Sen. Sen. Sen. Sen. Sen. Sen. Sen. Sen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6288           |           | Transitio.             | fat/est que aread la France à la prospérité des                                                     | H   |
| Dec.      | 6289           |           | Rethier.               | Robitante du Frickthal                                                                              | H   |
| Dec.      |                | Paris.    |                        | tros deputies de l'En d'Ethe                                                                        | H   |
| Dec. Louise, inclusion by part feed on the orienta- tion of the Conference of the Co |                | Peris.    | Compan                 | d'arrèlés à proposer su conséquence                                                                 | H   |
| Dec.    Committee in manifest later.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                | Paris.    |                        | Londres ; intention de payer ses dettre de cet artiste.                                             |     |
| Daniel Daniel Deniel Deniel Personal Francis prografie Territoria Silvani Apparetto Deniel Denielo Personal Francis prografie Territoria Silvani Apparetto Denielo Den | 6292           |           | · Talleyrand.          |                                                                                                     | _   |
| 2004   Decele   Dec   | 6293           |           | Berthier.              | Menées pour la récoion du Valeir à le France, non ap-<br>proprées; avis au général Turren.          |     |
| 6295 31 sult. Labrus. Eavel d'un projet de sénatus-consulte pretant réunion bus. G. D'émond I. S. Proson. 6296 31 sult. Labridde. Poussir de sérial précider le Sénat perdunt le renouvelle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6294           | 3e soit.  | Decrès.                | Demande d'un projet d'arrêté relatif aux biens séques-                                              | ٦,  |
| 6296 31 sout. Larinide. Pressir de sericider le Sécut pendant le ressauvelle-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6295           | 31 solt.  | Lebros.                | Envoi d'un projet de sénatus-consulte pertant réunion                                               |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6296           | 31 audit. | Lacépède.              | Possoir de netaider le Ségat pendant le repossyelle-                                                | H   |
| 6297 31 solt. Tallerrand. Cleaned un arrangement pour les effaires d'Allemagne<br>la signer sere M. de Colecui.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6297           |           | Telleymod.             | Cleaner d'un arrengement nour les effaires d'Allemanne                                              |     |

| Ar-<br>des<br>PIÈCES | DATES                   | DESTINATAIRES    | SOMMAINE DES PIÈCES                                                                                 | Pacto |
|----------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                      | 1892.                   |                  |                                                                                                     |       |
|                      |                         |                  |                                                                                                     |       |
| 6298                 | 31 aoút,<br>Paris       | Decrès.          | Dispositions relatives à deux bricks dont le Premier<br>Canani fait prisent au Pape.                | 16    |
| 6299                 | s septembre.<br>Peris.  |                  | Béponse à una députation de la ville de Marseille;<br>nouveaux débouchés suverts au commerce        | *7    |
| 6300                 | 3 septembre.<br>Paris.  |                  | Décision sur une demands de l'évêque d'Orléans pour<br>la réparation de la calbédrale               | 28    |
| 6301                 | 3 septembre.            |                  | Arrêté créant des corps d'éclaireurs dans la sy' divi-                                              |       |
|                      | Perio                   |                  | site militaire                                                                                      | -48   |
| 6392                 | 3 septembre.<br>Peris.  |                  | Décision contre des individus compromis dans les trou-<br>bles de Saint-Domingue                    | 19    |
| 6303                 | 3 septembre.            | Decrès.          | Note : smaistie confirmée; èceus séquestrés à Saint-                                                |       |
|                      | Parra.                  |                  | Domingue                                                                                            | 19    |
| 6394                 | 3 septembre.<br>Para-   |                  | Arrêté ripiliant des ventes feites à vil prix à Saint-<br>Demingrer et à la Guadelospe              | 30    |
| 6395                 | 3 septembre.            |                  | Bicision ordonosat à Caffacelli d'interroger un soldat                                              | _     |
|                      | Paris.                  |                  | déterminé à se donner la mort                                                                       | - An  |
| 6396                 | fi septembre.<br>Paris. | Berthier.        | Instructions relatives aux fortifications d'Alexandrie;<br>fonds accordés pour les travaux          | 31    |
| 6307                 | A septembre.<br>Paris.  | Le même.         | Ordre de défendee l'incorporation de déserteurs étran-<br>gers dans l'armée française               | 30    |
| 6308                 | 5 septembre.<br>Paris.  | Sebestians.      | Mission près du bey de Tripoli, des cheiks d'Égypte<br>et de Djesser-Poche.                         | 30    |
| 6300                 | 5 septembre.<br>Paris.  |                  | Arrêté : places réservées an prytanée de Compiègne<br>pour de jeunes Bretons                        | 36    |
| 6310                 | 6 september.            | Le Bai de Prume. | Union de la Prusar et de la France nécessire pour                                                   |       |
|                      | Pens.                   |                  | dejouer les projets de l'Autriche                                                                   | 25    |
| 6311                 | 6 septembre.<br>Paris.  | Portalis.        | Reproches à faire à des évêques; blitsue de leur con-<br>ducte envers des préféres constitutionnels | 36    |
| 6312                 | 6 acptembee.            | Berthier,        | Projet d'augmenter les appointements des lieutenants                                                |       |
|                      | Paris.                  |                  | et des socia-bruiettenie                                                                            | 37    |
| 6313                 | 6 septembre.            | Lecuie.          | Questions sur les prescriptions de l'ordonnere des                                                  |       |
|                      | Poris                   |                  | places en eta d'incendie                                                                            | 37    |
| 6314                 | 8 septembre.<br>Paris.  | Berthier.        | Enrei de troupes en Scisse; suesures à concetter pour<br>leur solde et entretien.                   | 28    |
| 6315                 | g septembre.            | Le même.         | Benseignements à donter sur l'enération des mouves                                                  |       |
| -13                  | Paris.                  | an addition.     | erdonners à l'égard des vieux soldats piemontais                                                    | 38    |
| 6316                 | g septembre.            | Cofferelli.      | Ordre de se rendre sa fort de Joux pour y recevoir                                                  |       |
|                      | Paris.                  |                  | les communications de Toussaint Louverture                                                          | 39    |
| 6317                 | 10 septembre.           |                  | Bécision : sommen à perter au budget postries travaux<br>de Cherbourg                               | 39    |
| 6318                 | so reptember.           |                  | Décision : passement de fournitures de bois faites par                                              | -39   |
| -V10                 | Pope.                   |                  | une compagnie prusionne.                                                                            | - to  |
|                      |                         |                  |                                                                                                     |       |
|                      |                         |                  |                                                                                                     |       |

| des<br>PIÈCES | DATES                            | DESTINATABLES | SOMMAIRE DES PIÈCES                                                                                                           | 24280 |
|---------------|----------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 6319          | 1802.<br>10 septembre.<br>Puris. |               | Décision approurant une ordonnance menicipale sur<br>les processions.                                                         | åo    |
| 6320          | 11 stptembre.                    |               | Décision : artisfaction à téronigner pour l'arrestation<br>de brigands dans le département du Var                             | 41    |
| 6321          | 11 septembre.                    | Talleymod,    | Demondo d'un resseignement ser la principaulé de<br>Prombino.                                                                 | As    |
| 6322          | 13 septembre.                    | Cambacórés.   | Modification ministérielle à feire consultre sux mi-                                                                          | 4.    |
| 6323          | 13 septembre.                    | Telleyrand.   | nistres de la police et de la justice                                                                                         |       |
| 6324          | Pera.<br>1å septembre.           | Chaptal.      | bon et d'chapselle administrative                                                                                             | 68    |
| 6325          | 16 septembre.                    | Decrès.       | vant d'othte publique en Corse                                                                                                |       |
| 6326          | 15 septembre.                    | Le Sénat.     | Nessage rappelant les titres des sénateurs que vient<br>de nommer le Premier Convol.                                          | 63    |
| 6327          | 15 septembre.                    | Maret.        | Earn's d'une note your le Mesiteur : anyonne d'une die.                                                                       |       |
| 6328          | 15 septembre.                    |               | bribelieu d'artice d'houneur.  Note sur les budgets de l'intérieur, de le justice et des<br>finances; loi nouvelle appliquée. | 85    |
| 6329          | s5 september.                    |               | Note pour une réponse à Clarke rendant compte des<br>dispositions de M, de S'-Marson euters la France.                        | 46    |
| 6330          | 16 septembre.<br>Pros.           | Reguier.      | Mosure en favour de Français retirés à l'étranger;<br>conditions à leur austistie                                             |       |
| 6331          | 17 siptembre.                    |               | Arrété pour le navigation du Blavet et la construction<br>de Méments publics à Pontivy                                        | å9    |
| 6332          | 37 septembre.<br>Para.           |               | Arrêté relatif aux places réservées dans les psytonées<br>pour de jeunes Piémontais.                                          | 50    |
| 6333          | 17 septembre.<br>Press.          |               | Arrêté prescrivant de continuer la mesure de la méri-<br>dienne jusqu'anx lles Boléores.                                      | 50    |
| 6334          | 17 septembre.<br>Paris.          | Berthier.     | Dispositions pour l'établissement de comps de vétérans<br>dans les sé et a 7 divisions militaires                             | 51    |
| 6335          | 17 septembre.<br>Paris.          | Le même.      | Demande d'un projet d'arrêsé pour réduire à viegt le<br>nombre des régiments de grosse casaleria                              | 53    |
| 6336          | 17 septembee.<br>Preis.          |               | Décision pour défendes l'entrée des ports sox bâti-<br>ments angless syant des troupes à leur bard                            | 54    |
| 6337          | 20 septembre.<br>Preis.          | Berthier.     | Notes & transmettre an général Chaseloup sur les<br>sortifications dans la 27 division infiliaire                             | 58    |
| 6338          | as september.<br>Paris,          | Le mème.      | Enrai de notes pour servir à régler les pensions de<br>retraite et de réforme                                                 | 57    |
| 6339          | a3 septembre.<br>Saint-Cirol.    | Talleyrand.   | Déclarations à faire au colonel Mullines au sujet des<br>troubles de la Suisse                                                | 58    |
|               |                                  |               |                                                                                                                               |       |

| 30            |                             |               |                                                                                                          |       |
|---------------|-----------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| des<br>Prácas | DATES                       | DESTINATAIRES | SOMMAIRE DES PIÈCEE                                                                                      | PAGES |
|               | 1802.                       |               |                                                                                                          |       |
| 6340          | at septembre.               | Begnier.      | Ordre de faire arrêter et interroger un individu<br>soupçonné de connaître un complet contre l'État      | fio   |
| 6341          | at septembre.               | Cheptal.      | Troubles dans le département des Bouches-de-<br>Rhône; reproches à faire au préfet                       | 61    |
| 6342          | ná septembre.               | Le mène.      | Fraude soupçonnée dans la mise sux enchères de<br>l'octroi de Saint-Cannat; demande d'un rapport,        | 61    |
| 6343          | 95 septembre.               | Le Pape.      | Annonce de la mort des évêques d'Auton et de Troyes,<br>proposés pour être promus cardinaux              | 64    |
| 6344          | s6 septembre.               | Reguier.      | Ordre pour interdire des leges de france-maçons<br>à Turin; avis et ordre à Jourdan                      | 64    |
| 6345          | 26 septembre.               | Portalia.     | Mauraise infloence de certains prêtres sur l'évêque de<br>Quimper; conférences à établir avec l'un d'eux | 63    |
| 6346          | an septembre.               | Maret.        | Ordre de faire trassporter à Seint-Cloud les archives<br>des actes du Gouvernement.                      | 65    |
| 6347          | sy septembre.               |               | Décirion accordant une ponsion au citoyen Serra , ex-<br>chef de brigade des Mameluks.                   | 61    |
| 6348          | a7 septembre.               | Decrès.       | Benseignement demandé pour des envois de jour-<br>neux dens les colonies.                                | 65    |
| 6349          | e8 septembre.               | Beethier.     | Ordre an général Ney de prendre le commandement<br>du Valais; troupes à ses ordres                       | 65    |
| 6350          | ng septembre.               |               | Décision concernant les affaires d'intérêt interdites<br>aux employés des ministères                     | 66    |
| 6351          | So septembre.<br>Sust-Good. | Talleyrand.   | Instructions à donner à l'aide de camp Rapp, chargé<br>d'une mission à Berne.                            | 67    |
| 6352          | So septembre.               |               | Proclemation ann dix-buit contons de la Suisse; offre<br>de médiation.                                   | 69    |
| 6353          | So septembre.               | Telleyrand,   | Ensoi d'un agent à Varsonie pour y surveiller le comte<br>de Lille et les émigrés français               | 71    |
| 6354          | So septembre.               | Berthier.     | Ordre de faire donner à la commune d'Ajaccie des<br>tayaux en fonte pour servir à des conduites d'eau.   | 71    |
| 6355          | s" octobre.                 |               | Arrêté ardonness l'érection d'une status colossale en<br>mémoire du général Desais.                      | 70    |
| 6356          | a octobre.                  |               | Décision sur un projet d'arrêté pour l'établissement<br>d'une école de dessie à Lyon                     | 78    |
| 6357          | s. octobre.                 |               | Note sur l'Ils d'Elbe : organisation d'un collège élec-<br>toral et d'un conseil d'administration        | 78    |
| 6358          | s. octobre.<br>Seat-Closk   | Marcocalchi.  | Avis à Melzi de la sufdistion offerte aux Suisses.<br>Surreillance des bailtinges italieus.              | 75    |
| 6359          | a ortobre.<br>Su. i-Cloud.  | Berthier.     | Objets de la mission du général Ney en Saisse; dis-<br>positions militaires qu'il deit prendre           | 75    |
| 6360          | n. netohen,<br>Suint Clean  |               | Décision permettant d'employer des soldats à des<br>travaux interrompus par le manque de bras            | 78    |
|               |                             |               |                                                                                                          | 1     |

88.

| 5-<br>des<br>relicas | DATES                        | DESTINATAIRES         | SONNAIRE DES PIÈCES                                                                                                                             | Paces |
|----------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                      | 1802.                        |                       |                                                                                                                                                 |       |
| 6361                 | 3 october.                   |                       | Allocotion à quelques prêtres du clergé de Lyon so<br>soyel des dissessons religieuses                                                          | 78    |
| 6362                 | 5 octobre.<br>Sent-Grod.     | Cretel.               | Bappel d'ordres pour l'achérement d'une route allast<br>de Turns à Alexandrie                                                                   | 79    |
| 6363                 | 6 octobre.<br>Saint-Cloud    |                       | Décision our un repport relatif au séminaire de . Seunt-Sulpice.                                                                                | 79    |
| 6364                 | 6 octobre.<br>Sent Charl.    | Talleyrand.           | Instructions à douner à Semonville pour déjouer des<br>jetrignes contre le Gouvernement betave                                                  | 79    |
| 6365                 | 8 octobre.                   |                       | Décision on sujet d'une lettre de l'arches éque de Tu-<br>riu, demandant à se dispenser d'un voyage à Paris.                                    | 81    |
| 6366                 | 1 i octobre.<br>Saus Clord   |                       | Décision : préfet à bêtmer pour aveir distribué des<br>cressites à des troupes                                                                  | 81    |
| 6367                 | 1 a octobre.                 | Marei.                | Ordre de réunir en un volume les budgets des diffé-                                                                                             |       |
| 6368                 | Suat-Clout.<br>19 octobre    | Telleyrand.           | rents ministères.  Demonde d'un repport sur l'état intérieur de la                                                                              | 81    |
| 6369                 | Sciet-Cloud.<br>1 a retobre. | Berthier.             | Plaintes portées contre des officiers dans les départe-                                                                                         | 8a    |
| 6370                 | Seas-Cloud.<br>15 octobre.   | Le mine               | Ordres et instructions militaires pour les généraux Ney                                                                                         | 8.0   |
| 6371                 | Pens.<br>16 octobre.         | Le Pape.              | et Moral; entrée des troupes françaises en Suine.,<br>Romordment pour uce promotion de cardinaux. Ins-<br>tances su mijet du concordat italien. | 83    |
| 6372                 | Seas-Cinel.<br>16 octobre.   | Beguier.              |                                                                                                                                                 | 85    |
| 6373                 | Seint-Cloud.<br>16 ectubre.  | Melai.                | Ordre pour la déportation de plusieurs individue dé-<br>tenus aux Ben de Re et d'Ulerse.  Droits reconuns à quelques Végitiens par les stipula- | 86    |
| 6374                 | Seat-Grai.                   | Bothier.              | tions de Campo-Formio. Nouvelles et pris                                                                                                        | 86    |
| 6373                 | Sees-Class.                  |                       | pagnes noires qui soil à Uleron .  Arrêté pour la réunion de tous les collèges irlandeis                                                        | 88    |
| 6376                 | Para.                        |                       | el ecomus en un scul elaborsement                                                                                                               | 88    |
|                      | 17 oct-bre.<br>Pare.         | Berthier.             | Ordre su général Ney de suspendre le saucrement<br>de ses troupes et de se rendre à Berne                                                       | 89    |
| 6377                 | 18 octobre.<br>Swat-Cloud.   | Chaptel.              | Ordre pour l'ensoi des blés nécessaires aux semailles<br>de la Corse                                                                            | 89    |
| 6378                 | 18 octobre.<br>Sun-Good.     |                       | Instructions particulières pour l'ambassedeur de<br>France à Constantisseple                                                                    | 911   |
| 6379                 | s 8 octobre.<br>Suzt-Cloud,  | Decrés.               | Projet de surveiller les mers du Lavant et les obtes<br>d'Afrique au moyen du croisières régulaires                                             | 91    |
| 6380                 | 18 ectobre.<br>Seat-Cloud.   | Portalia.             | Blâme sérère de la conduite du euré de Saint-Beeb à<br>Fenterreusent de Sophie Aronolt                                                          | 93    |
| 6381                 | 19 october.<br>Suan-Cland.   | L'Empereur de Russie. | Princes exactagés dons le règlement des affeires d'Al-<br>lessagne en considération du Cate, Compliments.                                       | 93    |
|                      |                              |                       |                                                                                                                                                 |       |

## TABLE DES PIÈCES.

| des<br>ruices | DATES                       | DESTINATABLES                             | SOMMAIRE DES PIÈCES                                                                                        | PAGE |
|---------------|-----------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|               | 1802.                       |                                           |                                                                                                            |      |
| 6382          | 19 octobre.<br>Sees-Cloud.  | L'Empreeur<br>d'Allemagne.                | Possibilité d'une meilleure entente. Instances peur<br>terminer les affaires d'Allemagne.                  | 91   |
| 6383          | ig actobre.<br>Sunt-Chat.   | L'Archidoe<br>Ferdinand.                  | Lettre de condoléance adrensée à co prince à l'occasion<br>d'un deuil domestique                           | 95   |
| 6384          | 19 octobre.<br>Saint-Cloud. | Le Doge de Génes.                         | Remerelments à transmettre au sénat de la Repu-<br>blique de Génes                                         | 96   |
| 6385          | 19 octobre.<br>Seint-Cloud. | Les Gonfalonier et<br>Anciens de Lucques. | Réponse à des félicitations; serux pour l'anion et la<br>prospérité de la République de Lucques            | of   |
| 6386          | 19 ortobre.<br>Seat-Good    | Tellegrand.                               | Ordre de faire réclamer la mise en liberté de Fran-<br>pais captifs à Alger.                               | 92   |
| 6387          | no octobre.                 |                                           | Décision approuvant la proposition de démotir les fortifications de la place de Chivasso                   | 92   |
| 6388          | es october.                 | Regnier.                                  | Benseignements à donner sur les émigrés oon revre<br>qui ont pris du service à l'étranger                  | 9    |
| 6389          | es octobre.<br>Sent-Cloud.  | Bigot de Présmenes.                       | Nécrasité de prendre des mesares centre la conduite<br>arbitraire de plusieurs cerés                       | 9    |
| 6390          | ee octobre.                 |                                           | Arrêté pour l'exécution de tableaux et de statues on<br>compte du Geuvernement                             | 9    |
| 6391          | a5 octobre.<br>Sent-Cloud.  | Estim.                                    | Sommes à remettre on général Ferrand et se peintre<br>Giredet                                              |      |
| 6392          | a7 octobre.<br>Semi-Gloud.  | Berthier,                                 | Envoi de troupes à Toulon. Intention de prendre nue<br>demi-brigade polonnise au service de la République. |      |
| 6393          | ny octobre.<br>Paris.       |                                           | Decision sur les plaintes des habitants de Mortain<br>contre l'intolérance de prêtres insermentés          | 1.0  |
| 6394          | an octobre.                 | Estime_                                   | Ordre de seider les appeintements de Bourrienne ces-<br>sunt ses fonctions près du Premier Gensul          | ١.,  |
| 6395          | a8 octobre.<br>Sent-Cloud   | Chaptal,                                  | Ordre de déterminer la largeur d'une route atlant<br>d'Ajaccio à la chapella Sainto-Lorie                  | 10   |
| 6396          | a8 octobre.<br>Seint-Cloud. | Duckstel.                                 | Demande d'un repport; permission de chasse et de<br>péche réclamée par les moines du mont Cens             | 10   |
| 6397          | as octobre.<br>Sent-Cloud.  | Berthier.                                 | Ordre pour le nétablissement d'one horioge sur la<br>grande place d'Aperin.                                |      |
| 6396          | a8 octobre.<br>Seint-Cloud  | Dejean.                                   | Demande d'un rapport sur les avances faites par les<br>moutes de mont Centa à des militaires sedes         | 10   |
| 6399          | s8 octobre.<br>Sent-Cloud.  |                                           | Decision sur une demande de pension pour la veuve<br>da general d'artillerie Lance.                        |      |
| 6400          | a8 octobre.<br>Setet-Glood. | Murat.                                    | Avis. Jospertion à faire des différents cerps de l'ar-<br>tnée française en Italie.                        | 10   |
| 6401          | 30 octobre.                 | Cambacérès.                               | Nouvelles du voyage du Premier Consul; satisfaction<br>que lui fait éprouver l'aspect de la Normandie      | 10   |
| 6462          | 30 octobre.                 |                                           | Allocutions adressees as clerge, an tribunal criminel<br>et an tribunal civil de Bouen                     | 10   |

| N=<br>des<br>PERCES | DATES                      | DESTINATABLES     | SOMMAIRE DES PIECES                                                                                            | Pages |
|---------------------|----------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 6403                | 1802.<br>31 october.       | Barbé-Markois.    | Instructions pour one opération financière. Réglement                                                          |       |
|                     | Board.                     |                   | de la solde des troupes françaises en Suisse                                                                   | 105   |
| 6404                | 31 octobre.<br>Soura,      | Berthier.         | Ordres et instructions à donner au général Ney; offi-<br>ciers et troupes à ses ordres                         | 105   |
| 6405                | 31 octobre.                | Catabacinis.      | Nomelles. Order poor des arrestations. Plainte des<br>schats de bles faits en Bretagne par Vaulerbergie.       | 106   |
| 6406                | s novembre.                | Le même.          | Ordre de faire arrêter le chesalier de Coigny, Nou-<br>selles; itinémire projeté pour la fin du suyage         |       |
| 6407                | a novembre.                | Joseph Bonsparie. | Compliments à l'occasion de la paissance d'une fille.                                                          | 107   |
|                     | From.                      |                   | Aspect Borissant de la Normandje                                                                               | 108   |
| 6408                | a parender.<br>Fourt.      | Fesch.            | lanitation à se rendre dans son discise; conseils sur<br>la conduite à tenir ensem les partis religieux        | 108   |
| 6409                | u ausember.<br>Foors.      | Guelia.           | Note prescrivant d'acheter le châteen de Lacken dont<br>la dissolition est proposee.                           | 110   |
| 6410                | u novembre.                | Talleymod.        | Bases d'un projet de traité avec le roi de Sardaigne.<br>Prétentions à maintenir à l'égard de Portugal         |       |
| 6411                | 3 normbee.                 |                   | Parely amounties par la Premier Consul su visitant                                                             |       |
| 6412                | S novembre.                | Cambacinis,       | les Gaudatures de la ville d'Elbeuf                                                                            | 110   |
|                     | Benry.                     |                   | de la prosperité dans la Sense-Inférieure                                                                      | 113   |
| 6413                | à novembre.<br>Bosse.      | Le mime.          | Mesurus de police; rappel d'ordre pour l'arrestation<br>du chescher de Cogny, Norrelles                        | 113   |
| 6414                | à norember.                | Telleyrand.       | Summaire d'une lettre neu citeyens Otto et Andréossy:<br>enécution du traité d'Amiens de la part de la France, |       |
| 6415                | 6 novembre.                | Cassbeoirés.      | Arrivés de Premier Cossul au Havre; nouvelles de                                                               |       |
|                     | Le Harm,                   |                   | HO VOVAGY                                                                                                      | 115   |
| 6416                | to november.<br>Depre      | Le même.          | Décision diserses. Mesure approuvée à l'égard d'une<br>paice de théâtre. Nouvelles.                            | 116   |
| 6417                | 11 novembre.<br>Daype.     | Le même.          | Bappel des instructions relatives aux prêtres constitu-<br>tionnels; orden de les protèges.                    | 117   |
| 6418                | 11 novembre.               | Le même.          | Bauseignements sur un abbé agent secret de Pichegru.<br>Prochain retour du Premier Consul à Puris              | 118   |
| 6119                | Dirage.<br>11 novembre.    | Portalis.         | Reproche au sujet des troubles religieux de Carcas-                                                            |       |
| 6520                | Deper.                     | Feeds.            | sonne. Explication à demander su cardinal-légal.  Actes impolitiques de ce peilat; conseils sur la con-        | 118   |
|                     | Dryge                      |                   | duite à tenir dans le discèse de Luce                                                                          | 119   |
| 6421                | 11 novembre.               | Talleyrand.       | Affaires de Suisse; rappel d'ordre pour une mesure<br>non autoutee par le général Ney                          | 100   |
| 6422                | 11 novembre.               | Le mène.          | Plainte à faire à M. d'Azara au suirt des dispositions                                                         | 190   |
|                     | Doppe.                     | 5.75              | du cabinel reported                                                                                            | 140   |
| 6423                | 1 to trovensbee,<br>Duppe, | Portalis.         | Ordre d'icrire unz priirts pour leur recommander les<br>pritres constitutionnels.                              | 101   |
|                     |                            |                   |                                                                                                                |       |

## TABLE DES PIÈCES.

| Ser.   | DATES                        | DESTINATABLES                       | SONNAIRE DES PIÉCES                                                                                     | 24421 |
|--------|------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| PIÈCES |                              |                                     |                                                                                                         |       |
|        | 1802.                        |                                     |                                                                                                         |       |
| 6424   | 14 novembre.                 |                                     | Dicinim sur la réclamation d'un officier exproprié                                                      |       |
|        | Paris.                       |                                     | course émigré pendant qu'il était à l'armée                                                             | ш     |
| 6425   | 15 novembre.                 | Les Ministres.                      | Circulaire reppolant les prescriptions d'un arrêté sur<br>les crédits des municipes                     |       |
| 6426   | 17 novembre.                 | Burden                              | Réglement à propour pour la notification des arrêts                                                     |       |
| _      | Saint-Cloud.                 | Reguier.                            | cases the sentence d'un tribunal                                                                        | 122   |
| 6527   | 17 nesembre.                 | Bigot de Présmenes.                 | Insufficence d'un projet de législation des douenes;<br>observations sur la péralité et la procédure    | 103   |
|        | Seat-Cloud.                  |                                     |                                                                                                         | 183   |
| 6428   | 17 novembre.<br>Seigt-Clook  |                                     | Note signalant un retard dans le reconsressent des<br>traites de coupes de bois pour les années 11 et 1 | 125   |
| 6429   | 17 novembre.<br>Seint-Cleat. | Telleyrand.                         | Demando pour faire interdire à l'étranger le port<br>des insignes des ancieus ordres de France          | sat   |
| 6430   |                              |                                     | Décision ordonnent des mesures de rigueur centre les                                                    |       |
|        | Sort-Cloud.                  |                                     | coescrits refrectaires                                                                                  | 125   |
| 6431   | 17 novembre.<br>Sunt-Good.   | Berthier.                           | Note recommandant des militaires blessis envoyés au<br>Val-de-Grâce par la Pressier Consti              | 146   |
| 6432   | 17 novembre.                 | Portalis.                           | Summes à faire remettre à l'évêque de Vapose; cré-                                                      |       |
|        | Saint-Clead.                 | -                                   | dil enteri à ce prelol.                                                                                 | 126   |
| 6433   | 17 novembre.                 | L'Évéque d'Orisions.                | Avis des ordres densés et des mesures prises en faveur                                                  | L     |
|        | Satat-Cleed.                 |                                     | de l'évispe de Vances; compliments                                                                      | 127   |
| 6434   | 18 novembra.                 |                                     | Arrêté prescrivant la démolition de la cathédrale<br>d'Messodrin.                                       | 107   |
| 6435   | 18 percepher.                | Larofe.                             |                                                                                                         |       |
| -      | Scial Clean                  | DECOR.                              | Demande d'un projet d'organisation pour le person-<br>nel de l'administration des donates et des forbs. | 118   |
| 6136   | 18 november,                 |                                     | Arrité relatif à la nomination des curés; dispositions                                                  |       |
|        | Seint-Cloud.                 |                                     | prescrites pour le payement de leur traitement                                                          | 138   |
| 6437   | 18 novembre.<br>Saint-Good.  | Barbé-Marbais.                      | Instruction pour l'exécution de l'arrêté ci-desses en<br>ce qui touche le payennest des curés           | 179   |
| 6138   | 18 percentre.                | Portalis.                           | Demande d'un état des ecclésiatiques nommés aux                                                         |       |
|        | Seint-Cleed.                 |                                     | cures et desservances; arrêté pour leur payement.                                                       | 130   |
| 6439   | 19 sevembre.<br>Seist-Cleat. |                                     | Arrêté plaçant le musée central des Arts sons l'autorité<br>d'un directeur général                      | 131   |
| 6440   | 19 porembre.                 |                                     | Arrité chargeant les préfets de dresser un état des                                                     |       |
|        | Paris.                       |                                     | églises et produtéres non employés pour le culte.                                                       | ıllı  |
| 6441   | 19 sovembre.<br>Seet-Good.   | Regnand de Saint-<br>Jean-d'Angely, | Institution à s'occuper de divers projets relatifs aux<br>apérations électorales; questions à traiter   | 131   |
| 6412   | no neversion.                | Rothier.                            | Nates are les fertifications d'Alexandrie à respettre                                                   |       |
| 4412   | Seas-Cloud,                  | mendary.                            | su général Chauckep                                                                                     | 133   |
| 6443   | as nevembre.                 | Lebrun.                             | favitation à faire connaître les movess d'améliores                                                     |       |
|        | Seat-Cloud.                  |                                     | l'esprit public à Besupreso                                                                             | :35   |
| 6444   | e3 normbre.<br>Seet-Cont.    | Chaptel.                            | Demande d'un compte général des approvisionne-<br>ments en bles et en facines.                          | :35   |
|        |                              |                                     |                                                                                                         |       |
|        |                              |                                     |                                                                                                         |       |

| des<br>rolces | DATES                         | DESTINATABLES     | SOMMAIRE DES-PIÈCES                                                                                                   | PAGE |
|---------------|-------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|               | 1802.                         |                   |                                                                                                                       |      |
| 6445          | a3 povember.<br>Seint-Cloud.  | Decrès.           | Bătiments à préparer à Gênes, à Livourne et en Corse<br>pour transporter des troupes à Saint-Domingue                 | 136  |
| 5446          | a3 nesembre.<br>Suat-Cleud.   | Le mène.          | Bappoets et projets d'arrêtés demandés pour la Mar-<br>tanique, Cayrune, etc                                          | 137  |
| 6557          | n3 novembre.<br>Seint-Classi. | Berthier.         | Ordres à donner à Génos, Livourne et Toulon pour<br>embarquer des troupes destinées à S'-Domingue                     | 138  |
| 6448          | 24 sovembre.<br>Sunt-Good.    | Corvisart.        | Prière de donner des soins à la santé du grand juge et<br>à celle de la femme du sénateur Lacépède                    | 139  |
| 6449          | a 6 november.<br>Saint-Cleud. |                   | Décision sur un projet de surveillance et de direction<br>pour les théêtres de la République et des Arts              | 139  |
| 6450          | ná novembre.<br>Sant-Cleud.   | Périgues.         | Projet approuvé de perpétner par un tableen le souve-<br>pie d'une séance du Senat.                                   | 139  |
| 6151          | 95 november.<br>Suin-Conf.    | Laplace.          | Compliments d'un travail sur les monnaies; demande<br>d'un mémoire                                                    | 180  |
| 6452          | s5 novembers.<br>Seint-Cloud. | Telleyrand.       | Ordre de faire répandre dans les colonies angloises<br>cinq rents exemplaires du journal l'Argus                      | ı ån |
| 6453          | a6 novembre.<br>Suint-Cirel.  | Chaptal.          | Belle eseduite de M <sup>ts</sup> de Neufcarrère pendant une<br>épidémie à Pithisiers; satisfaction à lui téunoigner. | 140  |
| 6454          | 26 novembre.<br>Seint-Cloud.  | Laplace.          | Compliments et élogres en réponse à la dédicace de<br>la Mécanique criesse                                            | 141  |
| 6455          | 27 november.<br>Suns-Cloud.   | Le Roi d'Espague. | Affaires de Parme; impossibilité d'un agrandissement<br>de la Toscane sans compensation pour la France.               | 161  |
| 6156          | ny novembre.<br>Sout-Cool.    | Leelere.          | Solliritade pour l'expédition de Saint-Domingue; avis<br>des renforts envoyés; encouragements                         | s to |
| 6457          | 30 nevembre.<br>Saint-Good.   | Goudin.           | Ordre de faire connaître les départements le plus char-<br>gés par l'impôt foncier et ceux qui le sont le moins.      | 148  |
| 6658          | 30 novembre.<br>Sent-Circl.   |                   | Note : dispositions à comprendre dans un projet d'ur-<br>rété pour la police de la Gerse                              | 144  |
| 6159          | 30 novembre.<br>Suint-Good.   | Chaptal.          | Satisfaction 4 témoigner au général Jourdan , reppelé<br>4 Paris pour come du santé                                   | 155  |
| 6460          | 1" décembre.<br>Seint-Good.   | Cambarirès.       | Invitation & faire faire des projets de contemes de sé-<br>pateur pour les séances ordinaires et solegoelles          | 146  |
| 6161          | s" dicembre.<br>Suns-Claud.   | Lebran.           | lavitation à rédiger un sénatus-consulte relatif aux<br>secrétaires du sénat et aux sénatserries                      | 166  |
| 6162          | 1" décembre.<br>Seur-Ched.    | Gaudin.           | Note affectant aux hospires les rentes non réclamées<br>par le régie de l'enregutrement et des domaines.              | 167  |
| 6463          | 1" décembre.<br>Seint-Grad.   |                   | Projet d'arrêté pour le reconvement des cédales<br>existant su trésor public                                          | 167  |
| 6161          | 1" décembre.<br>Saint-Cond.   |                   | Décision sur one demande en payement feite par les<br>ex-régisseurs des hépitaux militaires                           | 148  |
| 6465          | 1" décembre.<br>Seint-Cleat.  | Barbé-Marbois.    | Benseignements à donner sur la situation d'un crédit<br>ouvert au citoyen Pichon, aux États-Unis                      | 148  |

| des<br>Prices | DATES                                  | DESTINATAIRES       | SOUNAIRE DES PIÈCES                                                                                      | PAGES |
|---------------|----------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|               | 1802.                                  |                     |                                                                                                          |       |
| 6466          | 1" décembre.<br>Sent-Cloud.            | . Monery.           | Nimion à confier ou général Gousion Suiet-Cardans les<br>départements de la Normandia et de la Bretagne. | 158   |
| 6167          | 1" décembre.<br>Suat-Gont.             | Telleyrand.         | Demande de détails sur le service financier du citoyen<br>Pichon, commissaire général oux États-Unis     | 15e   |
| 6468          | 1 <sup>er</sup> décembre.<br>Sunt Cont | Decrès.             | Compte à fournir des dépreses de citeyen Pichen<br>pour Saint-Domingue et pour les navires de l'État.    | 150   |
| 6169          | 1" décembre.                           | Le même.            | Ordre peur le retour à Saint-Domingue du citeren                                                         |       |
| 6470          | e dicembre.                            |                     | Ornano, aido de camp de Leclerc                                                                          | 151   |
| 6470          | Paris.                                 |                     | clessatiques de Pirmont.                                                                                 | 150   |
| 6171          | e décembre.                            |                     | Projet de lettre de cardinal-léget au beilli Buspoli                                                     | 153   |
| 6572          | o décembre.                            | Gordin.             | relativement à la grande maîtrise de Maîte<br>Intention de faire circuler comme papier-monnais les       | 193   |
| 93/2          | Paris.                                 | Orazie.             | traites de coupes de bois                                                                                | 153   |
| 6473          | e décembre.<br>Sont-Clost.             | Barbé-Marbois.      | Dispositions pour le service de l'en 12; refos de négo-<br>cier des trustes à plus de dessi peur cent    | 155   |
| 6474          | a décembre.<br>Noisi-Gred.             | Telleyrand.         | Ordre de faire réclamer près de la Porte la restitu-<br>tion d'un bêtiment confisqué par Djessar-Pacha   | 155   |
| 6475          | 4 décembre.                            |                     | Mission à un journaliste chargé d'écrire, à Londres,                                                     |       |
|               | Seint-Cloud.                           |                     | contre les émigrés français et les tories                                                                | 156   |
| 6476          | 6 dirembre.                            | Talleymand.         | Ordre de favoriser le retour an France des ouvriers<br>trançais cliblis en pays étranger                 | 156   |
| 6477          | 2 décembre.                            | Regnier,            | Demande de pièces relatives à des individus détenue                                                      |       |
|               | Sent-Cleed.                            |                     | pour feits de royslame                                                                                   | 157   |
| 6478          | 7 décembre.<br>Sunt-Grad.              | - Le même,          | Nécesaté d'organiser aux fire de Bé, d'Oleron et<br>Sainte-Marguerite, des prisons pour les déportés.    | 157   |
| 6479          | an décembre.<br>Suat-Good,             |                     | Décision réglent le payement des penginns à l'égard<br>des occléssatiques qui out un trastement          | 158   |
| 6480          | 10 dioresbre.                          | Les Députés         | Conseils pour la réformation du parte fédéral en                                                         |       |
|               |                                        | des Cantons Susses. | Suisse, l'égalité des cantons, etc                                                                       | 158   |
| 6481          | to décembre.<br>Seat-Cloud.            | Berthier,           | Ordre de faire dresser des plans pour la défense des<br>chies de la Bretagne et du port de Roulogne      | 160   |
| 6482          | 11 decembre.                           | Marri.              | Missions confides aux citovens Pelet (de le Louire).                                                     |       |
|               | Spot-Cloud.                            |                     | Dauchy et Leumond.                                                                                       | 162   |
| 6483          | 11 décembre.<br>Sout-Goal.             |                     | Allocation du Premier Consul son cinq députés de<br>la Sousse                                            | 163   |
| 6184          | ra décembre.                           |                     | Arretté placent les principage thétitres de Paris sons la                                                |       |
|               | Paris,                                 |                     | direction des perfets du palais                                                                          | 167   |
| 6485          | s s décombre.<br>Seint-Cloud.          | Berthier,           | Demande de repports détaillée sur le levée et la zé-<br>partition des conscrib.                          | 168   |
| 6186          | 11 décembre.                           | Le même.            | Dispositions à prescrire par rireulaire relativement                                                     | 166   |
| 0.00          | Saigt-Cloud.                           | ar arction.         | à la formation des dipôts colonieux                                                                      | 169   |
|               |                                        |                     |                                                                                                          |       |
|               |                                        |                     |                                                                                                          |       |

| des<br>PERCES | DATES                         | DESTINATAIRES | SOMMAIRE DES PIÈCES                                                                                                  | ,  |
|---------------|-------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|               | 1802.                         |               |                                                                                                                      | Γ  |
| 6487          | 2.3 décembre.<br>Surt-Good.   | Le Pape.      | Proposition de cardinaux. Affaires de Malte. Projet<br>en favaux du roi de Sardaigne.                                | ١, |
| 6488          | 15 décembre.<br>Pars.         |               | Décision ser unn dessande du général Macdonald en<br>faveur de Parny                                                 | ١, |
| 6489          | 15 décembre.<br>Peris.        | Goodin.       | Informations à prendre dans les départements du Rhin<br>sur la défresse de plusieurs communes                        | ,  |
| 6490          | 17 décembre.<br>Saint-Grad.   | Chaptel.      | Logement à Versailles et secours à donner à M <sup>ta</sup> de<br>Vicq, fille de l'ingénieur du casal de St-Questin. | ,  |
| 6491          | 17 décembre.<br>Esm.          |               | Instructions pour les conseillers d'état en mission ;<br>administration, douanes, conscription, écoles, etc.         | ,  |
| 6492          | 18 décembre.<br>Saint Clord.  | Regnier.      | Arrestation à faire pour déjouce des intrigues tramées<br>avec l'Angleterre par des Italiens.                        | ,  |
| 6493          | 18 décembre.<br>Sein-Glord.   | Talleyrand.   | Ordre de faire surveiller les démarches d'agenta anglais<br>à Génes, Ancône, Naples et Livourne                      |    |
| 6494          | 18 décembre.<br>Soint-Cloud.  | Berthier.     | Défense sux officiers étrangres de porter l'uniforme<br>national français.                                           | ,  |
| 6495          | 8 décembre.                   | Portalis.     | Euroi de notes relatives aux missions de Chine et aux<br>effaires religieuses du Prémont.                            |    |
| 6496          | 19 décembre.<br>Paris.        |               | Projet d'organisation d'une école spéciale militaire dans les environs de Paris.                                     | ,  |
| 6497          | 19 décembre.<br>Seint-Charl   | Decrès.       | Enroi de projets de lettres relatives à la prise de pos-<br>session de la Louissane.                                 | ,  |
| 6498          | as décembre.<br>Seint-Cloud.  | Maret.        | Renseignement attendu pour face l'époque de la con-<br>vocation du Corpe législatif                                  | ,  |
| 6499          | a 1 décembre.<br>Suint-Cloud. | Fontenay.     | Présent d'une écharpe d'hoaneur au maire de Boueu<br>en témoignage de satisfaction                                   | ,  |
| 6500          | na décembre.<br>Sent-Cont.    | Talleyrand.   | Projet de publier les pièces relatives sux aégoriations<br>de Luneville, d'Amiens et de Balislonne.                  | ,  |
| 6501          | sa décembre,<br>Saint-Cloud.  |               | Observations sur le projet de sénatus-consulte relatif<br>sux sénatereries.                                          | ,  |
| 6502          | ss décembre.<br>Paris.        | •••••         | Note pour le citoyes Portalis : réponse à faire à des<br>observations contre la liberté de conacience                |    |
| 6503          | n3 dicembre.<br>Sent-Cleat.   | Chaptal.      | Demande d'un projet pour établir en France des mon-<br>lins parcels à ceux de Hollande                               | ,  |
| 6504          | 93 décembre.<br>Sues-Cloud.   | Gaudin.       | Ordre nu directour de la caisse d'apportissement de<br>faire monter la reule à 56 france.                            |    |
| 6505          | n3 décember.<br>Paris.        | Berthier,     | Demande d'un rapport sur la conscription; compta que<br>le ministre doit exiger cheque semaine                       | ,  |
| 6506          | a3 décembre.<br>Sent-Gord.    | Chaptal.      | Plaintes à faire à des préfets de leur porrespondance<br>relative à la conscription.                                 | Ì, |
| 6507          | s i décembre.<br>Paris.       | Decres.       | Note ordonnant des schats immédiats de vivres pour<br>approvisionner des vaisseux à Marseille                        |    |

| h<br>des<br>ridicas | DATES                        | DESTINATABLES  | SONNAIRE DES PIÈCES                                                                                     | Pasts |
|---------------------|------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                     | 1802.                        |                |                                                                                                         |       |
| 6508                | så décembre.                 |                | Décision refussat d'approuver des nominations pro-                                                      |       |
|                     | Paris.                       |                | posies pour le diocise de la Rochelle,                                                                  | 198   |
| 6509                | s4 dicembre.<br>Sees-Clost.  | Barbé-Marbeis. | Ordre de xerser à la cuisse d'amertissement les som-<br>mes does par le trèsor public                   | 191   |
| 6510                | s 6 décembre.<br>Sust-Closé. | Fesch.         | Avis des ordres donnés en favour de l'évêque de Cham-<br>béry et de l'abbé Fournier.                    | 198   |
| 6511                | ny décembre.                 |                | Projet de s'entus-consulte regnaique du sénat : sécu-<br>toreries, administration, evenplubilité        | 103   |
| 6512                | a 7 décembre.<br>Paris.      |                | Arrêté accordant une pension de retraite à plusieurs<br>évêques demissionnaires                         | 196   |
| 6513                | s8 décembre.                 | Talleyrand.    | Assurances à donner à la Proses. Plaintes à lord<br>Withworth au sejet du comte d'Arton.                |       |
|                     | Seint-Cloud.                 |                |                                                                                                         | 196   |
| 6514                | sg direater.<br>Seat-Cleek   | Chaptel.       | Défense nux préfets d'exigne des ecclésissiques d'autre<br>formula de semment que celle du Concordat    | 198   |
| 6515                | an décembre.                 |                | Note sur les opérations de la caisse d'amortissement;                                                   | 190   |
| 6515                | ag december.                 |                | projet relatif à la surveillance du grand-favre,                                                        | 198   |
| 6516                | so décembre.                 | Talleyrand,    | Ordre de réclamer à Hambourg l'esécution des traités                                                    | -     |
| 00.0                | Soint-Cloud.                 | Transport.     | pour le jugement des affaires commerciales                                                              | 800   |
| 6517                | 30 décembre.                 |                | Note : opération à concerter entre la caisse d'amortis-                                                 |       |
|                     | tim.                         |                | sensent, les receveurs genéraux et la Banque                                                            | 200   |
| 6518                | So décembre.<br>Sunt Gred.   | Beraire.       | Compliments du sèle de ce prélet à tressuntitre des<br>renacignements; recherches à poursuivre          | 200   |
| 6519                | 31 dicember.                 | Decon.         | Suiets de tapisserie à commander suz manufactures                                                       | 100   |
| 0319                | Scient Clean                 | Decor.         | de Beautas et des Gobeltas                                                                              | 101   |
|                     | 1803.                        |                |                                                                                                         |       |
| 6526                | 1" janvier.<br>Seat-Cloud.   | Regnier.       | Envoi de renseignements importants; utilité de la pré-<br>sence d'un agent à Boyeux                     | son   |
| 6521                | 1" janvier.<br>Seist-Cloud.  | Bertkier.      | Becommandation de faire surveiller des menées sa-<br>glaises sur les côtes du Calvados                  | 805   |
| 6522                | s" janvier.<br>feist-Ched.   | Tellegrand.    | Réponse su gouvernement ligurien : encouragement<br>à former une marine génoise                         | 808   |
| 6523                | 1" janvier.                  | Gantesume.     | Plainte du peu d'activité mise aux constructions ne-                                                    |       |
|                     | Seat-Cleed.                  |                | vales à Toulon; ordre de presser les travaux                                                            | 203   |
| 6528                | a janvier.<br>Sout-Cloud.    | Melai.         | Graintes à colture dans le département de l'Agogna,<br>Voleurs à punit.                                 | 205   |
| 6525                | 3 jacrier.<br>Sept-Clost.    |                | Décision en faveur d'un jeune homme non admissible,<br>pour cause d'âge, à l'écoln polytechnique        | 206   |
| 6526                | à jeurier.                   |                | Observations sur su cofescire du géneral Chameloup                                                      |       |
|                     | Saint-Cloud                  |                | relatif and fortifications of Alexandrip.                                                               | 205   |
| 6527                | 7 Janvier.<br>Saint-Cloud    |                | Décision pour déclarer les Anglais inhabiles à posséder,<br>sans nuterisation, des minerables en France | 107   |
|                     |                              |                |                                                                                                         |       |

| An-<br>det<br>paikes | DATES                                     | DESTINATAIRES                          | SONNAIRE DES-PIÈCES                                                                                                                                                 | PACES      |
|----------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 6528                 | 1803.<br>2 janvier.                       |                                        | Décision perserivant de rappeler aux évêques le heef                                                                                                                |            |
| 6529                 | 7 janvier.                                |                                        | du Pape sur les fêtes supprimées.  Notes et décisions relatives aux déserteurs des dépêts relatives.                                                                | 105        |
| 6530                 | S jenvier.<br>Sent-Good                   | Gaudia.                                | Accreiment probable du produit de l'enregistrement;<br>crédits de la guerre et de la marine augmentés                                                               | 210        |
| 6531                 | 8 janvier.<br>Dans.                       | Regnier.                               | Informations à prendre sur les faits alligués contre<br>le commissaire de police de Naucy                                                                           | 115        |
| 6532                 | 8 janvier.<br>Basis.                      | L'Archevêque<br>de Bouen.              | Annonce de la nomination de ce prélat à la dignité de cardinal.                                                                                                     | au5        |
| 6533                 | 8 janvier.                                | L'Archan éque<br>de Tours<br>Portales. | Compliments accompagnant l'avis de l'élération de<br>ce préfat au cardinalat.                                                                                       | 216        |
| 6535                 | 8 janvier.<br>Bana.<br>8 janvier.         | Portates.                              | Mécontentement à térnoigner au préfet de la Meurthe<br>pour des mesures arbiteures à l'égard des cultes .<br>Arrêté déclarant insainissables les traitements cerlé- | 212        |
| 6536                 | Paga.<br>10 janvier.                      | Depon.                                 | Fonds extraordinaires nour la remonte de la cavalerie :                                                                                                             | 917        |
| 6537                 | Earn.<br>1 a janvier.<br>Sees Claud.      | Tallegrand.                            | achata que doivent faire les corps                                                                                                                                  | BLE        |
| 6538                 | sa janvier.<br>Saist Conf.                | Lanipède.                              | errire au cabinel poetogais.  Expression de sentiments sympathiques au sejet de la mort de M <sup>ast</sup> Lacepède.                                               | 919<br>919 |
| 6539                 | sA junvior.<br>Sunt-Good                  | Gaudin.                                | Observations sur les trois premiers chapitres du compte<br>général des finances pour l'an x.                                                                        | 230        |
| 6540                 | 5 junvier.<br>Sept-Chol.                  | Le Prince régent<br>de Portugal.       | Désir de contribuer à concilier les differends survenus;<br>aumance du roteur de Lannes à Lisbanon.                                                                 | 222        |
| 6542                 | 15 jenvier.<br>Sant-Chad.                 | L'Évêque d'Orléans.                    | Intention du Pape de nommer Bernier cardinal, mais<br>de garder, un an, celle nomination in petto                                                                   | 223        |
| 6542                 | Sent-Good.<br>15 janvier.                 | Regnier<br>Metri.                      | Ordre de faire surveiller les réunions des frança-ma-<br>cons d'Arras.  Envei de notes pour la formation d'une hanque ita-                                          | 223        |
| 6544                 | Scien-Cloud.<br>15 janvier.               | Decris.                                | henne; projet à meditar                                                                                                                                             | 223        |
| 6545                 | Seat-Cloud.<br>16 janvier.<br>Seat-Cloud. | Denon.                                 | possessions françaises dans les Indes Orientales  Rensaignements domandés sur des plans de batailles en cours d'exécution et sur le monument à Dosas.               | 223        |
| 6546                 | 16 Janvier.<br>Seet-Clerk                 |                                        | Dicision en faveur de la vente d'un Soidois qui avait<br>rendu des services pendant la révolution                                                                   | 997        |
| 6547                 | 16 janvier.<br>Sant-Cloud                 | Berthier.                              | Dispositions d'une circulaire sux anterités adminis-<br>tratives relativement aux conscrits déserteurs                                                              | 118        |
| 6548                 | 16 jenvier.<br>Seat-Cloud.                | Le.mime.                               | Explication d'un arrêté sur la truitement des généraux commandant les divisions et les départements                                                                 | 989        |
|                      |                                           |                                        |                                                                                                                                                                     |            |

| 3-           |                             |               |                                                                                                            |            |
|--------------|-----------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| des<br>mices | DATES                       | DESTINATAIRES | SONNAIRE DES PIÈCES                                                                                        | PAGES      |
|              | 1603.                       |               |                                                                                                            |            |
| 6549         | 16 janvier.<br>Saint-Cloud. |               | Décision ster un projet d'uniforme de petite tocor<br>pour les inspectours aux revues.                     | 23o        |
| 6550         | 16 jaavier,<br>Sunt Close,  | Portalis.     | Sonne à faire remettre à l'évêque d'Arras pour les<br>passers de son ducèse                                | +30        |
| 6551         | '16 janvier.                | Gardin.       | Order de faire trair en serret une samme de cent<br>mille france à M** d'Orlega.                           | +30        |
| 6552         | 17 juntier.                 | Decris.       | Défense sux hitiments français de navirace dans la                                                         |            |
|              |                             | Relieve       | mer Noire sous passition rouse                                                                             | <b>931</b> |
| 6553         | 17 janvier,<br>Sunt-Clent   | Begiand.      | Mariago de ce général avec M <sup>in</sup> Brageu vu avec plai-<br>sir; assurance d'oristos el d'anotic    | <b>#31</b> |
| 6554         | 19 janvier.<br>Sant Cloud.  |               | Arrêté révoquant un notaire et un huissier pour avoir<br>reçu une profestation routre le Concordat         | a31        |
| 6555         | ig jansier.<br>Sua-Closel.  | Regnier.      | Questions sur l'abolition des droits findant dans les<br>départements du Bhin, la Belgique et le Piéssont. | +3a        |
| 6556         | ng janrier.<br>Seat-Clead.  | Bejoun.       | Ordre d'activer la liquidation du compte de Vauler-<br>lergée avec le treur public.                        | s33        |
| 6557         | sa janvier.<br>Seet-Cloud.  | Le mème.      | Causes du retard d'une espédition à Génes; rennsis-<br>saire des guerres appelé à se justifier             | 233        |
| 6558         | 23 janvier.<br>Seas-Circl.  |               | Arrêté pour l'organisation de l'Institut national divisé<br>en quatre classes                              | e35        |
| 6559         | a6 janvier.<br>Paris.       | Decrés.       | Entai de frégates desant Alger; présence d'une escadre<br>à Toulon nécessales par les événements           | e38        |
| 6560         | ng janvier.                 |               | Conférence de dix députés saisses sure le Premier<br>Conseil; principes de l'acte de mediation             | s38        |
| 6561         | So jauvier.                 |               | Décision our un projet pour rétablir, à Orienns, le<br>mountment en l'hommeur de Jonese d'Arc              | 250        |
| 6562         | s février.                  |               | Note pour une circultire aux perfeta; alternatira posée<br>nux Belges sep ant en Autriche                  | 150        |
| 6563         | 3 février.<br>Saint-Gleuk   | Lebeun.       | Demande d'un rapport sur la loi qui anterise le con-<br>neil de legaritation à créer des pensions          | 251        |
| 6564         | 3 ferrier.                  | Berthier.     | Ordres pour l'approvisionnement et la muse en état de<br>definase des plates de l'Ils d'Elbe               | 201        |
| 6565         | 3 février.                  |               | Décision relative à des multitres venant de Saint-<br>Donningue et détenus à bord d'un vaissou             | 232        |
| 6566         | 3. Severier.                | Dorris.       | Envais de telespes à Saint-Domingue. Instruction pour<br>l'expédition de la Louisiere, à prodifier         | a5a        |
| 6567         | 3 fivrier.                  | Le même.      | Mesures à prendre pour entrelenir de fréquentes rela-<br>tions entre la metropole et les colonies          | a53        |
| 6368-        | à férrier.                  | Rochambeau.   | Conduite approuvée; avis d'envoi de reafects; gloire<br>réservée au pacificateur de Saint-Demingue         |            |
| 6569         | å février.<br>Pare.         |               | Décision refusent d'indemniser un armoteur de Mar-<br>seille d'une prise faite par les Auglas              | abi        |
|              |                             |               |                                                                                                            |            |

|              |                                     | -                |                                                                                                           |            |
|--------------|-------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| des<br>mices | DATES                               | DESTINATALBES    | SONNAIRE DES PIÈCES                                                                                       | Pages      |
| 8570         | 1803.<br>5 Siepler,<br>Seint-Cloyd. | Decris.          | Nouvelles expéditions pour Saint-Domingue à prépa-<br>rer dans les ports de l'Orisa et de la Hediterrare. | +55        |
| 8571         | 5 février.<br>Saint-Cloud.          |                  | Note: détachements que deivent fournir les différents<br>corps pour l'armée de Saral-Domingue.            | 255        |
| 6572         | 8 Sérvice.                          | Berthier.        | Order à l'officier commandant dans le Brismo d'en lais-                                                   |            |
| 6012         | Sant-Girel.                         | Decident.        | ser perodre possesson au nom du duc de Modène.                                                            | +58        |
| 6573         | 8 Sincies.                          | Hoir.            | Invitation à compourr un truité élémentaire de mathé-                                                     | -          |
| 6013         | Parts.                              | mey.             | makquen pour les lycces nationaux                                                                         | +56        |
| 6571         | g ffistier.<br>Pers.                | Berthier.        | Ordre à Morat de complèter à Crémone un bateillon<br>de déserteurs étrangers                              | 257        |
| 6575         | a février.                          |                  | - Dicision recommundant au général Bochambeau le                                                          |            |
|              | Paris.                              |                  | negra Telemaque, mare du Cap                                                                              | 957        |
| 6576         | so février.<br>Pues                 | Beguier.         | Ordre de faire reconduire à la frontière M <sup>est</sup> de Stael,<br>qui se rendait à Paris.            | 958        |
| 4577         | in février.                         | Le Prioce régest | Nouvelle assurance du désir de resserver l'union du                                                       |            |
|              | Parts                               | de Portugal.     | Portagal et de la France                                                                                  | e58        |
| 6578         | to Warier.<br>Paris.                | Berthier.        | Travail pour une répartition de conscrite, approuvé;<br>emplocement de troupes à modifier                 | a5g        |
| 6579         | 11 Sévrier.                         | Cheptal.         | Ordre de faire traveller à l'infermerie du collège de<br>Sunt-Cyr; besoins orgents des molades            | a60        |
| 6580         | 11 février.                         | Berthier.        | Bacommandation pour le général commandant à Stras-                                                        |            |
|              | Person                              |                  | beurg de ne point augmenter le service des soldats.                                                       | #6a        |
| 6581         | 11 Forier.<br>Page                  | Le mine.         | Ordre d'enveser des compagnies naires à Mantour<br>pour faire le service de la place                      | 260        |
| 6582         | 11 février.                         | Beguier.         | Ordre de faire surveiller et arrêter des embauchsurs                                                      |            |
|              | Peris.                              |                  | espegnola                                                                                                 | +61        |
| 8583         | 14 Siveier.<br>Pero.                | Decris.          | Confinnce du Premier Consel on Derrin; prespective<br>d'un giorieux avenir ouverte à ce ministre          | 961        |
| 8584         | 18 Herier.                          | Le même.         | Dispositions principales d'un projet pour former à                                                        |            |
| -            | Paris.                              | 2. 25,00.        | Brest on prytonic maritime                                                                                | 96+        |
| 6583         | 18 février.<br>Para.                |                  | Ordre : achat de marchandises de Nord pour la mo-<br>rine; chanere à faire seuvre en France               | <b>263</b> |
| 6586         | 18 février.                         |                  | Ordre : constructions navales à Villefranche : rétablis-<br>sement de l'arsenal.                          | e63        |
| 8387         | 18 férziez.<br>Paris.               |                  | Ordra pour l'essai de l'atimenta de guerre devant<br>Alger                                                | 165        |
| 6588         | 18 Serrier.                         | Decrès.          | Ordre pour l'ammement spécial d'one frégute et d'un<br>brick, nombétant toutes objections contraires      | 165        |
| 8589         | 18 Serier.<br>Peris.                | Mathieu.         | Béponse à uoe lettre; éloge des sentiments qui l'ont<br>dictée.                                           | 964        |
| 8590         | to février.                         |                  | Préembele de l'acte de médiation de la République                                                         |            |
|              | Parts.                              |                  | * helvetique                                                                                              | 265        |
|              |                                     |                  |                                                                                                           |            |

## TABLE DES PIÈCES. 711

| Non-<br>des<br>Prâces | DATES                | DESTINATABLES          | SONNAIDE DES PIÈCES                                                                                   | PAGES       |
|-----------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                       | 1803.                |                        |                                                                                                       |             |
| 6591                  | so Sincier.          |                        | Exposé de la situation de la République; message au<br>Sénat et un Gerps législatif                   | 266         |
| 6592                  | at fineier.          | Reguier.               | Soumes à faire ressettre à différentes personnes dé-                                                  | 200         |
|                       | Paris.               |                        | signed                                                                                                | 978         |
| 6593                  | as fivrier.          | Cheptal.               | Demande d'un rapport sur les rentes affectées à l'Athé-<br>nee de Torin.                              | 978         |
| 6598                  | as fivrier.          | Berthier.              | Envi d'inspecteurs dans les divisions militaires; ob-                                                 | \$10        |
| -                     | Paris.               | Dit Lagare             | jeta de leur missiee                                                                                  | 979         |
| 6595                  | st fivrier.          | La Consulte italienne. | Benserchuent des sentiments exprincés à l'occasion de                                                 |             |
| 6296                  | na firrier.          | - Melti.               | la mort de général Leclerc                                                                            | *79         |
| 9290                  | as leviner.          | · Meen,                | tidications, l'artillerie, les amenaux, etc                                                           | <b>s8</b> o |
| 6597                  | as férrier.          |                        | Décision relativa à la suppression des péoges du Pé                                                   |             |
|                       | Datie                |                        | dans les étain de Parinc                                                                              | 281         |
| 6598                  | as février.<br>Peris | Louis d'Affry.         | Aris d'ordres donnés pour le payement de diverses<br>sommes et d'une praises.                         | 289         |
| 6599                  | 91 février.          | Decris.                | Ordre d'envoyer secritement des armie et des mu-                                                      | 100         |
| 6000                  | Baria                | Ditter.                | tribust and Northeles                                                                                 | 282         |
| 6600                  | sa fivrier.          | Talleyrand.            | Instructions pour le pinéral Ney en Suisse; réception<br>qu'il doit faire à M. d'Affry.               |             |
|                       | Paris.               |                        |                                                                                                       | 283         |
| 6601                  | 23 février.          |                        | Alloration du Premier Consul à une députation du<br>Corpa legislatif                                  | .81         |
| 6602                  | a5 février.          | Tallerrand.            | Essei à Cagliari d'un agret chargé de surreiller les                                                  | -           |
|                       | Paris.               |                        | mostements des Belles anglasses                                                                       | 285         |
| 6603                  | a5 février.          | Berthier.              | Nourriture et entretisa des troupes en Suisse aux frais                                               | 985         |
| 5504                  | a5 Siverier.         | Le mino."              | du teisor français.  Ordre d'activer les trassux d'Alexandrie ; intention de                          | 950         |
| 6600                  | på liveter.<br>Paris | Le meuc.               | Ordre d'activer les trassux d'Alexandre : salention de<br>réunir huit mille boumes dans cette place   | 285         |
| 6605                  | s6 firrier.          |                        | Arreté allouant ann cardinaux des fruis d'installation                                                |             |
|                       | Parts.               |                        | el en traitment extracelative                                                                         | 286         |
| 6606                  | s6 ferrier.          |                        | AreNé : rapports à présenter pour agrandir le port de<br>Toulon si en augmenter les magnéres          | <b>986</b>  |
| 6607                  | an février.          | Creset.                | Insperience ettechée à l'exécution d'un canal entre                                                   | 200         |
| 000.                  | Paris.               | Ottac                  | Boulogne et Dunkerque                                                                                 | 287         |
| 6608                  | 27 février.          | Gaudin.                | Observations sur un compte de finances remis par la                                                   |             |
|                       | Paris.               |                        | ministre du trèser public                                                                             | 287         |
| 6609                  | ay firmer.<br>Paris  | Doerbs.                | Denande de projets pour l'approvisionnement de<br>Dunkerque et la construction de bateurs canonsiers. | 288         |
| 6610                  | an finnier.          | Denine.                | Accusé de réception d'un ouvrage historique; compli-                                                  | -           |
| ,                     | Pans.                |                        | ments à ce miet                                                                                       | 988         |
| 6611                  | s8 Sévrier,          | Barbé-Marbois.         | Note : demande est citagen Deguer d'un surrage dé-                                                    |             |
|                       | Paris.               |                        | taille sur la rétuation des finances anglaires                                                        | +89         |
|                       |                      |                        |                                                                                                       |             |

|            |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                            | _          |
|------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| den<br>den | DATES             | PESTINATAIRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SONNAIRE DES PIÉCES                                                                                        | PAGES      |
|            | 1803.             | f                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |            |
|            |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                            |            |
| 6612       | 2 846.            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Décision preservirant à l'avenir le mode de payement                                                       |            |
|            | Pane.             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | des pensions par le trésor public                                                                          | 289        |
| 6613       | 3 mars.<br>Paris. | Talleymod.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ordre de recheveher les pièces diplomatiques relatives<br>à l'expubion des Stuarts réfugiés en France      | 189        |
| 6614       | 4 mars.           | Berthier.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Arrêta infligés au général Solignar en punition de sa                                                      | -          |
|            | Paris.            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | tepue dans pa bel à Milen                                                                                  | 290        |
| 6613       | A more.           | Telleyroad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Braseignement à prendre près de M. de Gallo sur un<br>Italien résident à Londres                           | oge        |
| 6616       | T mers.           | Andrium.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Mesure à prendre contre un escroc. Demende de di-                                                          |            |
|            | Parra.            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | tela ser les finances anglaises                                                                            | 191        |
| 6617       | S more.           | Goodia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ordre de faire remettre une somme de ceut melle france                                                     | _          |
|            | Paru.             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | an prince de Conti                                                                                         | 991        |
| 6618       | to mers.          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Arrêté affectant une partie du château de Fontaine-                                                        |            |
| 0010       | Paris.            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | bleen a l'elablissement d'annéeste mélitaire                                                               | 191        |
| 6619       | 10 8875.          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ordre de constater la qualite du pain et de la vande                                                       | -9.        |
| 0017       | Free.             | Dejean.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | distributes aux Tevabdes                                                                                   | 191        |
| 6620       | to mars.          | Dorek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ordre de devancer les Anglais en Balie pour des schots                                                     | -          |
|            | Paris.            | Diversion.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | de bois destines à la marine                                                                               | 191        |
| 6621       | g I mars.         | Barbé-Marbeia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Valeurs en coopes de hois et en obligations à négocier                                                     |            |
|            | Paris.            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | pour assurer le service de l'an 31                                                                         | 293        |
| 6622       | 11 mars.          | Melzi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Demonstration contre les Français en Italie; plaintes<br>au sujet de la direction donnée à l'esprit public | 295        |
| 6623       | 11 800.           | Murst.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Conduita à tenir à Milan ; égerde à témoigner aux su-                                                      |            |
|            | Paris.            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Torsies (Interoper) (Instructions                                                                          | 196        |
| 6624       | 11 mors.          | Callert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Mission à la cour de Rossie; asjets de consersation<br>avec les membres de la famille impériale            | <b>898</b> |
| 66:25      |                   | L'Esperand Basel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Institution de trate à traine per les Angles, de-                                                          |            |
| -          | Pina              | The state of the s | mande d'intervention. Affeires d'Allemagne, etc.,                                                          | 199        |
| 6626       | 11 mars.          | Le Boi de Prosse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Exposé des griefs de la France contre l'Angleterre re-                                                     | -33        |
|            | Parts.            | on and of France.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Insant d'execuer l'ille de Malle.                                                                          | 300        |
| 6627       | 11 men.           | Le Boi d'Espagne,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Plaintes diverses, Instances pour l'armement de Mi-                                                        |            |
|            | Do.               | ar was a Expegior.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | person et la restauration de la marius moarmis.                                                            | 301        |
| 6628       | 11 mars.<br>Page: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Arrêté : dispositions générales pour la formation de<br>Bettilles à Dunkerque et Cherbourg                 | 3oi        |
| 5629       | to mers.          | Doroc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Instructions pour une mission en Prusse teuchant                                                           |            |
| 1          | Paris.            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | l'occupation projetée du Banovre                                                                           | 307        |
| 6630       | 13 mers.<br>Paris | Andriossy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Language tenu par le Premier Consul à ford Withworth<br>dans une réception aux Tuileries                   | 311        |
| 6631       | 13 mars.<br>Para. | Barbé-Marbeix                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Dispositions pour attribuer des crédits sopplémentaires<br>aux ministères de la marine et de la guerre     | 312        |
| 1632       | 13 mars.          | Decres.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Questions sur les mesores à prendre pour nuire au                                                          |            |
| 1002       | 13 mars.          | secres.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | commerce anglais en cas de guerre                                                                          | 313        |
|            |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                            |            |
|            |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                            |            |

| des<br>relican | DATES              | DESTINATAIRES  | SOMMAIRE DES PIÉCES                                                                                         | **** |
|----------------|--------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                | 1803.              |                |                                                                                                             |      |
| 6633           | 15 mars.<br>Peris. |                | Décision pour l'exécution d'un projet de fête en l'hen-<br>neue de Jeanne d'Arc.                            | 312  |
| 6634           | 15 mers.<br>Paris. | Berthier.      | Mise en état de défense des îles Marcouf; ordres pour<br>Belle-lle                                          | 310  |
| 6635           | Pers.              | Decrie.        | Ordres divers : semements à Toulon; défense de l'ife<br>d'Elbe ; annoi de troupes à la Martinique           | 315  |
| 6636           | of mers.           | Hedourille.    | Langage tenu par le Premier Consel à lord Withworth.<br>Projet d'arrangement relatif au roi de Sardaigne.   | 313  |
| 6637           | 16 mars.           | Mollien.       | Achats de rentes à faire par la caisse d'amortissement;<br>somme destinée à cette opération                 | 31-  |
| 6638           | 17 mars.<br>Date.  |                | Décision sur un règlement proposé pour la classe de<br>langue et de littérature françaises à l'Institut     | 318  |
| 6639           | 18 mars.           | Berthier.      | Ordres à Ney relativement à des troupes suisses prises<br>à la solde de la France.                          | 310  |
| 6610           | 18 para.           | Doerés.        | Énemération des soldats existent dans les dépêts<br>colonisux; ordre de les faire embarquer                 | 319  |
| 6641           | se mere.           | Barbé-Macheir. | Fonds restant en caisse à Brest sans être réclamis;<br>demande d'un rapport.                                | 390  |
| 6642           | samen.             | Berthier.      | Projet à présenter pour la réunion de parce d'artillerie<br>à Brada, Bologne et Raysone.                    | 320  |
| 6613           | nã mars.<br>Paris. |                | Décision refusant de changer des troupes de garnison<br>pour cause de rixes succ les habitants d'une ville. | 391  |
| 6644           | al mars.           |                | Décision accordant un secours de mille france à l'au-<br>mônier du grand maltre de Malte                    | 391  |
| 6645           | nå mara.<br>Data   |                | Décision : rapport demandé sur les sommes mises à la<br>disposition des évêques par les départements        | 391  |
| 6646           | ni men.            |                | Décision relativa à des demandes da eleches par dif-<br>ferentes communes de la Vendée                      | 391  |
| 6647           | ná mars.<br>Paris  |                | Décision en faveur de Ritter, ancien membre des as-<br>temblées delibérantes.                               | 391  |
| 6648           | s 6 mars.          |                | Décision en favour d'una maison d'éducation éconaise<br>à Ratisbunge                                        | 391  |
| 6619           | ni mara.           |                | Décision sur one demando d'ouvriers militaires pour<br>les lies de France et de la Béunion                  | 393  |
| 6650           | nà mars.           |                | Décision relative à la formation de corps de volontaires<br>an Belgique.                                    | 393  |
| 6651           | nii mara.<br>Pran. | Becthier.      | Projet de visiter les 16°, 16°, 15° et 16° divisions mi-<br>litaires; ordres en conséquence                 | 34   |
| 6652           | a5 mars.           | Le mème.       | Ordres pour l'instruction des troupes et pour les exer-<br>cares d'artiflerse                               | 3.   |
| 6653           | an mars.           | Le mène.       | Concentration de troupes sur les côtes de la Manche,<br>de Boulogne à Ostrade.                              | 39   |

| des<br>Prices | DATES               | DESTINATABLES | SONNAIRE DES PIÈCES                                                                                     | 74480 |
|---------------|---------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|               | 1803.               |               |                                                                                                         |       |
| 6654          | s 5 mars.<br>Paris. | Berthier.     | Ordres pour la réunion d'un corps de treupes destiné<br>à défendre le territoire hollandeis             | 3 9 6 |
| 6655          | sé mars.<br>Paris   | Le mine.      | Dispositions pour compléter la Garde cessuleire per<br>des sédats de chois.                             | 327   |
| 6656          | oy mars.<br>Paris.  |               | Décision acroedant au duc de Richelieu la permission<br>de rester au service de la Bussic               | 326   |
| 6657          | ng mars.<br>Pens.   |               | Note : erreurs signatives dans les comptes des ministres<br>de l'intérieur et des relations exterieures | 3:8   |
| 6658          | So men.<br>Peru.    | Lacure.       | Mission an Hollande : renarignements à réquir sur<br>les troupes, la marine et les places               | 329   |
| 6659          | St zoam.            | Berthier.     | Commandement de Flewingua confié au général Mon-<br>net; armement et défense de cette place             | 331   |
| 6660          | Su mare.            | Derris.       | Intention de faire rassembler des hateaux de pérha<br>dans six ports désignés.                          | 33a   |
| 6661          | Day.                | Le mème.      | Armement des canonnières et bateaux canonnière axis-<br>tant à Brost, Lorient, Rochefart et au Harre    | 334   |
| 6662          | 31 mers.<br>Page.   | Le mine.      | Projet de faire surveiller l'Escant et la port de Flos-<br>augue; renseignements demandés               | 331   |
| 6663          | Parts               | Talleyrand.   | Ergence du départ de Bernadotte, envoye en musion,<br>en Amérique                                       | 335   |
| 6664          | n avril.<br>Pore    | Varescalchi.  | Lettre confidentielle à écrire à Melai au sujet des dis-<br>consons élevées entre lui et Morat          | 335   |
| 6665          | s ered.             | Welsi.        | Accord à rétablir avec les autorités françaises. Projet<br>de grées su batulien de gardes italieunes    | 336   |
| 6666          | a avril.            | Murst.        | Aria d'enveis de troupes. Ordre d'éviter tout différend<br>avec Melai et le Consulle italienne          | 336   |
| 6667          | 6 avril.            | Berthier.     | Messares poor l'habillement provincire des conscrits;<br>andres disers.                                 | 337   |
| 6668          | 7 avril.<br>Pare.   |               | Décision chargeant Barbé-Marbois d'extendre les ré-<br>clamations des régrets de la Banque              | 338   |
| 6669          | 7 avril.<br>Pare.   | Parairlio.    | Compliments adressis à re compositeur sur la mu-<br>sique de l'opéra la Prosryesa.                      | 339   |
| 6670          | 8 avril             | Talleyrand.   | Question au sujet d'une convention avec la Hollande<br>publice par un journal batave                    | 3ho   |
| 6671          | g avril.<br>Paris   | •             | Decision : habitants des départements de Rhin à dé-<br>tourner d'émigrer comme colons en Pologne        | 360   |
| 6672          | g swrit.            | Telleyrand.   | Nomination du cardinal Frach à l'analessade de Bosse;<br>offres à faire à Carault.                      | 34,   |
| 6673          | g svril.<br>Post.   | Berthier.     | Ordres à donner en avcret pour divers mouvements de<br>troupes                                          | 341   |
| 6674          | g arril.<br>Paris.  | Le solme.     | Armement de le côte depuis l'embouchure de la<br>Somme jusqu'à celle de l'Escust                        | 36 s  |
|               |                     |               |                                                                                                         |       |

## TABLE DES PIÈCES.

| 3~            |                           |                   |                                                                                                               | _     |
|---------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 6es<br>PIÁCES | DATES                     | DESTISATAIRES'    | SOWMAIRE DES PIÈCES                                                                                           | 74480 |
|               | 1802.                     |                   |                                                                                                               |       |
| 6675          | g avril.<br>Pans.         | Меноц.            | Becommadation diverses : travers d'Alessodrie,<br>conscripten, rootes, manufactures, commerce                 | 342   |
| 6676          | g avçil.<br>Paris.        | Morand.           | Conscription et troupes à lever en Corse; projet d'y<br>établer une colonie de Maltan; avis et ordres         | 356   |
| 6677          | 10 avril.                 | Berthier.         | Ordres relatifs à la réorganisation des bataillons suisses                                                    |       |
|               | Parte                     |                   | as service de la France                                                                                       | 316   |
| 6678          | in avril.<br>Sent-Gloud.  | Joseph Bonsparte. | Eavei d'un travail sur les tribunoux de la Corse; de-<br>asande de modifications.                             | 317   |
| 6679          | to avril.<br>Seint-Gred.  | Rapp.             | Ordre de se readre à Auseana pour inspecter les<br>troupes helveliques. Missan en Suisse                      | 318   |
| 6680          | 12 avril.<br>Seint-Cloud. | Louis d'Affry.    | Nécessité de complèter les demi-brigades helvétiques;<br>conseils a donner una Suisses                        | 318   |
| 6681          | 13 avril.<br>Sept-Gred.   | Chaptal.          | Ordre de rédiger un projet de truité relatif aux mines<br>de l'île d'Elbe                                     | 319   |
| 6682          | 13 aveil.                 | Berthier.         | Instructions servites pour le commandement et la dé-                                                          |       |
|               | Seint-Cloud,              |                   | feone de l'île d'Elle en cas de guerre                                                                        | 350   |
| 6683          | 13 avril.                 | Le même.          | Ordre d'inviter les tribuss et députés de Bordesux à                                                          | -     |
|               | Nest-Cirel.               |                   | presser la levee de la conscription dans cette ville.                                                         | -551  |
| 6684          | så avril.<br>Sust-Ched    | Reguier.          | Countil de quitter les départements de l'Ouest à don-<br>ner su choque Supranet.                              | 351   |
| 6685          | th artic                  | Girod (de l'Ain). | Propose bienveillante à la veuve d'un député pour                                                             | - 231 |
| 00013         | Sunt-Cloud.               | Osrou (de l'Ass). | laquelle la Corps legislatif demande une pension                                                              | 35a   |
| 6686          | 14 aveil.                 |                   | Note pour le misistre de la guerre; ordres divers à                                                           |       |
|               | Sett Cloud                |                   | 946-7                                                                                                         | 35a   |
| 6687          | 15 avril.                 | Chaptel.          | Order d'envoyer aux perfets une circulaire relative à                                                         |       |
|               | Seat-Clead.               |                   | l'exercice public du culte dans les communes                                                                  | 353   |
| 6688          | 16 avril.                 | Lacurio.          | Envei d'un travail sur les dépenses de l'armée ita-                                                           | l     |
|               | Sant-Clead.               |                   | beane; demande d'un neuveus rapport                                                                           | 353   |
| 6689          | 16 avril.<br>Seist-Good.  | Berthier.         | Ordres à donner à Murat pour qu'il réunisse un corps<br>de troupes à Faensa                                   | 351   |
| 6690          | 16 mil.                   | Le mime.          | Observations et ordres relatifs sus parcs d'artilleris de<br>Breda et de Bologus                              | 355   |
|               | Seat-Cleal.               |                   |                                                                                                               | 355   |
| 6691          | 16 avril.<br>Sent-Good,   | Le mime.          | Onlre à donner pour que le garnisse du fort Lanalque<br>soit exclusivement formée par des troupes françaises. | 355   |
| 6692          | 16 avril.                 | Le misse.         |                                                                                                               | -     |
|               | Seat-Cloud.               | un adresin.       | Officier à désigner pour communiquer secrétement<br>que les chels irlandais et écossais à Paris               | 356   |
| 6693          | 17 arril.<br>Sent-Cirol.  | Le mème.          | Ordre d'activer l'armement de toutes les olées de la<br>France; points reconnandes.                           | 356   |
| 6691          | 18 svril.                 |                   | Décision : demende d'un rapport sur la réunion des                                                            | -50   |
| 5591          | Peris.                    |                   | callinges irlandais et écosais existant en France                                                             | 357   |
| 6695          | 18 avril.                 | Berthier,         | Béunien d'une coloune de troupes à Nimègue sous le                                                            |       |
|               | Seat-Clept.               |                   | communicated a general Fries                                                                                  | 357   |
|               |                           |                   |                                                                                                               |       |

| -             | CARL LAND    |               |                                                                                                      |       |
|---------------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| des<br>Prácas | DATES        | DESTINATAIRES | SOMMAINE DES PIÈCES                                                                                  | 74485 |
|               | 1803.        |               |                                                                                                      |       |
| 6696          | s8 avril.    | Berthier.     | Ordre d'ensover à Mantone, pour y être employés,                                                     |       |
|               | Sunt-Clred.  |               | sex cents noirs qui sont à Brest                                                                     | 357   |
| 6697          | 18 avril.    | Derris.       | Avis des dispositions si-densus ordonnées au ministre                                                |       |
|               | Saint Cloud. |               | de la guerre                                                                                         | 358   |
| 6698          | 18 annil.    | Le mine.      | Ordre au prifet de Rochefort de faire reconsultre                                                    |       |
|               | Seint-Gred   |               | one crésière tenemie à l'êle d'You                                                                   | 358   |
| 6699          | 19 avril.    | Talleyrood.   | Ordre de requirir le Gouvernement betave d'armer                                                     |       |
|               | Suat-Clopf.  |               | les fles de Goeree, de Voorn et les côtes                                                            | 359   |
| 6700          | 19 tvril.    | Berthier,     | Instructions pour l'armement et la défense de l'éle                                                  |       |
| 1             | Satso-Cired. |               | d'Yeu et des côtes jusqu'à l'île d'Ourssaut                                                          | 359   |
| 6701          | 19 svril.    | Decris.       | Bemande d'un rapport sur des projets de fortification                                                | 361   |
|               | Saus Cloud   |               | pour differents poonts de la Bretagna                                                                | 301   |
| 6702          | to avril.    | Berthier.     | Transus à faire commencer en Hollande sam attendre<br>les délibérations du Genvarnement batave       | 36.   |
|               | Sept-Good.   |               |                                                                                                      | 361   |
| 6763          | as and.      | Le mine.      | Ditails à rémair sur la situation administrative et les<br>Jessins de l'Ille d'Teu.                  | 363   |
|               | Sent-Clear   |               |                                                                                                      | 200   |
| 6704          | as amil.     | Gradia.       | Note prescrisses de vérifier les opérations financières<br>du citoren d'Aure, à Suint-Domingue       | 363   |
|               | Parts.       |               |                                                                                                      | 303   |
| 6705          | a3 avril.    |               | Décision permettant d'exporter du mais en Espagne;<br>avantage commercial à demander par réciprocité | 365   |
| 6706          | Paris.       |               | Projet de convention secrète avec les États-Unis rela-                                               | 365   |
| 6700          | e3 avril.    |               | Evenuent à la creaise de la Louisiane.                                                               | 365   |
| 6797          | e3 avril.    | Decrés.       | Établimements maritimes projetés en Bertagne et en                                                   | -     |
| 0707          | Page.        | Decres.       | Bolistie                                                                                             | 368   |
| 6798          | a3 aveil.    | Le mère.      | Défense aux préfets maritimes de permettre aux                                                       |       |
| 9140          | Page.        | C man         | etrazgers l'entrec des ports et arsenaux                                                             | 368   |
| 6709          | r3 avril.    | . Costat.     |                                                                                                      |       |
| -100          | Pero.        |               | Demande de renseignéments sur la construction d'un<br>fort dans la presqu'ile de Quiberon            | 360   |
| 6710          | at avril.    | Tallerrand.   | Mesores à faire peradre contre des Italians soupçon-                                                 |       |
| -             | Seint-Cloud. | 140-31404     | nés d'être des agents de l'Angleterre                                                                | 369   |
| 6711          | at avril.    | Meln.         | Mesure contre Cirognara approuvée; assurance d'une                                                   |       |
|               | Suat-Cirel.  |               | politique favorable à l'Italie                                                                       | 369   |
| 6712          | at avril.    | Morst.        | Considération à témoigner nex fonctionnaires italiens.                                               |       |
|               | Seas Cleal.  |               | Ordres pour les troupes en Italie                                                                    | 370   |
| 6713          | a5 avril.    | Lacriston.    | Mission militaire en Bretagne : inspection des ports,                                                |       |
|               | Seat-Cloud   |               | des travaux muritimes, des fortifications                                                            | 371   |
| 6714          | a6 areil.    | Decrès.       | Création de régiments de canonniers de la marine;                                                    |       |
|               | Seat Cond.   |               | bases d'un projet d'arrèté                                                                           | 378   |
| 6715          | ay avril.    | Lagrange.     | Mission secréte at trote de confisore dont le but appa-                                              |       |
|               | Seign-Cloud. |               | rest duit être l'inspection de la gendammerie                                                        | 376   |
| 6716          | p8 avril.    | Lebrus.       | Instructions détaillées pour one mission en Bretagne;                                                |       |
|               | Seat-Gool    | -             | renseignements divers à résitér                                                                      | 375   |
|               |              |               |                                                                                                      |       |
| 8             |              |               |                                                                                                      | 1     |

| N-                                                       | Note: projets pour la cristisse de nouveaux lycées et pour l'errection d'une states de Charlemagne.  Ordes danné en l'au net relistif ann cinée de désilière à represente su Fremet Consul.  d'Url. Désir de vair les cantous de la Suisse quiblier leurs actions de Sérveals. | 379<br>379 |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 6717 ag arzil. Pere. 6718 og avril. Berthier Seas-Cloud. | pour l'éverbon d'une statue de Charlemagne  Ordre donné en l'un 11 et réfuité ant écoles d'artillerie à représenter su Premier Gonné  d'Uri. Désir de vair les custous de la Suisse outéire leurs anciens déférends                                                            |            |
| Peris.  6718 og avril. Berthier Sens-Cloud.              | pour l'éverbon d'une statue de Charlemagne  Ordre donné en l'un 11 et réfuité ant écoles d'artillerie à représenter su Premier Gonné  d'Uri. Désir de vair les custous de la Suisse outéire leurs anciens déférends                                                            |            |
| Seat-Cloud.                                              | à representer au Premier Gonaul.  Désir de voir les cantous de la Suisse oublier leurs ancienn differenda.                                                                                                                                                                     | 379        |
| erio la mal La Landamana                                 | nd'Uri. Désir de voir les contous de la Suisse oublier leurs<br>anciens diffrends                                                                                                                                                                                              |            |
| Seite-Gred.                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 380        |
| 6720 1" mai. Talleyran<br>Saint-Cloud.                   | d. Instructions pour une conférence avec l'ambassadeur<br>britannique                                                                                                                                                                                                          | 380        |
| 6721 1" mai. Le même                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 381        |
| 6722 s mai.                                              | Décision sur une demanda adressée par Ritter, ancien membre des assemblées delibérantes                                                                                                                                                                                        | 381        |
| 6728 e mai. Decrés.                                      | Projet d'établir on bassin de construction à Seinte-<br>Adresse, près du Havre                                                                                                                                                                                                 | 38:        |
| 6726 3 mai. Le Lendam                                    | man But que a'est proposé le Premier Consul dans l'acte                                                                                                                                                                                                                        | 380        |
| 6725 3 mai                                               | Note pour l'ombassedeur d'Angleterre ; proposition d'orrangement relatif à Malte                                                                                                                                                                                               | 383        |
| 6726 6 mai. Le Landon<br>Secucioni de Schwi              | man Nécessité d'oublier les querelles passées; assurance de                                                                                                                                                                                                                    | 385        |
| 6727 6 mai                                               | Décision relative à l'occeptation de dons immobiliers<br>sflectés à l'entration des politres desservants                                                                                                                                                                       | 385        |
| 6728 6 mai. Les Rourgmen<br>Suint Cloud. Schaleure de    | stre et Satisfaction de la mission remplie par un envoyé du                                                                                                                                                                                                                    | 385        |
| 6729 g mai, Macrocald                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 386        |
| 6730 11 mi.                                              | Arrêté autorisant Joseph de Maistre à proter au ser-<br>vice du rei de l'île de Sardaigne                                                                                                                                                                                      | 386        |
| 6731 10 mai                                              | Décision prescrivant de faire exécuter à Bordeoux la loi sur la conscription                                                                                                                                                                                                   | 387        |
| 6732 10 mai.                                             | Note relativa à la translation du corps de Desaix dans<br>l'église du mont Saint-Bernard                                                                                                                                                                                       | 388        |
| 6733 1 a mai, Gretet.                                    | Ordres poor l'achèvement d'une route at pour la<br>réparetion d'une digne à Cherbourg                                                                                                                                                                                          | 388        |
| 6734 in mai.                                             | Note pour le ministre de la guerre; renseignements à donner sur différents printe de la Bretague                                                                                                                                                                               | 388        |
| 6735 10 mai, Messen.<br>Saint-Cloud.                     | Route du mont Genèvre. Vues secrètes sur la place<br>d'Alexandrie. Avas et mesures diverses                                                                                                                                                                                    | 380        |
| 6736 sa mai. Lagrange<br>Sant-Good.                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| 6737 10 mai. Decrés.                                     | Ordre de prendre des mesures pour faire travailler<br>activement aux digues de Cherbourg                                                                                                                                                                                       | 391        |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |

| riác <b>a</b> s | DATES                     | DESTINATAIRES                    | SOMMAIRE DES PIÈCES                                                                                          | PARI |
|-----------------|---------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                 | 1803.                     |                                  |                                                                                                              |      |
| 6738            | I S 7000.<br>Seint-Cloud. | Portalis.                        | Sommes à faire remettre à des prêtres des diocèses de<br>la Bochelle et de Vatores                           | 39:  |
| 6739            | ra mai.<br>Paris.         | L'Ambanadeur<br>d'Angleterre.    | Béponse su refus de recsettre l'Br de Maîte aux puis-<br>sances garantes de la paix d'Amises                 | 391  |
| 6740            | 13 mai.<br>Sent-Cirtal.   | Telleyrand.                      | Arrangement à faire proposer au cabinet de Londres<br>par l'intermédiaire de Schissenselpenninck             | 39   |
| 6741            | 13 mei.<br>Seist-Cirot.   | Berthier.                        | Ordres pour les fortifications d'Alexandrie ; importance<br>politique de cette place                         | 30   |
| 6752            | 13 mei.<br>Sept-Cloud.    | Le même.                         | Ordre aux troupes du camp de Nimègne de se porter<br>à Goeserden prétes à ensahir le Hanosre                 | 30   |
| 6743            | 13 mai.<br>Peris.         | Clarke.                          | Intention de Premier Consel qu'il soit suis embarge<br>sur les biltiments anglais dans les ports de Toscane. | 39   |
| 6716            | 1-6 mai.<br>Paris.        | Marescalchi.                     | Communication socrète à faire à la Conselle d'une<br>note remise à lord Withworth quittant Paris             | 39   |
| 6745            | 15 mai.<br>Seiat-Ched     | Berthier.                        | Mécontentement des bonneurs rendus à lord Elgin par<br>le général commandant à Livourns                      | 30   |
| 6716            | 17 mai.<br>Seint-Cleaf.   | Beguier.                         | Envei d'un rapport secret; enquêts à demander su<br>tribunal criminel de Maestricht                          | 30   |
| 6717            | 17 mai.<br>Saint-Good,    | Gradie.                          | Pension de M <sup>-</sup> d'Orious-Bourbon fixée à cent mille<br>france per en.                              | 39   |
| 6748            | 17 mai.<br>Sent-Cloud.    | . Lances.                        | Avis du départ de l'ambassadeur d'Angloterre; peu<br>d'espoir de conserver la paix                           | 30   |
| 6719            | 17 mai.<br>Seat-Cloud.    | Le Prince régent<br>de Portugui. | Boptore imminente avec l'Angleterre par suite de la<br>non-exécution du traité d'Amiens.                     | 39   |
| 6750            | 17 mai.<br>Saint-Chref.   | L'Électeur de<br>Salaburg.       | Compliments. Espérance de voir ce prince agir envers<br>la France d'après ses sentiments personnels          | 30   |
| 6751            | 17 stat.<br>Seint-Cloud.  | Le Leodemman<br>de la Seine.     | Eavoi de la note remise à lord Withworth au moment<br>de son départ pour Paris.                              | 40   |
| 6752            | 17 mai.<br>SeptCool.      | Le Pape.                         | Annonce de la rupture de la paíx. Passago pour des<br>troupes demandé à travers les étals romains            | åe   |
| 6753            | sy unai.<br>Saint-Cloud.  | Genealvi.                        | Béponse à des félicitations ; assurance d'estanc et pro-<br>mese de concours.                                | åo   |
| 6754            | 19 mai.<br>Paris.         |                                  | Décision resseyant un morcean de musique 4 l'ap-<br>précistion de Parsielle.                                 | 60   |
| 6755            | so mai.<br>Para.          | Le Sénet.                        | Message exposant les reuses de la rupture de la paix<br>avec l'Angleterre.                                   | ào   |
| 6756            | se mai.<br>Suni-Gred.     | Barbé-Marbeis.                   | Témoignage de satisfaction donné à ce ministre ; fouds<br>destans à des gratifications.                      | áo   |
| 6757            | s a mai.<br>Seint-Closel. |                                  | Dérision : nécessité de conserver quelque temps encore<br>la succarade des lavalides d'Avignon               | 40   |
| 6758            | s s mei.<br>Seint-Closel. | Decres.                          | Mesere contre le connuerce anglais en Italie; ordre<br>d'enseyer des lettres de marque                       | ào   |

| des<br>Pricus | DATES                            | DESTINATAIRES  | SOMNAIRE DES PIÈCES                                                                                                                          | PACE |
|---------------|----------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 6759          | 1803,<br>ee mai.<br>Page.        | Maroscalchi.   | Ordre d'arrêter les Anglais en Italia, de saisir lenra<br>biens et d'armer en course contre est.                                             | 806  |
| 6760          | ee mai.<br>Sees-Good.            | Berthier.      | Ordre de porter à cinq cents boestors la garsison des<br>lies Marcouf.                                                                       | 307  |
| 6761          | ee mai.<br>Sust-Cond.            | Le mine.       | Dispositions pour l'armement et la garaison de l'île<br>de Brehat.                                                                           | 507  |
| 6762          | ee mei.<br>Pere.                 | Gootroome.     | Rappel des réglements de la marier en temps de<br>guerre; ordre d'empécher le blocus de Marseille                                            | 508  |
| 6763          | e3 mai.<br>Sent-Cloud.           | Mural.         | Ordres pour l'occupation de Tarente par Gomion St-<br>Cyr. Mise en état de siège de Lisonruc. Avis divers.                                   | Sog  |
| 6764          | s3 mai.<br>Sunt-Cloud.           | Bertkier.      | Armement de l'île de Groix et de Belle-lle; officier<br>roulade à remplacer                                                                  | 611  |
| 6765          | s4 mai.<br>Pens.                 | Barbé-Marbois, | Nécessité d'una émission de billets plus considérable<br>par la Banque de France                                                             | £10  |
| 6766          | s5 mai.<br>Pens.                 |                | Allocation du Premier Consul su Sinst, su Tribunst<br>et à une députation du Corps législatif                                                | 519  |
| 6767          | s5 mai.<br>Neist-Glout.          | Reguier.       | Fonds secrets à mettre à la disposition du parlet du<br>Morbiban.                                                                            | Ach  |
| 6768          | sõ mei.<br>Sunt-Goal.            |                | Dicinion; colonie à former en Corse avec les hommes<br>indisciplinés provenant de dépôts coloniaux                                           | hià  |
| 6769          | 95 mai.<br>Saut-Cleat.           | Le Pape.       | Lettre accréditant le cardinal Fesch en qualité d'au-<br>basadeur près du Suiat-Soige                                                        | 415  |
| 6770          | 97 mai.<br>Seat-Good.            | Le même.       | Lettre senoupant le rappel du citoyen Garault, ministre<br>plempotentiaire à Bonne.                                                          | 616  |
| 6771          | 97 mai.<br>Suret-Cloud.          | Berthier.      | Dispositions relatives à des individus compromes dans<br>nue affaire à la Guadeisupe                                                         | 416  |
| 6772          | s 8 mas.<br>Seist-Good.          | Murat.         | Compliment sur la nassance d'un fils. Zèle à stinuter<br>pour la formation de l'ermée italieuce                                              | 517  |
| 6773          | 5g mai.<br>Surat-Cloud.          | Barbe-Murbois. | Intention de faire acheter des manitions navales par<br>une compagnie de lanquiers                                                           | 418  |
| 6775          | ng mai.<br>Suas-Cleek<br>3a mai. | Derrie         | Notes : construction de baleaux plats; ochats à faire en<br>Hollande; arseaul de Flessingue                                                  | 418  |
| 6776          | Sout-Good.                       | Berthier.      | lospes, péniches et baireox es construction                                                                                                  | 519  |
| 6777          | Seint-Cloud.                     | Le mime.       | Travaux de fortifications à ralentir à Pizzighettone et<br>à presser à Alexandrie.<br>Ordre à Mortier de respecter l'indépendance des villes | 119  |
| 6778          | Sunt-Cloud.<br>1" juin.          | Le même.       | de Hansare et d'Oldenbeurg.  Décision sur un repport relatif sus bobemiens des                                                               | fiso |
| 6779          | Pans.                            | Berthjer.      | Bases-Pyriories  Avis à donner que la carte des captens suipaes ares                                                                         | 420  |
| ""            | Sust-Cloud.                      | podier.        | levée aux fruin de la République fruiçaise                                                                                                   | has  |

| des<br>prilicas | DATES                   | DESTINATAINES                | SONNAIRE DES PIÈCES                                                                                          | 71000 |
|-----------------|-------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                 | 1803.                   |                              |                                                                                                              |       |
| 6760            | 3 juin.<br>Pare         | Boguier.                     | Beproches à faire à des propriétaires de journoux pour<br>publication de fausses neuvelles.                  | åe:   |
| 6781            | 3 jain.<br>Pers.        | Le même.                     | Injunction on propriétaire du jeurnal le Gauges fran-<br>pair de changer le reducteur de cette feuille       | áee   |
| 6782            | 3 juin.<br>Peris.       | Le même.                     | Becommandations & réitérer aux journalistes; nou-<br>voiles qu'ils ne doivent pas publier                    | ž se  |
| 6783            | 3 juin.<br>Pers.        | Decrès.                      | Notes sur les trevaux et préparatifs à faire en vue de<br>la guerre maritime.                                | te3   |
| 6784            | 3 join.<br>Peris.       |                              | Décision sur la proposition de réglementer la publi-<br>cité des ofréssones religieuses.                     | 426   |
| 6765            | A juin.<br>Sunt-Clean.  |                              | Note : fonds supplémentaires accordés pour les tra-<br>vaux du parc de Saint-Gloud                           | 107   |
| 6786            | 4 juie.<br>Sunt-Cleat.  | Begnier.                     | Benseignements & prendre dans le Morbiban; ordre<br>d'arrêter des parents de Georges Cadoudal                | 107   |
| 6787            | & juie.<br>Seat-Chat.   | Chaptal.                     | Ordre à Mesou relativement aux pauvres, mendionts<br>et gens saus èveu en Piémont.                           | 446   |
| 6788            | å juin.<br>Seist-Cleud. | Cretet.                      | Plaintes se sujet de travaux en retard; demande d'un<br>rappert sur les droits désolus sux ingénieurs        | 4e8   |
| 6789            | A juin.<br>Scint-Good.  |                              | Arrêté ordonnant qu'il sera fait un présent diploma-<br>tique à M. de Markol                                 | Leg   |
| 6790            | 4 juin.<br>Sext-Cont    | Melai.                       | Explication des aserures prises pour composer le corps<br>d'armée de Naples.                                 | teg   |
| 6791            | & juin.<br>Seat-Cloud.  | Berthier.                    | Dispositions militaires pour empécher des communes<br>du Morbiban de communiquer avec l'Angielerre           | 130   |
| 6792            | 6 juin.<br>Seat-Good.   | Chaptal.                     | Ergrece de faire travailler on port de Saint-Giffes,<br>département de la Vendée                             | 13:   |
| 6793            | 6 join.<br>Seint-Cloud. | Berthier.                    | lestructions pour Victor, chargé du commandement<br>des troipes françaises et bataves en Hollande            | 431   |
| 6796            | 6 juin.<br>Saint-Cloud. | Le même.                     | Ordres relatifs à l'He d'Yeu : officier à remplacer;<br>discipline à rétablir; garaison à renforcer          | 433   |
| 6795            | 6 juin.<br>Sunt-Cirol.  | Le même.                     | Meuraise tenne d'une demi-brigade et incurie des<br>officiers; demande d'un repport à ce sujet               | 131   |
| 6796            | 7 juin.<br>Saint-Cleul. | Telleyrood.                  | Démarches à faire pour l'arrestation ou l'éleignement<br>d'ancienn évêques réfugiés à l'étranger             | 434   |
| 6797            | 7 juin.<br>Suint-Cloud. | Louis d'Affry.               | Accusé de réception d'une lettre; satisfaction de la<br>tournure des affaires en Suisse                      | 435   |
| 6798            | 7 juin.<br>Seist Cleal. | Charles de Dalberg.          | Compliment à l'occasion du nouveau titre pris par ce<br>prince, devenu électeur archichancetier de l'empire. | 435   |
| 6799            | 7 juin.<br>Swot-Cloud.  | L'Électeur<br>de Wurtenberg. | Même compliment à or prince, devesu électeur de<br>Westemberg.                                               | 436   |
| 6800            | 7 juin.<br>Seint-Cloub. | L'Électeur de Bade.          | Même compliment à ce prince prenant le titre d'é-<br>lecteur de Bade                                         | 436   |

| des<br>relicates | DATES                     | DESTINATAIDES                | SOMMAIRE DES PIÈCES                                                                                   | 7448 |
|------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                  | 1803.                     |                              |                                                                                                       |      |
| 6801             | 7 juin.<br>Seint-Cloud,   | Bourcier.                    | Modifications à intreduire dans un projet d'organisa-<br>tion de la cavalerie                         | 436  |
| 6802             | 8 juin.<br>Smar-Cloud.    |                              | Décision pour la remise aux arrenaux maritimes des<br>cuivres existant dans les ateliers manétaires   | 437  |
| 6803             | 8 juin.<br>Seat-Cloud.    | Chaptal.                     | Concours que doit prêter le commissaire du gouver-<br>nement su commendant de l'Élé d'Elbe            | 431  |
| 6804             | 8 jain.<br>Pens.          | Beethier.                    | Ordres d'armensent à réitérer à l'Ils d'Elbe. Mission<br>d'un officier sur les côles de Bretagne      | 4.31 |
| 6805             | 8 join.<br>Paris.         | Le mème.                     | Défense de rien prescrire relativement au matériel de<br>la marine sans l'ordre du Premier Consui     | 44   |
| 6806             | g juin.<br>Sunt-Cloud,    | Maret.                       | Ordre relatif à l'impression de tablesex joints à un<br>arrêté appelant les conscrits de la réserva   | 44:  |
| 6807             | g jain.<br>Seat-God,      | Berthier.                    | Dispositions pour compléter les bataillons tenant gur-<br>nison aux iles d'Yeu et de Bé               | 44   |
| 6808             | 9 jais.<br>Seat-Cleal.    | Le soème.                    | Ordre de faire faire un plan de défense pour l'île De-<br>noet, à l'embouchure de le Vitaine          | 86   |
| 6809             | g juin.<br>Seint-Cloul.   | Mortier.                     | Compliments sur les succès abtenus en Hanovre. Avan-<br>tages espéres de le convention de Sublingen   | 45   |
| 6810             | to juin.<br>Paris.        | Decris.                      | Note ordonnant d'exceloyer tous les ouvriers des ports<br>oux travoux maritisses entrepris par l'élat | 86   |
| 6811             | s s join.<br>Seint-Cloud. | Begnier.                     | Ordre de suspendre l'exécution d'un jugement, le con-<br>danné s'étant pourvu en grâce                | 44   |
| 6812             | 11 jain.<br>Saint-Cloud.  | Le zolme.                    | Sotomes à faire remettre à diverses personnes dési-<br>gnces                                          | 44   |
| 6813             | 11 juin.<br>Saint-Cloud.  | Le mime.                     | Fonds destinés à l'hôtel de la préfecture de Vannes;<br>augmentation du troitement du préfet          | AA   |
| 6814             | så join.<br>Sent-Cloud    | Berthier.                    | Ordres pour la formation de camps à Deveuter, Gand,<br>Seint-Omer, Compiègne, Saint-Male, Bayonne     | 44   |
| 6815             | 1 & juin.<br>Sant-Cloud   | Le même.                     | Mesures à proposer sfin de mettre à exécution les<br>dispositions ci-dessus.                          | 44   |
| 6816             | s & juiq.<br>Saint-Cloud. | Le même.                     | Ordre d'employer, su camp de Deventer, les couvois<br>d'artillerie destinés aux armées de Hanovre     | 44   |
| 6817             | 1 A join,<br>Suist-Cloud, | Dejesa.                      | Projets à présenter pour des approvisionnements en<br>vivres et en effets d'habiltement               | 44   |
| 6818             | 1 & juin.<br>Seist-Cloud. | Berthier.                    | Demando de renseignements sur les magasins d'artif-<br>lerie et dépôts d'armes de Turin               | 44   |
| 6819             | 15 juin.<br>Pere          | Le Ministre<br>de la marine. | Compte à rendre de la construction de choloupes et<br>buleaux canonniers; ordres et avis              | 45   |
| 6820             | 16 juin.<br>Seint-Cloud.  | Gaudin.                      | Preduit d'un droit de tonnage à l'île d'Yeu affecté à<br>la réparation du port                        | 45   |
| 6821             | 16 juin.<br>Seint-Cloud   | Berthier.                    | Ordre à Mortier de faire occuper l'éséché d'Ossa-<br>bruck par des troupes aux ordres de Dossolle     | 45   |

| des<br>PIÈCES | DATES                     | DESTINATAIRES | SONMAIRE DES PIÈCES                                                                                      | PAGES |
|---------------|---------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|               | 1803.                     |               |                                                                                                          |       |
| 6822          | s 6 juin.<br>Seint-Glood. | Berthier.     | Instructions pour Mortier : emplacement assigné à des<br>troupes hanovriennes                            | 15a   |
| 6823          | 16 join.<br>Sent-Cleud.   | Le même.      | Appel de conscrits de la réserse pour compléter les<br>instillors de train d'artiflerie                  | 453   |
| 6824          | 16 juin.<br>Seist-Cloud,  | Le mèsse.     | Ordres relatifs on armes de calibre français qui sont<br>dans la République italicone et dans le Piémont | 453   |
| 6825          | 16 juin.<br>Saist-Cloud.  | Decrès.       | Réparation d'une frégate hanovrienne; construction<br>de chaloupes sur l'Elbe et le Weser                | 454   |
| 6826          | s y juin.<br>Paris.       |               | Arrêté ordennent de fondre, à Dousi et à Strasbourg,<br>des mortiers dostinés à l'arrecement de Boulegne | 455   |
| 6827          | 17 juin.<br>Peris.        | •••••         | Note pour le ministre de la marine relativa oca pré-<br>paratifs de la flottille                         | 455   |
| 6828          | 17 juie.<br>Seint-Cloud.  | Forfait.      | Recommandation d'activer dans teus les chantiers les<br>coustructions pour la flottille                  | 458   |
| 6829          | s 8 juin.<br>Seat-Clook   | Gaudin.       | Observations our on travail relatif aux sénatoreries;<br>modifications à y introduire                    | 456   |
| 6830          | 18 jain.<br>Seist-Cloud.  | Le même.      | Envoi d'un mémoire sur le séquestre des biens de la<br>rive gauche du Rhiu; rapport demandé              | 457   |
| 6831          | t S juin.<br>Seint-Cloud. |               | Arrêté pour restituer des biens indément confisqués<br>à des citoyens qui servaient dans les armées      | 658   |
| 6832          | 18 join.<br>Pans.         |               | Note pour le ministre de la marine ; mécoutentement<br>de l'inaction de Dumanoir à Toelou                | 458   |
| 6833          | 1 g join.<br>Saut-Cloud.  | Chaptel.      | Ordre 4 donoer au prifet de la Manche pour activer<br>les travaux de Cherbourg                           | 458   |
| 6834          | ng jinis.<br>Penis        | Le même.      | Ordre de continuer de payer au chanteur Garet la<br>pension dont il jouissait                            | 459   |
| 6835          | 19 juin,<br>Seint-Cleut,  | Talleyrand.   | Instructions à donner an ministre français à Berlin,<br>au sejet des affaires de Henovre                 | 45p   |
| 5836          | 19 juin.<br>Seet-Cloud.   | Berthier.     | Ordre d'augmenter le nombre des ouvriers employés<br>oux texaux d'Alexandrie                             | 16o   |
| 5837          | 19 jain.<br>Seet-Cloud.   | Le nséuse.    | Mauvais état des plates-formes da port de Cherbourg ;<br>ordre pour un envoi d'afféts.                   | 461   |
| 5538          | 19 juie.<br>Seet-Glood.   | Le même.      | Compte à dessander de l'iornécution des ordres don-<br>nes à la 3g° dessi-brigade                        | 661   |
| 1839          | 19 juin.<br>Seist-Cloud.  | Fleurieu.     | Reproches on préfet maritime de Dunkerque ; exemple<br>à faire d'un officier syant manqué d'énergie      | 461   |
| 5840          | no juin.<br>Paris.        |               | Arrété interdisant l'entrée des marchandises anglaises<br>dans les ports de la République                | 46a   |
| 5841          | et juie.<br>Sent-Glood.   | Decrés.       | Points à indiquer notre Boulogne et Dankerque pour<br>y établir des batteries                            | 463   |
| 3842          | st jain.<br>Sent-Clost.   | Fleuries.     | Ordres pour construire, armer et gréer des bâtiments<br>sur les chantiers de Paris                       | 464   |

| des<br>redictes | DATES                    | DESTINATAIRES | SOMMAIRE DES PIÈCES                                                                                    | PAGE |
|-----------------|--------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                 | 1803.                    |               |                                                                                                        |      |
| 6843            | on join.<br>Saint-Cloud. | Regnier.      | Ordre de faire arrêter des prêtres du diocèse de la<br>Bochelle et un imprimeur                        | ±65  |
| 6844            | en join.<br>Pero.        |               | Arrêté : dispositions supplémentaires relatives aux<br>camps de Saint-Ouser, Gaud et Compiègne         | 465  |
| 6845            | oo join.<br>Suint-Cloud. |               | Ordre : refonte d'une partie de l'artiflerie italienne;<br>opprevisionnement des places du Piément     | 46   |
| 6846            | es juin.<br>Paris.       |               | Arrêté ordonnant la confection d'outils et de sacs à<br>terre pour l'artillerie et le génie            | 46   |
| 6847            | on join.<br>Paris.       | Fleurien.     | Ordre on vice-assirul Truguet de prendre le com-<br>mandement d'une escadre en armement à Brest        | 66-  |
| 6848            | us juin<br>Paris.        |               | Dérision ordonnant d'envoyer sur-le champ des lettres<br>de marque à Ancène                            | 46   |
| 6849            | a3 join.<br>Sant-Cloud.  | Barderer.     | Béponse à une demande d'accompagner le Premier<br>Consul en qualité d'instoriographe                   | 47   |
| 6850            | e3 jain.<br>Seint-Cloud. | Talleyroad.   | Ordre de répondre aux lettres écrites par les différents<br>estions de la Suisse                       | 47   |
| 6851            | e3 join,<br>Sciat-Cloud. | Bourcier.     | Nouveaux changements apportés à un projet d'organi-<br>sation de la cavalerie.                         | 47   |
| 6852            | a3 jain.<br>Sent-Cloud.  |               | Arrété accordant une pension à la veuve de Léon Aune,<br>mort des suites de ses blessures              | å7   |
| 6853            | u3 juin.<br>Sout-Cloud.  | Victor.       | Compliment sur le mariage de ce géneral avec la fille<br>d'un amiral hollandeis                        | 47   |
| 6854            | e3 join.                 |               | Ordres an ministre de la marine pour faire ectiver<br>les constructions navales dans les ports         | å7   |
| 6855            | at join.<br>Paris        |               | Décision renvoyant à Combocérès un ouvrage de l'his-<br>torien de Sales contre la Révolution française | 47   |
| 6856            | n6 juin.                 | Cambacérés.   | Arrivée du Premier Consul à Amieus; nouvelles de<br>voyage; ben état de l'esprit public                | â7   |
| 6857            | a6 jain.                 |               | Note pour le ministre de la guerre : travaux à l'île<br>d'Yeu ; service d'un bateau de poste à établir | 47   |
| 6858            | n6 join.                 | Berthier.     | Pouvoirs du général Rusen commandant l'île d'Elle.<br>Ordres à donner.                                 | 47   |
| 6859            | of juin.<br>Aniets.      | Fleurica.     | Ordre de faire mettre en construction douae bitiments<br>sur les chantiers de Compiègne                | 47   |
| 6860            | oy juin.<br>Assess.      | Cambac(vis.   | Procès-verbaux à expédier au Sénat. Prochain départ<br>pour Saint-Valory. Nouvelles.                   |      |
| 6861            | oy juin.<br>Amero.       | Regnier.      | Defiste de Sales à renvoyer de l'Institut. Interregutoire<br>à faire solor à M. de Caraman             | 4    |
| 6862            | uy juin.                 |               | Arrêté ordonnant l'exécution de divers travaux mili-<br>taires à Amiens.                               | 67   |
| 6863            | ey juin.<br>Anires.      | Goudin.       | Nécessité de presser la vente des biens nationaux pour<br>aubrenir aux dépenses de l'un at             |      |

| dm<br>Priices | DATES                    | DESTINATABLES | SOMMAINE DES PIÈCEE                                                                                       | PA680 |
|---------------|--------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|               | 1883.                    |               |                                                                                                           |       |
| 6864          | s7 jain.<br>Autono.      | Telleyrand.   | Invitation à transmettre su cardinal-légat de venir à<br>Brunelles, où se rendre le Premier Consal        | 877   |
| 6865          | sy join.                 | Berthier.     | Dispositions à prescrire aux troupes passent sur la<br>territoire pressure pour se rendre en Hanovre      | 178   |
| 6866          | ay juin.<br>Anims        | Le même.      | Becommandation à faire à Mortier pour la place de<br>Hameln ; officiers à y envoyer                       | 478   |
| 6867          | 97 juin.<br>Amiros       |               | Arrêté pour la mise en construction de bateaux plate<br>sur l'Elibe et le Weser                           | 879   |
| 6868          | 97 juin.<br>Amien.       | Flearies.     | Ordre de veiller à la construction des chalospes es-<br>nomières offertes en dons volontaires             | 879   |
| 6869          | ag juin.<br>Abbertte.    | Cambacírés.   | Départ d'Amiens; arrivée à Suist-Valory et à Abba-<br>ville; neuvelles.                                   | 480   |
| 6870          | t" juillet.<br>Calais.   | Le même.      | Visite à Étaples; inspection du port de Boulogne et<br>des cites; entrée a Calais.                        | 481   |
| 6871          | a joillet.<br>Deskeryes. |               | Arrèté difendant aux généraux d'avoir des officiers<br>d'artiflerie pour sides de camp                    | 881   |
| 6872          | 3 juillet.<br>Dankregue. | Cambacária.   | Nouvelles de voyage. Sentiments patriotiques des villes<br>traversées par le Premier Consul               | A8=   |
| 6873          | 3 juillet.<br>Deskerpe,  | Le soèuse.    | Maintien des dispositions rigourenses de l'arrêté du<br>1 <sup>st</sup> messidor au 11                    | 48a   |
| 687à          | 3 juillet.<br>Duakerque. | Regnier.      | Becommandation de surveiller les monées anglaises;<br>sedre d'éloigner les Anglais de Paris et des côtes. | 883   |
| 6875          | 3 juillet.<br>Duckerçue. | Tallegrand.   | Article à faire faire sur la conduite déloyale des An-<br>glais à l'égard des pêcheurs français           | 183   |
| 6976          | 3 juillet.<br>Dankerque. | Berthier.     | Plaiete de l'inexécution de plusieurs ordres; orgence<br>de commencer l'armement des places               | 184   |
| 6877          | 3 juillet.<br>Dunkerque. |               | Arrêté ordonnant l'établissement de pièces de gros<br>cabbre à Boulogna et aux environs                   | 885   |
| 8878          | 3 juillet.<br>Deskarper. |               | Arrêté : changements et traveux à faire à la jetée de<br>Boulogne                                         | 686   |
| 6879          | 3 juillet.<br>Deckerpse. | Portalis.     | Ordre de faire teair à des prêtres de la Vendée les<br>gratifications qui leur aut été accordées          | 186   |
| 6888          | 5 juillet.<br>Dankerque. | Cambeoirés.   | Facilités à donner se Sénat pour ses travaux. Nou-<br>velles de voyage.                                   | 487   |
| 6881          | 5 juillet.<br>Dankeeper. | Reguier.      | Preuves à ressembler contre un chef de briguads seisi<br>à Begnelles. Ordre de faire arrêter un Anglais   | 887   |
| 6582          | 5 juillet.<br>Dealerque. |               | Arrêté prescrivant de cooper des bois pour la starine<br>dens les foréts près de Bouloges                 | 488   |
| 6883          | 5 juillet.<br>Duskeryon. | Berthier.     | Loi nécessire pour réprimer la désertion dans les<br>dépôts colonises.                                    | 188   |
| 6884          | 7 juillet.<br>Litte.     | Cambaciria.   | Arrivée à Lille. Satisfaction de l'état du pays et de<br>l'espeit des habitents.                          | 189   |

## TABLE DES PIÈCES. 725

| -                |                         |               |                                                                                                             | -     |
|------------------|-------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| den<br>Priblikas | DATES                   | DESTINATAIRES | SOMMAIRE DES PIÈCES                                                                                         | PAGES |
|                  | 1803.                   |               |                                                                                                             |       |
| 6885             | 7 juillet.              | Gambacerés.   | Danger resultant de la pressuce d'un grand nombre<br>d'Anglais à Paris.                                     | by0   |
| 6886             | 7 jaillet.<br>Lille.    | Bognzer.      | Mesures de police contre des individus suspects; in-<br>terregatoire et soisie de popiers                   | 690   |
| 6887             | 7 juillet.<br>Litte.    | Le même.      | Projet d'exiger le dépêt d'un ouvrage sept jours avant<br>in atme en vente                                  | lgs   |
| 6888             | 7 juillet.<br>Litte.    | Berthier.     | Reproche des retards apportés à des envois d'artiflerie<br>et à l'armement des côtes                        | ágı   |
| 6889             | 7 juillet.<br>Lille.    | Le même.      | Projet de former sous M. d'Autichemp une légion<br>composée d'anciens chomans                               | ág3   |
| 6890             | 8 juillet.<br>Lette.    | Cambaoirte.   | Nouvelles : cavei d'un projet d'arrêté transférant à<br>Lille le chef-lieu de département de Nord           | åg8   |
| 6891             | 8 juillet.<br>Lille.    | Berthier.     | Plainte de la négligence d'un officier dans les enveix<br>d'artillerie fests à l'île d'Yeu                  | igi   |
| 6892             | 8 juillet.<br>Lille.    | Le même.      | Ordre de former une sous-division militaire compesée<br>des fles de Re, d'Oleren, d'You et d'Aix            | 695   |
| 6893             | 8 juillet.<br>Lills.    | Dejean.       | Mouvais état de l'habillement des troupes inspectées<br>par le Premier Consul; demande d'un rapport         | ág5   |
| 6894             | 8 juillet.<br>Life.     |               | Note pour la ministre de la marine : bassa d'uzu circu-<br>hare appoient au service tous les meries valides | 696   |
| 6895             | 9 juillet.              | Cambacéria.   | Usago ordinaire à suivre pour célébrer le fête du 1 à juillet. Nouvelles.                                   | h97   |
| 6896             | g jeillet.<br>Lib.      | Fleurieu.     | Angleis à éloigner des côtes. Ordre de faire placer des<br>curonades sur les vaisseaux et sur les frégules  | 497   |
| 6897             | 9 juillet.<br>Litte.    | Berthier.     | Orden divers. Inexactitude d'un rapport our l'arme-<br>ment d'une betterie à Boulogne                       | å98   |
| 6898             | to juillet.<br>Ostende, | Le mine.      | Décision sur des propositions de ce ministre pour ar-<br>mer les côtes ; cedres dévers                      | 699   |
| 6899             | 11 juillet.<br>Ostrade  | Cambacéria.   | Neuvelles de voyage de Litle à Ostende. Départ pour<br>Bruges.                                              | 500   |
| 6900             | 11 juillet.<br>Osteode. | Beguier.      | Ordre de faire surveiller la constune de Cayeux.<br>Rappel d'instructions à l'égard des Anglais             | 5e1   |
| 6901             | s t juillet.<br>Outende | Goodin.       | Opérations financières; recommodation d'accélérer<br>le vente des hois nationaux                            | 501   |
| 6902             | s a judlet.<br>Outendr. |               | Arrêté urdonaant l'établissement de betteries pour<br>défendre le port d'Ostrode                            | 500   |
| 6903             | t t juillet.<br>Brogo.  | Cambacéris.   | Attento des projets d'arrêtés relatifs aux bois et aux<br>chanvres.                                         | 503   |
| 6904             | r r juillet.<br>Brops.  | Meetier.      | Prohibition des marchandises ungluises dans le Ha-<br>novre et dans les pays entre l'Elbe et le Weser       | 503   |
| 6905             | 13 juillet.<br>Brupu.   | Camboofris.   | Visite des fies de Codzand et de Walcheren, Autorins-<br>tson de garder quelques charpentiers à Poris       | Soh   |
|                  |                         |               |                                                                                                             |       |

| des<br>PrácEs | DATES                   | DESTINATABLES                     | SOMMAIRE DES PIÈCES                                                                                      | 7180 |
|---------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|               | 1863.                   |                                   |                                                                                                          |      |
| 6906          | 13 juillet.<br>Brugo.   | Reguier.                          | Consuntement à ce qu'il se soit pas sévi cuetre un journaliste. Ordre de faire arrêter Hyde de Neuville. | 50-5 |
| 6907          | 13 juillet.<br>Beiges.  | Berthier,                         | Ordres divers. Défense du tittecul par les gardes es-<br>tionales et les compagnies de gardes-cites      | 505  |
| 6908          | 13 juillet.<br>Emgs.    |                                   | Arrêté ordonnant des coupes de beis pour les con-<br>tructions navales de Dunkerque et de Boulogne       | 505  |
| 6909          | t à juillet.<br>Eruges. | Berthier.                         | Ordres divers : travaux sur les côtes ; recrutement et<br>habellement de la légion piémentaise           | 506  |
| 6910          | 15 juillet.<br>God.     | Combacinis-                       | Nouvelles. Activité que deit déployer l'amiral Truguet<br>dans le commandement de l'escadre de Brest     | 507  |
| 6911          | 15 juillet.<br>Cook     | Gaudia.                           | Axis approviré sur l'inconvénient d'accroître les centri-<br>butions directes.                           | 507  |
| 6912          | 15 juillet.<br>Good.    | Berthier.                         | Gleire de la prise d'une frégute à trisser à la marine.<br>Formation d'un comp à Bruges et non à Gand    | 508  |
| 6913          | 15 juillet.<br>Good.    |                                   | Arrité: Latour d'Auvergne, mort su champ d'honneur,<br>sere toujours présent dons le 16° dens brigade    | 508  |
| 6914          | 15 juillet.<br>Goal.    | Traguet.                          | Béponse à des vues sur l'emploi de la flotte de Brest;<br>soins à porter à son organisation.             | 500  |
| 6915          | 15 juillet.<br>Good.    | Pertalis.                         | Projet de cérémonial erclésiastique à changer et à conformer aux mours nouvelles                         | 5 mg |
| 6916          | 16 juillet.<br>Good.    |                                   | Arrêté en faveur du fils du capitaine du frégute Chas-<br>sériau, tou en défendant le Cherette           | 510  |
| 6917          | 17 jeillet.<br>Good.    | Camborinis.                       | Nouvelles; sijour du Premier Consul à Gand; pro-<br>chain départ pour Anvers                             | 510  |
| 6918          | 17 juillet.<br>Good.    | Beguier.                          | Ordre d'arrêter sux frontières des régiments suisses<br>renant de Gibraltar.                             | 510  |
| 6919          | 17 juillet.<br>Good.    | Le Grand Conseil<br>de Thurgorie. | Bépour à des témoignages de confince et de grati-<br>tode                                                | 511  |
| 6920          | 17 jeillet.<br>Good.    | Berthier.                         | Ordres à donner : Italie, fie d'Elbe, Génes, côtes de<br>l'Océsa, Hanevre                                | 511  |
| 6921          | 17 juillet.<br>Gend.    | Dejene.                           | Nécessité de pourvoir à l'habillement des corps et d'as-<br>surer le service des vivres pour les campa   | 511  |
| 6922          | 18 juillet.<br>Agren.   |                                   | Béponse du Prenier Consul se maire d'Anvers lui<br>présentant les cleis de la ville                      | 51   |
| 6923          | eo juillet.<br>Agrees.  | Cambacírès.                       | Décisions diverses; clause à mettre dons l'arrêté qui<br>transfère à Liffe le siège de la préfecture     | 51   |
| 6924          | 20 juillet.             |                                   | Décision : refus de persontere la déportation d'un in-<br>divide acquitté par les tributeux              | 515  |
| 6915          | eo juillet.<br>Aeren.   |                                   | Décision autorisant la déportation à l'Us de Bé d'un<br>émagné amnéstié                                  | 516  |
| 6926          | so joillet.             | Gaodie.                           | État satisfaisant des opérations du trésor et des re-<br>cettes de l'enregistrement                      | 516  |

| 75-0          |                           |                |                                                                                                           |       |
|---------------|---------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| des<br>PIÈCES | DATES                     | DESTINATAIRES  | SOMMAIRE DES PIÈCES                                                                                       | Pieti |
|               | 1803.                     |                |                                                                                                           |       |
| 6927          | no juillet.               | Barbé-Marbeis. | Ordre pour la comptabilité en Ligorie. Approbation<br>d'un servite pris par le général Moriser            | 516   |
| 6928          | no juillet.               | Berthier.      | Négligence d'un officier à ponir. Défense à Mortier<br>d'avoir des correspondances diplematiques          | 517   |
| 6929          | so juillet.               | Murst.         | Countl at recommunication. Blinne de la conduite te-<br>tue à l'égard de George Saint-Cyr                 | 518   |
| 6930          | so juillet.               |                | Arrêté ordonnent de couper des faccines dans les forêts<br>nitoées près d'Ambleteuse, Gravelines, etc     | 518   |
| 6931          | ao juillet.               | Portalis.      | Intention du Premier Count relativement à la célé-<br>bration de la fête du 15 auts                       | 510   |
| 6932          | as juillet.               |                | Arrêté ordennant la construction d'une plate-forme<br>sur la laisse de basse mer à Boulogne               | 510   |
| 6933          | us juillet.<br>Beastles.  | Cambacéris.    | Indemnités à payer à des outriers. Projet de lever<br>des conscrits-ouvriers pour les arsenaux maritimes. | 519   |
| 6934          | nn juillet.<br>Bruselles, | Goodin.        | Lois de douanes applicables suz envois faits à l'em-<br>bassedeur de Rosse à Paris                        | Seo.  |
| 6935          | nn juillet.<br>Brantin.   | Fleurieu.      | Plainte de la négligence du ministre à l'égard des on-<br>veires mandés à Paris; ordre à ce sejet         | Ser   |
| 6936          | s3 juillet.<br>Brazilis.  | Cambooirès.    | Séjour du Premier Consul à Brussilles. Caractère de<br>la mission de M. Lombard.                          | 599   |
| 6937          | g3 juillet.<br>Bruselles. | Berthier.      | Urgence de oscupliter les compagnies des gurdes-cêtes;<br>ordre relatif à la légion de la Vendée          | 500   |
| 6938          | at juillet.<br>Brandler.  | Gatabacérès.   | Nouvelles. Voyage dans les départements du Rhin re-<br>mis à une époque plus éloignée                     | 5=3   |
| 6939          | p5 juillet.<br>Brussles,  | Berthier.      | Ordres divers. Demande d'un relevé des pièces on fer<br>existant dans les places. Ordre pour Buses        | 5:3   |
| 6940          | s 5 juillet.<br>Bruselis. | Decrès.        | Pleinte de la mauvaise organisation de la marine au<br>Havre                                              | 605   |
| 6941          | s 6 joillet,<br>Brasslin, | Cambucíria.    | Nouvelles des récrytises à Bruzelles. Bonnes disposi-<br>tions des putorités betaves.                     | 6.6   |
| 6942          | ső jaillet.<br>Reselie    | Talleyrand.    | Explications à draumder à la cour d'Espagne ; indem-<br>nités à réclamer pour la prise d'un bitiment      | 516   |
| 6943          | s6 juillet.<br>Bruseles.  | Dejean.        | Comptabilité militaire en Italie. Instructions pour le<br>compensent des troupes à Boulogne, Ambleteuse   | 517   |
| 6944          | o6 juillet.<br>Braselte.  | Le mine.       | Avis à donner oux communes qui reulent être exemp-<br>tées de l'obligation de loger des troupes           | 500   |
| 6945          | 27 juillet.<br>Frankr     | Berthier.      | Projet à présenter pour serorder à tous les sous-offi-<br>ciers des privilèges réservés aux plus abrique  | 520   |
| 6946          | o7 juillet.<br>Breadler.  | Le même.       | Projets à demander au génie pour la défense de Fles-<br>angue et d'Anvers.                                | Seg   |
| 6947          | o7 juillet.<br>Fraudin.   |                | Note : partialité d'un archeséque contre les prétres<br>constitutionnels. Esprit du Concordet             |       |

| die<br>MÉCES | DATES                     | DESTINATABLE          | SOMMAIRE DES PIÈCES                                                                                      | PAGE |
|--------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|              | 1803.                     |                       |                                                                                                          |      |
| 6948         | 18 juillet.<br>Braselin.  | Cambacérès,           | Becommendation an sujet des opérations du Sénat.<br>Fête donnée par le commerce de Bruxelles             | 5\$a |
| 6949         | 28 juillet.<br>Bruselies. | Regnier.              | Ordres d'arrestation. Œ ovres littéraires et acienti-<br>liques exceptées d'une mesure de police         | 531  |
| 6950         | e8 juillet.<br>Besselles. | Le Boi de Naples.     | Désir de maintenir la paix; conseil à ce prince de ne<br>pas se tivrer sus intrigues de l'Angleterre     | 533  |
| 6951         | a8 juillet.<br>Ecoelles.  | La Beine de Nuples.   | Attitude de la France envers Naples justifiée par l'hos-<br>tilité du ministère Acton.                   | 533  |
| 6952         | à8 juillet.<br>Seastles.  | Berthier.             | Ordres à Victor pour la défenae de l'éle de Walcheren;<br>troupes à résoir dans le Sod-Beveland          | 53á  |
| 6953         | a8 juillet.<br>Brasslin.  | Le même.              | Fermation de deux hatzilleus de noire employés l'en<br>à Mantene, l'entre à Legnage                      | 535  |
| 1954         | a8 juillet.<br>Irmelin.   | Drerès.               | Dispositions relatives à l'escadre du contre-assiral<br>Bodost beurcusement errisée au Ferrol            | 535  |
| 6955         | ag juillet.<br>Bruselin.  | Cambacéris.           | Ouvrages qui doivent être exemptés sans aucun doute<br>de la surveillance de le police                   | 537  |
| 6956         | og juillet.<br>Reneties   | Le Boi de Prusse.     | Assersaces poor l'occupation du Hanovre, Doutes sur<br>les cours du Nord, Confiance en la Prusse         | 537  |
| 8957         | sg juillet.<br>Brustles   | L'Empereur de Rossie. | Remerchaents des tentatives faites pour mainteoir la<br>paix. Pleinte contre M. de Markof                | 539  |
| 6958         | 19 juillet.<br>Bruselin.  | Berthier.             | Armement de Porto-Ferrejo : affiits à faire construire<br>pour tirer som l'angle de 45 degrés            | 540  |
| 6959         | 19 juillet.<br>Braselie.  | Le même.              | Ordre à Mortier de défendre le transport des mar-<br>chandises anglaises à Franciert et à Leipzig        | She  |
| 8960         | ag jaillet.<br>Besselin.  | Brenis.               | Béponse à faire à l'estiral Tragort. Ordre à donner<br>pour les constructions suvales deux le Hanovre    | 541  |
| 1 300        | ag juillet.<br>Braselin.  | Le mème.              | Dispositions de comptabilité rélativement à une compe<br>extraordinaire de bois                          | 561  |
| 6962         | 3s juillet.<br>Namoids.   | Cambucéris.           | Observation sur le liste des nominations faites par le<br>Senst. Nonvelles de voyage                     | 549  |
| 6963         | 31 juillet.<br>Nantricki, | Berthier.             | Ordres divers. Envoi de détachemente dans le Henovre<br>pour y prendre des chevaux                       | Sta  |
| 5964         | Ss juillet.<br>Varetrebt. | Decres.               | Desauda d'on état des partes du commerce depuis la<br>rupture de le paix d'Amiens; meures diverses       | 543  |
| 5965         | a solt.<br>Liege.         | Cambociria.           | Arrivée du Premier Consul à Liége ; intention d'abri-<br>ger son vayage à cause des chaleurs             | 544  |
| 5966         | s solt.                   | Regnier.              | Arrestation d'un individu ettaché à le légation russe;<br>approbation de cette mesure                    | 545  |
| 1967         | a solt.<br>Liége.         | Berthier.             | Cause de l'infériorité de la pertée des batteries fran-<br>çaises comparée à celle des bétiments auglais | 545  |
| 1968         | a aodit.<br>Liège.        | Le solore.            | Craintos vaines d'insurrection en Remegne; disposi-<br>tions à prescrire au groces! Murat                | 516  |

| des<br>risions | DATES              | DESTINATAIRES                    | SOMMATER DES PIÈCES                                                                                          | P464 |
|----------------|--------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                | 1603.              | - 0                              |                                                                                                              |      |
| 6969           | n sout.<br>Liege.  | Muret.                           | Même sujet. Ordres pour défendre les eltre de la<br>Boungne contre les incursions des Anglais                | 5à   |
| 6970           | n sout.<br>Lings.  | Decris.                          | Abus d'autorité de l'emiral Bruix. Ordres pour les<br>antiroux Villeneuve et Missienry. Décision             | 54   |
| 6971           | 3 noût.<br>Namer.  | Reguier.                         | Ordres pour l'errestation d'un afficier noir et de<br>M. Latour-du-Pin.                                      | 5è   |
| 6972           | 3 soil.            | Talleyrand.                      | Plainte à faire su Gouvernement pertagnis de mesures<br>arbitraires prises contre des Français               | 51   |
| 6973           | 3 audt.<br>Newer.  | Berthier.                        | Ordre relatif aux gurdes-côtes, Derzier appel des<br>connerits de l'au veu. Envoi de troupes sur les côtes.  | 55   |
| 6974           | 3 sout.<br>Neces.  |                                  | Décision : refus d'autoriser des achats de drap pour la<br>troupe dans les manufactures d'Allexagne          | 55   |
| 6975           | 3 noût.<br>Namer.  |                                  | Décision pour transférer dans le ville d'Agen le famille<br>de Toussaint Louverture                          | 55   |
| 6976           | å sods.<br>Nesser. | Cambacéria.                      | Annonce de prochain retour. Manuscrit de Leibnitz<br>proposant à Louis XIV la conquête de l'Égypte           | 55   |
| 6977           | à soût.<br>Namer.  | Riouffe.                         | Remerchment au sujet de la réception projetée par le<br>Tribunet pour le retour du Premier Cousul            | 55   |
| 6978           | 4 sout.            | Telleyrood.                      | Note à remettre à M. de Sousa écumérant les griefs<br>de la France contre la Portugal                        | 55   |
| 6979           | å août.<br>Namer.  | Le Prince régent<br>de Portogal. | Plainte contre M. d'Almeida. Demande de réparation<br>pour les insultes faites à la France.                  | 55   |
| 6980           | 4 août.<br>Namer   | Berthier.                        | Décision à rapporter. Observations concernant l'ar-<br>mée de Hanovre. Ordres pour le camp de Bayonne.       | 55   |
| 6981           | à soût.<br>Nemar.  | Mortier.                         | Recommandations relatives à l'armée de Hanovre;<br>ordre d'arganiser promptement l'artiflerie                | 5€   |
| 6982           | 6 acút.<br>Selas,  | Cambacérés.                      | Arrivée du Premier Consul à Sedan , d'où il compte se<br>rendre à Reims.                                     | 56   |
| 6963           | 6 août.<br>Selso.  | Reguier.                         | Mesures à presdre contre des individos soupçonnés<br>d'espisanage                                            | 56   |
| 6984           | 8 sout.<br>Sedan.  |                                  | Décision ordonnant de réprimer sérèrement la vente<br>de faux certificats de réforme.                        | 56   |
| 6985           | 6 sout.<br>Seles.  | Telleyrand.                      | Affaires de Portugal. Sespons à détourner su sujet<br>des secours exveyés aux Soulicées. Ordres              | 56   |
| 6986           | 6 août.<br>Sedan,  | Melni.                           | Formation d'ans légion et d'une garde italiennes;<br>observations sur la maisse militaire de Meizi           | 56   |
| 6967           | 8 août.<br>Setan.  | Berthier.                        | Ordres divers : Invalides de Louvain; manufacture<br>d'armes; réclemations d'une demi-brigade                | 56   |
| 6988           | 8 août.<br>Seles.  |                                  | Décision : refus d'ene gratification pour na espitaine<br>demant des soins à une école d'écriture            | 56   |
| 6989           | S soûl.<br>Selen.  |                                  | Décision : époque attendue pour lever le séquestre mis<br>sur les munitions de guerre dans le pays de Yaud . | 56   |

| 3               |                          |                |                                                                                                      | _     |
|-----------------|--------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| des<br>Principa | BATES                    | DESTINATAIRES  | SOMMAIRE DES PIÈCES                                                                                  | PACES |
|                 | 1803.                    |                |                                                                                                      |       |
| 6990            | S solt.                  |                | Décision : mesures à prendre à l'égard d'un officier<br>autrichien soupçeané d'embauchage            | 567   |
| 6991            | S soût.                  | Portabis.      | Voyage du cardinal Franckesberg à Rome. Mauvaise<br>conduite de l'évêque de Namer dans son diccèse   | 567   |
| 6992            | 8 soût.<br>Selse.        | Muret.         | Insuffisance des charges imposées à la Toscane. Mé-<br>contentement envers la général Campredon      | 568   |
| 6993            | S noùl,<br>Sebu.         | Decrès.        | Ordre de passer des merchés pour mettre à Gênes<br>douze bâtiments en construction                   | 568   |
| 6994            | S sout.                  | Le même.       | Secoure militaires à proposer aux chefs de l'insurrec-<br>tion irlandaise presents à Paris.          | 560   |
| 6995            | g acut.                  | Cambaoiris.    | Satisfaction de l'état des monufectures, et du hon es-<br>peit de la ville de Sedan.                 | 560   |
| 6996            | g nedt.<br>Setar         |                | Arrêté accordant une somme de soinante mille france<br>pour rétablir une fabrique à Sedan.           | 570   |
| 6997            | g aolt.<br>Selen.        |                | Arrêté pour divers travaux à Sedan, Givet, Mésières;<br>construction d'un pout et de consux          | 570   |
| 6998            | g août.<br>Selso.        | Lacure.        | Observations sur un projet de répartition de la cons-<br>cription; changements à y faire             | 57e   |
| 6999            | 10 acut.<br>Brien.       | Cambaoirés.    | État des ordonnances ministérielles non payées à pré-<br>senter on prochain travail                  | 574   |
| 7006            | 10 sout.                 | Barbé-Marhois. | Reproches sur le service de le trésorerie; travaux in-<br>terrompus fente de payement                | 574   |
| 7001            | ru août.<br>Benn         | Berthier.      | Fácheux résultat d'une circulaire. Gratifications ac-<br>cordées par le Premier Consul               | 575   |
| 7002            | 11 cold.<br>Sent-Chad    | Decrès.        | Renseignements à prendre pour réunir dans les ports<br>de la Manche nu grand numbre de bétiments     | 576   |
| 7003            | 13 soit.<br>Sent-Clost.  | Choptal        | Ordre de lever le séquestre mis sur des bâtiments sué-<br>dois portant des marchandises du Nord      | 576   |
| 7804            | 13 août.<br>Seist-Cloud. | Talleyrand.    | Asis de préparatifs de guerre en Espagne; informa-<br>tions à prendre en dahors de l'amhussadeur     | 577   |
| 7005            | 13 noût.<br>Seist-Gleud. | Berthier.      | Traspes anxquelles il ne fant pas accorder de congés<br>de semestre, Ordre pour l'ile d'Elbe, Avis,  | 578   |
| 7006            | 13 noût.<br>Seist-Closel |                | Décision relative à des indemnités de vivres réclamées<br>par différents corps en Italie             | 579   |
| 7007            | 1 % soit.<br>Seat-Greek  | Talleyrand.    | Note exposant les griefs de la France contre le cabinet<br>espagnol. Instructions pour l'ambassadeur | 579   |
| 7008            | s 6 cold.                | Le méme.       | Neuvelles instructions à donner à l'ambassadeur fran-<br>çais à Medrid                               | 583   |
| 7809            | 16 acid.                 | Drenis.        | Ordres pour activer des constructions navales. Prépa-<br>ratifs d'une expédition pour l'Irlande      | 585   |
| 7010            | 16 soût.<br>Seipe Glood. | Dejean.        | Ordre de rappeler un consumaire ordonnateur à<br>l'observation des règles de la comptabilité         | 586   |
| 7010            | 16 soût.                 | Dejean.        | Ordre de rappeler un consumaire ordonnateur à                                                        |       |

| des<br>relices | DATES                     | DESTINATAIRES                             | SONNAIRE DES PIÈCES                                                                                          | PACE |
|----------------|---------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                | 1803.                     |                                           |                                                                                                              |      |
| 7911           | 17 nodt.<br>Seint-Cloud   |                                           | Décision sur la proposition de récomposser an dous-<br>nier blessé dans une rencontre avec des Anglais       | 587  |
| 7012           | 17 aufil.<br>Seine Cloud. |                                           | Observations sur un truité fait avec les receveurs géné-<br>roux pour le service du tréser public en l'au xu | 587  |
| 7013           | 18 sout.<br>Sest-Good.    | Talleyrand.                               | Observation approuvée relativement aux troupes<br>suimes devant faire partie de la Garde. Avis               | 592  |
| 7014           | 18 noût.<br>Seint-Glead.  | Le Landammon et la<br>Diète de la Suisse. | Satisfaction d'avoir, par l'acte de médiation , préservé<br>le Suisse de la guerre civile                    | 593  |
| 7015           | 18 nest.<br>Sein-Gred     | Berthier.                                 | Ordres pour la défense de l'île de Palmajela. Armo-<br>ment des côtes avec des pièces en fer                 | 593  |
| 7016           | 18 nods.<br>Seat-Cloud.   | Le mênse.                                 | Canatroction de batteries aur affiits marins au Havre ,<br>à Ostende et à Bealogne                           | 595  |
| 7017           | 18 sout.<br>Sweet-Cloud.  | Le même.                                  | Ordres relatifs à des conscrits refusés par les corpa-<br>pour défant de taille                              | 596  |
| 7018           | 19 acût.<br>Nest-Cloud.   | Chaptal.                                  | Projets demandés pour faire communiquer Beims<br>avec l'Aisne, et rendre la Vosle navignide                  | 596  |
| 7019           | 19 noût.<br>Sees-Cloud.   | Le même.                                  | Informations à prendre sur les rasyeus de remédier à<br>la fâcheuse situation de Villers-Colterels           | 597  |
| 7020           | 19 nobl.<br>Seat-Cloud.   | Dorrès.                                   | Rappel d'ordres, les son contre les hitiments venant<br>d'Angleterre, les autres pour les navires du Nord.   | 597  |
| 7021           | ss solt.<br>Seet-Gook     | Regnier.                                  | Ordre de faire surveiller avec la plus grande circons-<br>pection les relations du général russe Hitterff    | 598  |
| 7022           | as noût.<br>Seint-Cloud.  | Beethier.                                 | Dispositions at ordres relatifs aux camps de l'Océan;<br>garniseas à fournir aux bateaux canonniers          | 5qR  |
| 7023           | g t août.<br>Saint-Groat  | Decrès.                                   | Échec éprouvé dans un combat contre des vaisseaux<br>anglais desant Boulogne; plaintes à ce sujet            | 601  |
| 7024           | as soft.<br>Suint-Cloud.  | Bruix.                                    | Explication de l'inégalité de portée des canons anglais<br>et français. Avis divers.                         | 6-3  |
| 7025           | 99 andt.<br>Seigl-Cloud.  | Decrés.                                   | Ordre de faire (quiper et armer deux betoux cason-<br>niers comme essai                                      | 6n5  |
| 7026           |                           |                                           | Tableau énumérant les objets qui composent l'arme-<br>ment des chaloupes et baleaux canonniers               | 605  |
| 70:27          | nt sout.<br>Seat-Cloud.   |                                           | Décision ordonnant de faire enetieuer le fabrication<br>de trais cents obusiers.                             | 607  |
| 7028           | se soft.<br>Sant-Gred     | Broat.                                    | Dispositions à prendre pour protéger la construction<br>d'un fort à Boulogne; ordres.                        | 607  |
| 7029           |                           |                                           | Note annexée à la pièce précédente : ordres pour la<br>défense de la rade de Boulogna                        | 5eg  |
| 7030           | 99 août.<br>Suist-Cloud.  | Bruix.                                    | Projet de composition et de répartition de la flottifie<br>de Boulogne. Défense de la rude                   | 610  |
| 1607           | n3 soit.<br>Sept-Good     | Barbé-Marbeis.                            | Ordonnances de la trésorerie négociées à perte; de-<br>mande d'un rapport sur cette opération                | 611  |

| des<br>raicus | DATES                     | DESTINATAIRES | SOMMAIRE DES PIECES                                                                                           | PAGE |
|---------------|---------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|               | 1803.                     |               |                                                                                                               | _    |
| 7032          | p3 soûl.<br>Sent-Cloud.   | Talleyrand.   | Explications à donner à la Pruse sur les prétentions<br>de l'Angleterre et la médiation de la Russie          | 613  |
| 7033          | p3 acult.<br>Seat-Cloud.  | Le même.      | Instructions pour répondre aux offres de médiation<br>de l'empereur de Rossie                                 | 614  |
| 7034          |                           |               | Première sancze : observations contre le projet de<br>céder l'île de Lasspedouse à l'Angleterre               | 616  |
| 7035          |                           |               | Deuxième annexe : note en réponse sus propositions<br>du Carr affrant de se porter médisteur                  | 618  |
| 7036          | g3 soût,<br>Seint-Cloud.  | Berthier.     | Ordre pour l'éclairage des rues at des peets de Bou-<br>logne et d'Ostende                                    | 620  |
| 7037          | s3 solt.<br>Sent-Good.    | Le mime.      | Demande d'un relevé des incursions faites par les<br>Angleis sur les côtes de France depuis 1700              | 691  |
| 7038          | 93 acut.<br>Sunt-Cloud.   | Decris.       | Nécessité de distinguer par un signe les différentes<br>divisions de la flottille de guerre                   | 691  |
| 7039          | på soût.<br>Seint-Chred.  |               | Décision défendant de recevoir dans les enisses pu-<br>bliques les billets de la caisse d'escompte            | 699  |
| 7640          | så sodt.<br>Ssint-Cloud.  |               | Décision relative aux conditions d'on marché pour<br>des fournitures de viende                                | 623  |
| 7041          | s5 août.<br>Seint-Chrad.  | Begnier.      | Avis de signaox échangés par des aspisas avec les An-<br>glais; active surveillance à prescrire à Boulogno    | 693  |
| 7042          | s 5 soft.<br>Seast-Lines. | Moncey.       | Ordre d'enveyer des renforts de cavalerie paur sue-<br>veiller la côte d'Étaples & Colais                     | 6=6  |
| 7043          | 95 90Qt.<br>Seest Cloud.  | Decrès.       | Urgeoce de pourvoir à l'annement de la flottiffe; relevé<br>des pièces que peut fournir l'artiflerie de terre | 625  |
| 7044          | s5 sout.<br>Seint-Cloud.  | Le même.      | Demando de renseignements sur l'état des travaux à<br>Boologne et Dunkerque                                   | 6=5  |
| 7045          | s6 soult.<br>Saint-Cloud. | Broix.        | Mesures à prendre à Boulogne pour la tortie et l'em-<br>bossege de la flottifle ; ordres                      | 616  |
| 7046          | 96 sold.<br>Seat-Cloud.   |               | Décision blémant no anomire et un calendrier publiés<br>par le préfet d'indre-et-Leire                        | 628  |
| 7047          | s 6 août,<br>Suint-Cloud, |               | Décision relative à des religieus, Français d'origine,<br>sortant des couvents d'Allemagne                    | 629  |
| 7048          | s6 août.<br>Seiet-Cloud.  |               | Décision répondant à one demande d'instructions à<br>l'égard de cortains ecclésiastiques                      | 629  |
| 7049          | sy soût.<br>Saint-Cloud.  | Gambaciris.   | Sujets de mécontrotement donnée par le ministre<br>Decrès; esplication à lui demander                         | 619  |
| 7050          | 97 apût.<br>Sami-Cloud.   | Melzi.        | Envoi de la légion italienne 4 l'île d'Elbe; troupes qui<br>doivent veoir en France; svis                     | 630  |
| 7051          | 97 sold.<br>Sunt-Cloud.   | Berthier.     | Ordres à donner pour l'île d'Elbe; recommandation<br>à Rusca su sujet do service des troupes                  | 631  |
| 7052          | 57 sold.<br>Smat-Cloud.   | Decrels.      | Marchés 4 passer 21 et los fonderies do Greuzot pour<br>la fabrication de pièces de gros calibre              | 631  |

| des<br>Prácas | DATES                                      | DESTINATABLES | SOMMAINE DES PIÈCES                                                                                            | 2000 |
|---------------|--------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|               | 1803.                                      |               |                                                                                                                |      |
| 7053          | e8 octit.<br>Suiss-Cloud.                  |               | Arrêté ordonnant de construire à Boulogue un fort<br>flottant d'après les plans de Forfait                     | 63a  |
| 7654          | og stilt.<br>Sust-Cleat.                   |               | Décision ordenneat de mettre en filierté un prêtre et<br>de l'envoyer à Bonne                                  | 63e  |
| 7955          | sg noût.<br>Sunt-Cirel.                    | Decrès.       | Ordres on conséquence de l'état de situation de la<br>Bottille; demande de renseignements détaillés            | 633  |
| 7056          | So soit.<br>Seist-Cloud.                   | Berthier.     | Observations sur le système de défense de la Belgique;<br>projet de démotir les fortifications de Sedan        | 635  |
| 7057          | So sout.                                   |               | Annese à la pièce précédente : défense de la frantière<br>du Rhin depuis Grave jusqu'à la Moselle              | 636  |
| 7058          | 3o solt.<br>Sein-Good.                     | Bruis.        | Construction d'un fort flottant à Boulogne, Trovaux à pressur à Dankerque; avis                                | 637  |
| 7059          | 31 eoût.<br>Seist-Cloud.                   |               | Arrêté pour la réorganisation des canonaires séden-<br>taires de Lille, institués depuis 1883                  | 639  |
| 7060          | 3: codt.<br>Seign-Cloud.                   | Dejros.       | Note déterminant les pouvoirs administratifs des com-<br>minaires généraux.                                    | 63g  |
| 7061          | 3s coût.<br>Se'at-Cloud.                   | Bruis.        | Établiasements de la marine à Boulogne. Ordre de faire<br>établir des mortiers sur la laisse de basse mor      | Gie  |
| 7062          | 1" septembre.<br>Saint-Cloud.              | Berthier,     | Caulaincourt chargé de la formation d'une densi-bei-<br>gade; recrutement de en corps par des Belges           | 6åa  |
| 7063          | 1 <sup>st</sup> septembre.<br>Seint-Cloud. | Docrés.       | Ordre de former les équipages des sept péniches des-<br>tinées au service du Premier Consul                    | 613  |
| 7064          | a septembre.<br>Seas-Cloud.                | Le même.      | Note ordonnant de proposer la démolition des maisons<br>qui obstruent le port de Boulogne                      | 644  |
| 7065          | a septembre.<br>Sunt-Goul.                 |               | Décision on sejet d'un navire arrivé à Bordesuz après<br>une relâche forcée à Plymouth                         | 688  |
| 7066          | 3 septembre,<br>Sunt-Cloud.                | Berthier.     | Ordres à donner à différents corps pour la formation<br>des carage de l'Océan.                                 | 645  |
| 7067          | 3 septembre.<br>Sunt-Good.                 | L- mime.      | Attelage des botteries mobiles destinées à protéger les<br>atten depuis Dunkerque jusqu'à Boolague             | 516  |
| 7068          | 3 septembre.<br>Seint-Cont.                | Mermont.      | Enrois d'artiflerie attendus à Boulogne. Épreuves à faire pour le tir des obusiers.                            | 647  |
| 7069          | 3 septembre.<br>Suet-Cleak                 | Bruiz.        | Avis demandé ou sojet de l'organisation de la flottille.<br>Lagement de l'amiral à Boologne; erdres disars     | 617  |
| 7070          | 3 septembre.<br>Seint-Cloud.               | Le même.      | Travius urgents à Étaples, Détails demandés sur une<br>descente des Anglais à Étaples en 1708                  | 649  |
| 7071          | 3 asptembre.<br>Sues-Cleal,                | Le méma.      | Demande de notes sor des officiers de marior ; propo-<br>sitions à faire pour le corps des marias de la Garde. | 649  |
| 7072          | 4 septembre.<br>Sunt-Cloud.                | Decris.       | Rearoi d'un travail sur les haveins de Saint-Nazaire;<br>ardre de faire faire un projet définité               | 65e  |
| 7073          | 4 septembre.<br>Saint-Cloud.               | Breit.        | Dresande d'un état de situation des constructions na-<br>vales; pour elles constructions à ordonner            | 65e  |
|               |                                            |               |                                                                                                                |      |

| des<br>PERCES | DATES                         | DESTINATAIRES  | SOMMAIRE DES PIÈCES                                                                                         | P4181 |
|---------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|               | 1803.                         |                |                                                                                                             |       |
| 7074          | A septembre.<br>Sunt-Cloud,   | Bruix.         | Positions que deit prendre la flottille à tracer sur un<br>plan. Utilité des casques; ordres,               | 652   |
| 7075          | 5 septembre.<br>Sunt-Cloud,   | Melgi.         | Organisation per la général Pino d'une division ita-<br>fienne devant foire portie des camps de l'Océan     | 654   |
| 7076          | 5 septembre.<br>Saint-Good.   | Marescalchi.   | Envei de pouvoirs pour négocier le Concordat de la<br>République italienne avec le Saint-Siège              | 654   |
| 7077          | 5 septembre.<br>Sunt-Cloud.   | Marmont.       | Objections contre l'armement des obtes avec des pièces<br>de 16; ordres                                     | 655   |
| 7078          | 5 septembro.<br>Seas-Cloud.   | Decrès.        | Invitation à Monge et à Berthollet d'expérimenter un<br>nouvelle manière de préparer les chauvres           | 655   |
| 7079          | 5 septembre.<br>Sunt-Cloud.   | Le même.       | Note : projet de construire et d'armor un ponton spé-<br>cial pour protéger la flottille à Boulogue         | 656   |
| 7080          | 6 septembre.<br>Saint-Cloud.  | Chaptel.       | Travaux à antreprendre à Paris en prévision d'un<br>hiver rigonreux                                         | 656   |
| 7081          | 6 septembre.<br>Sunt-Cloud.   | Berthier.      | Ordre pour l'équipement des conscrits envayés à l'ar-<br>mée du Naples. Mission d'un efficier à Terente     | 657   |
| 7082          | 6 septembre.<br>Sales-Cloud.  | Decrès.        | Renseignements à demander à un antiral hollandais<br>au sujet d'un projet d'expédition en Irlande           | 658   |
| 7083          | 6 septembre.<br>Saint-Cloud.  | Truguet.       | Nécessité de la présence de Truguet à Brest pour y<br>exercer l'escadre                                     | 658   |
| 7084          | 6 septembre,<br>Saart-Cloud,  |                | Note pour le ministre de la marine : projet da former<br>deux compagnies de bombardiers gardes-côtes        | 659   |
| 7085          | 7 septembre.<br>Sunt-Gloud.   | Les Ministres. | Note relative à l'ordonnancement des traitements dess<br>chaque ministère                                   | 659   |
| 7086          | g septembre.<br>Seist-Cloud.  | Begnier.       | Ordre de faire arrêter deux pécheurs qui ont commu-<br>niqué avec les Anglais.                              | 660   |
| 7087          | g septembre.<br>Sunt-Cloud.   |                | Décision sor un repport exposent les lenteurs de la<br>levée de la conscription dans le Bas-Rhin            | 660   |
| 7088          | g septembre.<br>Seset-Cloud.  | Portalis.      | Avis : refus de sépulture pour na prêtre assermenté<br>et pour un acquéreur de biens nationaux              | 66a   |
| 7059          | 10 septembre.<br>Suzt-Cloud.  | Chaptal.       | Demande d'un projet de canal joignaut la Vilaine à la<br>Bance                                              | 661   |
| 7090          | 10 septembre.<br>Seint-Cloud. |                | Arrêté : réportition des fonds affectés pendant l'an xu<br>oux travaux des ponts et chaussies               | 661   |
| 7091          | 10 septembre.<br>Saint-Cloud. | Barbé-Marbos.  | Crainte de veir les travaux interreuspus, faute d'ar-<br>gent, à Ostende et à Dunkarque; fonds à y envoyer. | 663   |
| 7092          | 10 septembre.<br>Sept-Cloud.  | Decres.        | Sommes à ordonnancer pour les travaux maritimes et<br>les beseins de la flottrile                           | 663   |
| 7093          | 19 septembre.<br>La Malmanos. | Lacépède.      | Mesures à concerter au aujet da la prise de possession<br>des biens affectés e la Légion d'honneur          | 664   |
| 7094          | 1 a septembre.<br>Seet-Cloud  | Reguier.       | Ordre de faire venir à Paris, pour les interroger, des<br>marins prévenus de trakison et d'espionsage       | 665   |

| des<br>redens | DATES                           | DESTINATAIRES     | SOMMAIRE DES PIÈCES                                                                                           | PAGE |
|---------------|---------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|               | 1803.                           |                   |                                                                                                               |      |
| 7095          | 19 septembre.<br>La Malmaissa.  | Cheptal.          | Ordre de proposer le remplacement du sous-préfet de<br>Boulogne                                               | 66   |
| 7096          | s a septembre.<br>La Nelmeson.  | Le même.          | Acquiescement au désir exprimé par des gurdes d'hon-<br>neur; projet de les organiser                         | 66   |
| 7097          | s a septembre.<br>La Malmanno.  | Goodin.           | Aventages du système des obligations; étades à faire<br>pour étendre ce système à d'autres revenus            | 66   |
| 7098          | 1 o septembre.<br>La Malausson. | Talleyrand.       | Ordre de faire le relevé de tous les griefs de la France<br>contre l'Espagne                                  | 66   |
| 7099          | es septembre.<br>La Mateniana.  | Merescalchi.      | Modifications à introduire dans la rédaction du Con-<br>cordet de le Republique italicane                     | 66   |
| 7100          | 10 septembre.<br>Sout-Greek     | Soult.            | Recommendations pour le campement des troupes et<br>les travaux du port d'Ambleteuse                          | 66   |
| 7101          | a a septembre.<br>Le Melmeiren. | Mermont.          | Succès obtenus à Boulogne ovec des mertiers à plaque;<br>envois d'ortiflerie à presser                        | 66   |
| 7102          | as septembre.<br>La Malmaisse.  | Brais.            | Compte à rendre de la situation des fonds envoyés à<br>Dunkerque pour les travaux                             | 66   |
| 7103          | s a septembre.<br>La Malassero. | Gaplesume.        | Préparatifs à presser pour tenir l'escadre de Toulon<br>prête à mettre à la voile                             | 67   |
| 7164          | 1 à septembre.<br>Le Malmasses. | Gretei.           | Chemins à faire réparer; rquie à construire allast<br>d'Ambleteure à Calais                                   | 67   |
| 7105          | 1 & septembre.<br>Le Nalmaisse, | Soult.            | Avis at ordres : compensent des troupes; construction<br>de batteries ; travaux maritimes , routes , etc      | 67   |
| 7106          | 1 à septembre.<br>Saist-Cleal.  | Berthier.         | Ordres à donner pour l'établissement de betteries et<br>la construction de hongars à Boologne                 | 67   |
| 7197          | a & september.<br>Soint-Clock.  | Bruix.            | Avis. Demands de renseignements sur les construc-<br>tions navoles à Dunkerque et à Boologne                  | 6    |
| 7108          | 16 orptembre.<br>La Malmaisse.  | Berthier.         | Béponse à faire à Caultainceurt ou sujet de l'organisa-<br>tion d'une demi-brigade belge.                     | 67   |
| 7109          | s 6 septembre.<br>Le Nationne.  | Lè même.          | Demanda de mémoires suititaires sur les frontières et<br>pays de le rive gruche du Rhin                       | 6    |
| 7110          | a 6 septembre.<br>La Nabusiera. |                   | Note pour le ministre de la marine : Génois à engager<br>comme marina de la flettille.                        | 6-   |
| 7111          | 17 septembre.<br>La Nelsause.   | Soult.            | Ordres divers; armement de la côte de Boulogne à<br>Calais; travaux à activer; débarquement à simuler.        | 6-   |
| 7112          | 17 septembre.<br>La Nalmanne.   | Bruix.            | Avis des ordres ci-dessus. Importance d'un fort à Bou-<br>logne, Inspection nécessaire à Colais et Dunkerque. | 6-   |
| 7113          | 18 septembre.<br>La Nalusiera.  | Le Roi d'Espagne. | Menace de rupture over l'Espagne ; plaintes contre les<br>abus de peuvoir commis par le prince de la Paix     | 68   |
| 7114          | 18 septembre.<br>La Nalmateca,  | Berthier.         | Reproche à faire ou général commandant le départe-<br>ment de la Monche                                       | 64   |
| 7115          | 18 septembre.<br>La Molmoson    | Le même.          | Ordres de marche à donser à cinq régiments de dra-<br>gons                                                    | 61   |

| dia<br>Milicas | DATES                            | DESTINATAIRES | SOMMAIRE DES PIÈCES                                                                                        | PAGE |
|----------------|----------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                | 1803.                            |               |                                                                                                            |      |
| 7116           | t 8 septembre.<br>La Malassiere. | Berthier.     | Ordro de faire évacuer les petites fleu de Morbihan<br>qui ne sont pas fortibles                           | 681  |
| 7117           | 18 septembre.<br>La Nelmaisse.   | Le même.      | Ordres pour assurer la défeuse des ottes par de la<br>cavalerie; garcison de Granville à renforcer         | 683  |
| 7118           | 18 septembre.<br>La Matmaisse.   | Le même.      | Établissement de cantounements de dragous sur la<br>Vilaine, à Vire, Alempon et Assieus                    | 685  |
| 7119           | an septembre.                    | Regnier.      | Rapports secrets désapprouvés, invitation à n'en plus<br>présenter de semblables.                          | 685  |
| 7120           | 20 septembre.<br>La Matroine.    | Chaptal.      | Mécontentrement contre l'administration de la ville de<br>Paris; budgets en retard                         | 686  |
| 7121           | so septembre.<br>Le Melmeisre.   | Talleyrand.   | Ordre d'insister près de Gouvernement batare pour<br>l'éloignement du cardinal Franckenberg                | 666  |
| 7122           | na septembre.<br>Saint-Cirol.    | Reguier.      | Instructions pour l'interrogatoire et pour la saisie des<br>papiers d'un agent de l'Angleterre             | 688  |
| 7123           | s s septembre.<br>Suist-Good.    | Soult.        | Avis divers ; ordres pour les bâtiments de la flottille et<br>les betteries mobiles                        | 687  |
| 1124           | ns septembre.<br>Sent-Cleak.     | Le même.      | Batteries à établir sur la laisse de basse mer à Bou-<br>logne afin de protéger les travailleure           | 68g  |
| 1125           | 81 septembre.<br>Scint-Cleet.    | Davout.       | Défense de la flottiffe d'Ostende per des batteries sur<br>le laisse de basse mer. Avis et ordres          | 689  |
| 7126           | \$1 septembre.<br>Soint-Clant,   | Bruis.        | Pleins pouvoirs pour tous les préparatifs de la flottifle;<br>esse d'arrocsaent à faire à Dunkerque        | 691  |
| 7127           | na septembre.<br>Sent-Goad.      |               | Note pour le ministre de l'intérieur : projet de créer<br>des brigades spéciales pour les ectress de Paris | 691  |
| 7128           | s3 septembre.<br>Seist-Cloud.    |               | Note sur un plan des environs de Boulogne; inexacti-<br>tades et negligences relevées.                     | 693  |
| 7129           | 23 coptembre.<br>Suint-Cloud.    | Decrès.       | Dispositions à prescrire au sujet des marins qui deivent<br>former le bataillon des matelots de le Gards   | 694  |

PIN DE LA TABLE.







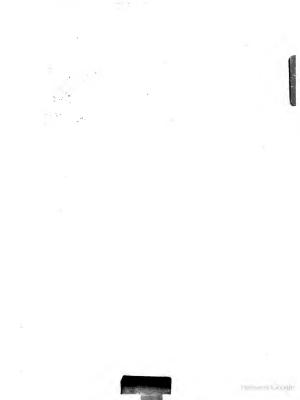

